





123-218



105

B. Prev: XXII



# DICTIONNAIRE

DES

### SCIENCES NATURELLES.

TOME VIII.

CER-CHI.

Le nombre d'exemplaires prescrit par la loi a été déposé. Tous les exemplaires sont revétus de la signature de l'éditeur.

PG Lerraults

649140

# DICTIONNAIRE

DES

## SCIENCES NATURELLES,

DANS LEQUEL

ON TAMES MÉTHODIQUEMENT DES DIFFÉRENS ÉTRÉS DE LA NATURS, CONSIGNÉS SOIT EN EUX-MÉMES, D'APRÈS L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONSOISSANCES, SOIT RELATIVEMENT A L'UTILITÉ QU'EN PEUVENT RETIRER LA MÉDECINE, L'AGRICULTURE, LE COMMERCE ET LES ART.

SUIVI D'UNE BIOGRAPHIE DES PLUS CELÈBRES NATURALISTES.

Ouvrage destiné aux médecius, aux agriculteurs, aux commerçans, aux artistes, aux manufacturiers, et à tous ceux qui ont întérêt à connultre les productions de la nature, leurs caractères génériques et spécifiques, leur lieu natal, leurs propriétés et leurs usages.

PAR

Plusieurs Professeurs du Jardin du Roi, et des principales Écoles de Paris.

TOME HUITIÈME.







STRASBOURG, F. G. LEVRAULT, Editors, PARIS, Le Normant, rue de Seine, N.º 8.

1817.

#### Liste des Auteurs par ordre de Matières.

| France. (L.)                                                     | Zoologie générale, Anatomie et<br>Physiologie.<br>M. G. CUVIER, membre et secrétaire per-<br>pétuel de l'Académie des Sciences, prof. su<br>Jardin du Roi, etc. (G. C. on CV. on C.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Chimie.                                                          |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L CHEVREUL, professenr au Collège royal<br>de Charlemagua. (CH.) | Mammiferes.  M. GEOFFROI, membre de l'Académie                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minéralogie et Géologie.                                         | des Sciences, professenr au Jerdin du                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L BRONGNIART, membre de l'Académie                               | Roi. (G.)                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| des Sciences, professeur à la Faculté des                        | Oiseaux.                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sciences. (B.)  4. DEFRANCE, membre de plusierre                 | M. DUMONT, membre de plusients Sociétés                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sociétés savantes. (D. F.)                                       | saventes. (Cz. D.)                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retarione                                                        | Reptiles et Poissons.                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |

M. DE JUSSIEU, membre de l'Académie des Sciences, professeur au Jordin du Roi. (J.) M. MIRBEL, membre de l'Académie des (L. L.)

Sciences , professeur à la faculté des M. DUMERIL, membre de l'Académie des Sciences. (B. M.)

M. HENRI CASSINI, membre de la Société (C. D.)

philomatique de Paris. (Il. C.sas.)

M. CLOQUET, Docteur en médacine, (H. C.)

M. LEMAN, membre de la Société philomatique de Paris. (Law.)

Insectes.

tique de Paris. (Lun.)
M. LOISELEUR DESLONGCHANPS,
Docteur en médécine, membro de plusicurs
Sciences, professeur à l'École de médecine,
(C. D.)

l'Encyclopédic botanique. (Pors.)

M. DE TUSSAC, membre de plusieurs

Sociétés avrantes, auteur de la Flore des
Antilles. (Dr T.)

Augustien des dessins et de la diffraction de
Antilles. (Dr T.)

MM. DE HUMBOLDT et RAMOND donneront quelques articles sur les objets nouvesset qu'ils ont observés dans leurs voyages, ou sur les sujets dont ils se sont plus particulièrement occupés.

M F. CUVIER est chargé de la direction générale de l'onvrage, et îl coopérers aux articles généraux de soologie et à l'histoire des mammifères. (F. C.)

#### DICTIONNAIRE

DES

#### SCIENCES NATURELLES.

CER

CERLAC (Ornith.), nom piemontais d'une espece de pipit.

CERMACEK. (Ornith.) En Bohème on appelle ainsi le rossignol de muraille, motacilla phænicurus, Linn. (CH. D.)

CERMATIA. (Entom.) Tel est le nom sous lequel Illiger a indiqué l'espèce de scolopendre que M. de Lamarck a décrite sous le nom générique de scutigère, scolopendra coleoptrata. (C. D.)

CERNICALO (Ornith.), nom espagnol de la cresserelle, falco tinnunculus, Linn. (CH. D.)

CERNUA (Ichthyol.), nom sous lequel Belon, Gesner, Artédi, désignent la petite perche, poisson très-estimé par les Anglois de leur temps, et qu'on péchoit en grande quantité dans la rivière qui coule près d'Oxford. Voyez Gramuz. (H. C.)

CERO (Ichthyol.), nom provençal d'un poisson de mer trèscommun à Antibes, et dont parle la Chênaye des Bois, sans entrer dans aucun détail. (H. C.)

CÉROCOME (Entom.), Cerocoma, genre d'insectes coléoptères hétéromèrés, ou à quatre articles aux tarses postérieurs, à élytres flexibles, de la famille des vésicans ou épispastiques.

Ce nom, assex impropre, qui signifie en grec antennes chevelues, a été donné par Geoffroy à des insectes dont les antennes, très-irrégulières dans les mâles, et souvent garnies de faisceaux de poils, lui ont paru offrir l'apparence d'une espèce de panache. Ils avoient été confondus par Linnæus avec beaucoup d'autres insectes très-différens,

Antennes de neuf articles irréguliers, surtout dans les mâles, à peine de la longueur du corselet, terminées en une masse solide, recourbée ou oblique, ou rarement en une lame cornée; lèvres courtes, entières ou bijdas; mandibules membraneuses, bilobées, crochues; mâchoires linéaires, velues, beaucoup plus longues que les mandibules; palpes à trois articles.

Tous ces insectes ont le corps alongé, pubescent, mou brillant de l'éclat et des reflets des couleurs métalliques. La tête est petite, fortement inclinée; le corselet est ovale, déprimé en-dessus, et fléchi lui-même sur la poitrine; les pattes, surfout les antérieures, sont aplailes d'avant en arrière, et les tarses armés de quatre crochets.

Ces caractères sont communs aux deux sexes; mais il en est d'autres particuliers à chacun d'eux. Les femelles ont des antennes presque régulières, droites, en partie moniliformes, et terminées en massue. Les mâles les ont généralement trèsirrégulières, courbées dans différens sens, composées d'articles inégaux, souvent lamelleux, et comme pectinées ; un ou plusieurs articles portant des faisceaux de poils. La forme de ces antennes est différente dans chaque espèce, et presque impossible à décrire : cependant elle doit être observée avec soin ; car c'est surtout dans ces organes, chez les males, qu'on pout trouver les caractères spécifiques les plus constans, les couleurs des différentes parties du corps étant sujettes à changer. Les palpes, dans les femelles, sont, comme les antennes, formés d'articles à peu près égaux, tandis qu'ils sont trèsinégaux dans les males. Enfin , dans ces derniers , les trois premiers articles des tarses sont ciliés et plus grands que dans les femelles.

Les cérocomes vivent sur les plantes, dans les lieux sets, apposés as solici. Elles paroisseut affectionner particulièrement les graminées, les composées et les ombellières. Lorsqu'elles cherchent leur nourriture, elles plongent leurs méchoires velues et leur tête entière dans la fleur, comme les animaux qui sucent; aussi sont-elles alors très-faciles à saisir. Elles marchent peu, mais vojent avec aglitté. Lorsqu'elles sont pries , elles suspendent tous leurs mouvemens, et seignent d'être mortes, comme beaucoup d'autres insectes. Leurs larves sont inconnues; mais il est à présumer qu'elles vivent dans la terre, comme celles des mylabres et des cantharides.

Les cérocomes paroissent jusqu'à présent particulières à l'ancien continent; au moins aucun voyageur n'en a encore rapporté d'Amérique: on en counoit deux en France, et deux en Afrique.

CÉROCOME DE SCHŒFFER; Cerocoma Schæfferi, Geof., tom. I, pl. VI, fig. 9. Antennes jounes, terminées dans les mâles et les femelles par une masse ovale; abdomen entièrement vert.

Cet insecte est pubescent, d'un vert doré ou cuivreux endessus, semblable à celui de la cantharide des boutques; la tête est noire, ainsi que le corselet, qui porte antérieurement une dépression triangulaire; l'abdomen est d'un bieu azuré ou bronzé; les pattes sont jaunes.

Cette espèce se trouve dans toute l'Europe, et n'est pas très-rare aux environs de Paris.

CASOCOME DE SCHREBER | Cerocoma Schreberi, Oliv. Ins., n.º 48, tab. 1, fig. 2. Antennes jauncs, terminées par un article triangulaire dans les malles; brunes et en mosse ovale dans les femelles 1 les premiers anneaux de l'abdomen jauncs; le dernier, prés de l'anus, d'un blou bronzé.

La cérocome de Schreber ressemble en entier à la précédente, à l'exception de la couleur de l'abdomen, et de la forme des autennes du mâle. Le dernier article est comprimé, presque triangulaire, et porte à sa base une espèce de petite aponbyse.

Elle habite les mêmes lieux que la précédente ; mais elle est de beaucoup plus rare , surtout vers le nord.

CÉROCOME DE WARL; Cerocoma Wahlii, Fab. 2, 82, 2. Antennes et pieds noirs; corps verdatre.

Cette cérocome ne diffère de la première espèce que par la couleur des antennes et des pieds.

On la rencontre en Barbarie. (C. D.)

CERONIA. (Bot.) Le caroubier étoit ainsi nommé par Théophraste; c'étoit le ceratia de Dioscoride, le ceratoria de Dodoens et de Daléchamps. Ce deraier nom, adopté par Linnœus, a prévalu. Le fruit est nommé carube, corrubia. C'est le siliqua edalis de C. Bauhin et de Tournefort. Il sert de nourriture aux chevaux dans l'Espagne. D'autres animaux le mangent dans le Levant; et lorsque dans l'Ecriture-Sainte il est dit que l'enfant prodigue, réduit à la misère, partageoit la nourriture des cochons confés à sa garde, et vivoit de siliques, vescebatr siliquis, cuelques commentateurs ont tru que ces siliques étoient le fruit du caroubier. L'opinion des auteurs qui croient que le ceronia de Théophraste étoit la casse des boutiques, cossia fistula, paroit moins fondée. (3)

CÉROPALES (Entom.), genre de l'ordre des hyménoptères, établi par M. Latreille d'après quelques espèces de pompiles.

Vovez MELLINE. (C. D.)

CÉROPÉCE (Bat.), Ceropegia genre de plantes de la famille des apocinées, de la pentandrie monogynie de Linnuus, qui offre pour caractère essentiel: un calice trés-petit, persistant, à cienq dents; une corolle ventrue à sa base; puis tubulée; le limbé à cinq lobes ; cinq étamics; deux sitgmates; le style très-court; deux follicules très-longs, cylindriques; les semences aigerétées.

Ce genre, plus que doublé depuis sa publication par Linnœus, renferme des plantes herbacées, à tiges grimpantes, d'feuilles simples et opposées; les fleurs disposées en petits bouquets ou en ombelles axillaires. Les espèces les plus remarquables sont les suivantes.

Cásoráce Ports-Lustas; Ceropegia candelabram, Liun.; Rheed., Hort. Malab. 9, pag. 27, tab. 16. Ses tiges sont grelles; ses feuillas pétiolées, avales-bollongues; les fleurs disposées en ombelles axillaires et pendantes, puis redressées de manière que chaque ombelle représente assez bien un lustre erdinaire. Les corolles sont rouges, ou d'un pourpre brun ; leur limbe velu sur acs divisions; les fruits menus, longset pendans. Cette plante croît dans les bois, sur la côte de Malabar.

Cánoréos sacrités; Ceropegia sagilitata, Linn.; Lam. Ill. gen., tab. 179, fig. 1; Microloma, Brown. Aside., 12; Aid. 4ddin. nov. 2, pag., 76. M. Rob. Brown a fait de cette espèce un genre particulier, fondé sur le pollen des étamines lisse, distribué en dix paquets pendans; le tube staminifere nu, la coralle urécolée. Ses tiges sont filitormes, cotonneuses et grima-

panies; ses feuilles étroites, sagittées, tomenteuses à leurs deux faces; les fleurs rouges; les ombelles axillaires. Elle croit dans le sable, au cap de Bonne-Espérance.

Cásoréce a reutless menues ; Ceropegia tensifolia, Linn.; Lam. Ill. gen., tab. 179, 8 jg. 2. Née au cap de Bonne-Espérance, dans les dunes, et à la côte de Malabar, cette plante a des tiges rampantes, des feuilles presque sessiles, étroites, linéaires, lancéolées, tré-saiguês; des ombelles axillaires, composées de deux à quatre fleurs. Dans le ceropegia bifora, Linn., les ombelles n'ont souvent que deux fleurs; mais les feuilles sont ovales; entières; la tige sarmenteuse. Elle croit à File de Ceilan.

Roxburg, dans ses Plantes du Coromandel, a décrit et figuré plusieurs autres espèces, telles que le ceropegia tuberosa, Corom., 1, pag. 12, tab. 9. Scs racines sont pourvues, de distance en distance, de tubérosités irrégulières; les feuilles ovales, aiguës; les fleurs en ombelles axillaires. Le ceropegia acuminata, Corom., tab. 8, est très-rapproché de l'isaura, Ses racines sont pourvues d'une bulbe arrondie; ses feuilles lancéolées . longuement acuminées ; les ombelles droites. Le ceropegia bulbosa, Corom., tab. 7, est pourvu d'une bulbe solitaire : ses feuilles sont petites, en ovale renverse, mucronées; les fleurs petites, en ombelles redressées. Le ceropegia juncea, Corom., tab. 10, a ses tiges presque simples; ses feuilles distantes, lancéolées ; les pédoncules chargés d'une ou de deux fleurs; la corolle très-grande, longue d'environ deux pouces, d'un blane verdatre, traversée par des stries agréablement ponctuées et panachées de pourpre.

J'en ai fait connoître, dans l'Encyclop., suppl., trois espèces nouvelles : le ceropegia longistora, rupproché du ceropegia canadelabrum par ses feuilles, et du ceropegia junca par sa corolle: le ceropegia simuata, Burm. Afr., tab. i 5, est distingué du ceropegia aguitata par ses feuilles nos agittées, puls longues; du ceropegia tenuifokia par ses feuilles sinuées à leur contour, par ses racines composées de bulhes fusiformes, presque fasciculées : enfin le ceropegia minda, à feuilles lancéolècs, un peu obtuses, luisantes en-dessus; les sîcurs disposées en petits corymbes axillaires.

Loureiro a mentionné, dans sa Flore de la Cochinchine,

deux espèces qui exigent un nouvel examen, le ceropegia obtusa, et le ceropegia cordata. Une autre espèce de l'Amérique septentrionale a été indiquée par Pursh, sous le nom

de ceropegia palustris. (Poin.)

CÉROPHORE (Bot.), Cerophora, Rafinesque Schmaltr, Somiol., p. 49. Genre de champiguons qui doit être réuni aux hydnes, dout il ne diffère que par ses petites cornes ou pointes placées à la partie supérieure. Ce genre comprend deux espéces: l'une, le cerophora clavata, resemble à une massue nue às as base; l'autre, le cerophora aopitata, est stipitée, sphérique et entièrement recouverte de pointes solides. Toutes les deux croissent dans la province de New-Jersey, dans les Etats-Unis. M. Rafinesque avoit d'abord nommé ce genre Hectocerus. (Lexa)

CEROPHORES (Mamm.), nom collectif, donné par M. de Elainville aux rumiuans à cornes creuses, tels que les antilopes, les moutons, les bœufs, etc. (F. C.)

CÉROI HYTE (Entom.), Cerophytum, Latreille. Ce sont des espèces de mélasis ou de coléoptères sternoxes, voisins des taupins. (C. D.)

CÉROPLATE, Câsarortare (Entom.), Ceroplates, Kerpaless (de sayas évarevs, antennes larges), nom d'un gener d'insectes de la famille des tipules ou hydromyes, établi par M. Bose, et publié dans les Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris.

Ce nouveau genren e comprenoit d'abord qu'un insecte dégconnu par Réumur; mais M. Bose, dans son Voyage en deroline, a trouvé une nouvelle espèce qui doit appartenir à cette même division, et l'abricius, dans sa seconde édition des antliates, en a décrit une autre, de sorte que ce genre renferme maintenant trois espèces. Comme elles sont encore fort rarcs, et que nous n'avons cu occasion d'observer qu'un seul de ces insectes, nous emprunterons de MM. Bose et Fabricius tout et que nous allous en dire.

Antennes oblongues, très-comprimées, de quatorze ou quinzearticles, un peu plus larges vers le milieu; trompe très-courte, bilabiée; deux palpes très-courts, de trois articles, peu distincts.

Les céroplates ont absolument le port des tipules, auxquelles ils ressemblent beaucoup. Leur tête est très-petite, arrondie, et porte deux tubercules courts, placés au-devant des antennes, Les yeux sont très-grands. Leur singulières antennes, qui les distinguent de tous les insectes connus, sont de la longueur du corselet, composées de quatorze ou quinre articles trèscomprimes, de forme trapécoidale, et décroissant insensiblement du milleu de l'antenne vers son insertion et son sommet. Leur trompe est très-courte, peu apparente, et porte deux très-petits palpes, que M. Bouc regarde comme formés d'un seul article, et M. Fabricius de trois. Le corselet est glibheux, élevé, prominulent à l'endroit de l'écusson; l'Badomen est alongé, comprimé en forme de fuseau. Les pattes sont longues.

"On ne connoît encore que la larve du céroplate de la Caroline; mais, comme toutes les espèces de ces insectes sont très-voisines dans l'état parfait, il est probable que les caractères des larves sont les mêmes. Celles du céroplate de la Caroline sont vermiformes, blanches, glutineuses, formées d'anneaux, et garnies de pattes en mamelon. Leur tête est noire. On trouve cestairves dèsle mois de juin, et vers la fin d'adoût; elles ont déjà deux pouces et demi de longueur. elles sont si molles, qu'on les écrase facilement avec les doigts, et qu'elles prissent dés qu'elles sont dans un lien sec, aussi n'habitentelles que les bolets qui croissent sur fes arbres, dans les iteux humides et ombragés.

Ces larves vivent en société, et se filent en commun. surtout vers les derniers temps de leur accroissement, un réseau lache, d'un blanc brillant entre les mailles, à l'aide duquel elles se savent et se cachent lorsqu'elles sont inquiétées. A l'époque de leur transformation, elles se forment les unes près de autres des espèces de coques d'un réseau beaucoup plus serré, mais cependant asset lache pour qu'on puisse entrevoir les ripundes qui y sont contenues. L'insecte parfait, sorti de cette coque au bout de qu'unte jours, ne quite pau les hois.

CÉROPLATE TIPULOTOR; Ceroplatus tipuloïdes, Posc., Soc. d'Hist.
nat., pag. 42. pl. 10, fig. 3; Coq. 3. 100, fab. 7, fig. 1. D'un
jaune sale; des raies longitudinales noires sur le corselet et sur
le bord des anneaux de l'abdomen.

Le corselet est globuleux et hérissé de petits poils noirs l'abdomen est presque pétiolé, comprimé, et trois fois plus. lang que le corselet; les ailes sont plus courtes que l'abdomen. blanches, avec une tache noire et un point de la même couleur; les pattes sont jaunes.

Cet insecte a été trouvé dans la forêt de Villers-Coterets, au mois de juillet. Sa larve habite le bolet de chêne.

Céroplate Charbonné; Ceroplatus carbonarius, Bosc, Dict. d'Hist. nat., première édit., t. IV, p. 543. Noir; les bords des anneaux de l'abdomen cendrés.

Cette espèce a les mêmes formes que la précédente, et n'en différe que par les couleurs. Celle de la téte, des antennes et des pattes est brune. Les palpes, les côtés du corselet au-dessous des ailes, le bord des anneaux de l'abdomen et la partie supérieure des cuisses, sont blancs. Tout le reste du corps et noir. Les ailes sont blanches et transparentes, avec une tache noire.

M. Bosc a trouvé cet insecte dans la Caroline.

Céroplate noir; Ceroplatus atratus, Fab., Syst. antliat. 16, 3. Noir; les cuisses et les balanciers jaunatres.

Ce céroplate ressemble aux précédens pour la forme, mais son corps est entièrement noir. Les balanciers et les cuisses sont jaunâtres, et les ailes transparentes.

Cette espèce habite l'Allemagne. (C. D.)

CÉROSTOME (Entom.), Coronoma. Ce nom., qui signifie bouche cornue, a été employé par M. Latreille pour désigner un genre de l'ordre des lépidoptères, voisin des pyrales, et qui appartient à notre famille des séticornes ou chétocères. Voici les caractères qui le distinguent:

Quatre palpes; les supérieurs courts, les inférieurs alongés, vecourbés et falciformes; le second article velu et en forme de pinceau; le dernier presque nu.

M. Latreille n'a encore rapporté à ce genre qu'un seul insecte; c'est l'ypsolophe que M. Fabricius a nommé dorsatus. On le rencontre pendant l'été, le long des bois, sur les arbres. Sa larve et ses métamorphoses sont inconnues.

Cénostoms A pos MARQUÉ; Cerostoma dorsalum, Latreille, Buffon de Sonnini, Ailes supérieures grises ou cendrécs, maculées de brun; les inférieures grises; le dessous du corps d'un blanc argenté.

On remarque ordinairement en-dessus une tache blanche, et une ou deux taches noires, communes aux deux ailes; mais

Country Const

ces caractères ne m'ont pas paru constans dans tous les individus. Ce petit lépidoptère se trouve par toute l'Europe, et est commun aux environs de Paris. (C. D.)

CEROXYLON DES ANDES (Bot.), Ceroxylon andicola, Humb. et Bopnl., Pl. équin. 1, p. 2, tah. 1, 2. Grand et bel arbrisseau, de la famille des palmiers, de la monoécie polyandrie, qui offre des fleurs monoïques; un calice double, l'extérieur d'une seule pièce, trifide; l'intérieur (ou la corolle) trois fois plus long, à trois folioles aigués; un grand nombre d'étamines; le rudiment d'un justil; dans les fleurs femelles un ovaire surmonté de trois stigmates sessiles; un drupe monosperme; le noyau fobuleux, no perforé à sa base.

Son trone, divisé par anneaux, s'élève à la hauteur de ceut soixante à ceut quarte-viligs pieds; les leuilles sont ailées. la pétiole triangulaire, produisant de chaque côté de sa base des filameis de trois à quatre pieds; les folioles nombreuses, fendues à l'eur sommet, glabres, argentées en-dessus, convèrtes en-dessous d'une substance pulvérulente, qui se lève par écailles argentées, Les régimes sont trés-rameux, longs d'environ trois pieds, munis d'une spathe alongée, d'une seule pièce, Ce palmier croît sur la montagne de Quindiu, dans la partie des Andes la plus Gevée. Les habitans du pays recueillent une matière résineuse trés-aboudante sur le trone de cet arbre; ils la fondent avec un tiers de suif, et en font des cierges et des hougies.

L'élévation de cette plante, dit M. Bonpland, au-dessus du niveau de la mer, présente un phénomène très-frappant pour la géographie des végétaux. Les palmiers ne se trouvent, en général, sous les tropiques, que jusqu'à cinq cents toises de hauteur : le froid des régions plus élevées les empéhe de s'approcher davantage de la limite inférieure de la neige perfettelle. Le cercoxylon fait une exception hien rare à cette loi constante de la nature : on ne l'observe guère dans les plaines; il ne commence à se montrer qu'à la hauteur de neul cents toises, égale à celle de la cime du Puy-de-Dôme, on du passage du Mopi-Cenis. Il paroit qu'il fuit les grandes chaleurs de régions moins élevées.

Le genre Iriartea de la Flore du Pérou doit être considéré comme une seçonde espèce de ceroxylon. Son tronc est trèsélevé, couronné par des feuilles ailées avec une impaire; les folioles deltoïdes et frangées; une spathe à plusieurs divisions; environ quinze étamines; un stigmate sessile, fort petit. C'est le ceroxylon deltoïdeum, Kunth. in Humb, et Bonp. Nov. gen. [Pons.]

CERQUE. (Entom.), Cercos, nom générique donné par M. Latreille à de petits insectes coléoptères qui appartiennent à notre famille des clavicornes ou hélocères.

Ces insectes avoient été placés, sans fondement, parmi les dermestes, dont ils déloigent par plusieurs caractères. M. Latreille les a séparés de ce groupe, auquel ils ne devoient pas appartenir; et depuis lui, Illiger, d'après Herbst, les a placés dans le genre Catérètes. Nous emprenterons de M. Latreille tout ce que nous dirons de ce genre d'insectes, qu'il a le premier bien fait connottre.

Masse des antennes alongée et presque conique; mûchoires terminées par une seule dent; corps déprimé; tête petite, rentrant en partie sous le corselet; corselet arrondi; élytres un peu plus courtes aus l'adomes.

Les ecrques sont très-voisins des nitidules; mais ils s'en distinguent par la forme de la masse de l'antenne, par les màchoires non bifides, et le corselet orbiculaire. On peut encore moins les confondre avec les dermestes, qui ont la masse de l'antenne arrondie, le corps convexe, la tête cachée en entier sous le corselet, les élytres couvrant l'abdomen.

Ces insectes vivent sur les fleurs, et sont asser rares. On ne connoît encore ni leurs larves, ni leurs métamorphoses. Les espèces sont peu nombreuses. Nous nous bornerons à décrire celle qui a d'abord servi à M. Latreille pour fixer les caractères du genre.

CERQUE PÉDICULAIRE; Cercos pedicularius; dermestes pedicularius, Linn.; l'anz. fasc. 7, n. 5. Les deux premiers artieles des antennes plus grands, surtout dans les màles; le dessus du corps couleur marron-elair; la poitrine noire.

Cet insecte n'a pas beaucoup plus d'une ligne de longueur. Ses antennes d'un brun fauve, et de la longueur du corselet, ont les deux premiers articles cylindriques dans les femelles, et un peu comprimés dans les mâles. Le dessus du corps est quelquefois d'un brun fauve uniforme; d'autres fois Lécusson, le milieu du corselet et les bords de la sature sont d'un brun plus soncé. La poitrine en-dessous est noire, et l'abdomen brun. Les pattes sont de la couleur de l'abdomen.
On trouve cet insecte, mais rarement, dans presque toute

l'Europe. (C. D.)

CERRENA. (Bot.) Les Florentins donnent ce nom à un champignon du genre Agaricus, très-bon à manger, et très-recherché. Il croit en touffe au pied des arbres, surtout au pieddes peupliers. Il est blanc en-dessous, et brun en-dessus. Il paroit être une veité de l'agaricus ambilicatus de Scopoli. Voyez Candela et Peurstèse. (Lem.)

CERRES. (Bot.) On lit dans Clusius et dans Belon que ce nom étoit donné en France à la gesse, talhyras. Il paroit dérivé des mots cicera et cicercula, que la même plante portoit anciennement, ainsi que le nom cicerchia, sous lequet elle étoit connue chez les Italiens. Belon ajoute que c'étoit le mancreta des Vénitiens, et, selon Clusius, de son temps on la nommoit avra, aux environs de Paris, où elle étoit très-cultivée. (Di

CERREITA. (Bol.) Suivant Matthiole on nomme ainsi, chez les Toscans, la lysimachie ordinaire, qui est le courrie des habitans du Frioul. Césalpin, au contraire, désigne sous le roun de cerretta ou serretta la sarrette, serratula tinctoria, employée dans les teintures. (1)

ČERRO (Bot.), nomitalien d'un chêne. Suivant Segnier, es seroit le chêne nommé ailleurs velani, quereus ægylops. Ceprida it il est probable que c'est plutôt le cerras, on quereus cerris. Celui-ci a la cupule du gland comme chevelue; elle est plus grosse, ainsi que le gland, et chargée d'écailles larges dans le querous ægylops, que Dodoeus, auteur ancien, nommé également ægylops et cerris. (4)

CERRO SUGARO. (Bot.) Matthiole, au rapport de Caspar Bauhin, nommoit ainsi une espèce d'yeuse, ou chêne vert. (J.)

CERRUS. (Bot.) Voyez Cerno. (J.)

CERTHIUS. (Ornith.) Les naturalistes ont reconnu, d'après la conjecture de Belon, que le certhius d'Aristote étoit le grimpereau : aussi Linnavus a-t-il fait du mot certhia la dénomination générique de ces oiseaux. (Cs. D.)

CERUA, Kerua, Khroua (Bot.), noms égyptiens ou arabes du ricin, ricinus communis, différemment écrits, selon la manière de transcrire des voyageurs de diverses nations. (J.)



CERUANA. (Bot.) [Corymbiférez, Juss.; Syngénéie polygemie supeflue, Linn.] Ce gener de synanthérées, propué par Forskaël, et adopté par M. de Jussicu dans le Genera plantarum, a c été abandonné par tous les botanistes, depuis que Valle cut imaginé d'en faire une espece de buphaimum. Nous avons analysé avec soin une calathide de ceruana: il résulte de nos observations que ce gener différe essentiellement du buphtalmum, et que, par conséquent, il doit être rétabli. Voici les caractéres que nous avons trouvés:

La calabide est discoide, composée d'un disque régularibere, andregoniliore, et d'une couronne purisériée, multiflore, andregoniliore, et d'une couronne purisériée, multiflore aux fleure, et accompagné à sa base de deux ou trois bracées inégales, est formé de squames subunisériées, ovales, foliacées. Le clinanthe est garni de squamelles linéaires-lancéolées, uniacréées, plus courtes que les fleurs. La cypséle est obovale; très-comprimée antérieurement et postérieurement; portant une aigrette très-courte, irrégulière, formée de squamellulei inégales, filiformes, membraneuses, presque capillaires, parfattement nues: la corolle des fleurs femilles i est pas plus longue que celle des fleurs hermaphrodites; son limbe est étréci en tube, et divisée en trois lobes dirigés vers trois points différens.

La céruane est une plante annuelle d'Egypte, qui n'a rien de remarquable. Elle doit être classée dans notre tribu naturelle des inulées, auprès du buphtalmum, dont elle diffère principalement par les fleurs femelles non-ligulées, plurisériées, ainsi que par l'aigrette. C'est par erreur qu'on a cru la calathide radiée, puisque les corolles des fleurs femelles sont à peu près comme dans les conyexe. (H. Cass.)

CERUCHIS. (Bot.) M. Mirbel, dans une énumération de plantes, à la suite d'unc édition de l'Histoire naturelle de Buffon, cite ce nom, qu'il attribue à Gærtner, comme syno-

nyme du spilanthus. (J.)

CÉRUMEN DES OREILLES. (Chim.) Matière animale, sécrétée par de petites glandes qui ont leur siège sous la peau, dans le carial auditif. Au moment où cette matière sort de la glande, elle jouit d'une liquidité un peu visqueuse; elle est jaune: par son exposition à l'air, elle prend plus de consistance et sa couleur devient plus soncée; elle tend à passer

au rotge. Le cérouren a une saveur amère, une odeur aromafique et un pêu âre: chauffé doucement sur un papier, il le rend transparent, comme le feroit un eorps gras; jeté sur un charbon rougé de feu, il se ramóllit, dégage une fumée blanche dont l'odeur est celle d'une graisse brâlée; ensuite il se fond, se boursoulle, noircit, exhale l'odeur des matières animales, et laisse un charbon léger. Lorsqu'on le triture dans l'eau, jil forme une émulsion d'un blanc jaunâtre, qui se décompose avec rapidité, en produisant une odeur feide, etca laissant précipiter des flocons blanchâtres. l'ellessont lespropriétés que Fourcroy et M. Vauquelin out reconnues au cérumen. 8 M. Yauquelin a retiré du cérumen.

| Mucilage albumineux . Soude |  |  |    |  |  |  |  | 37,5 |
|-----------------------------|--|--|----|--|--|--|--|------|
| Huile-graisse               |  |  | ٠. |  |  |  |  | 62,5 |

En le traitant par l'aleool chaud, on dissout les deux dernières matières seulement : le résidu, séché à l'air, est transparent, cassant, incomplétement soluble dans la potasse : il exhale, en brûlant, l'odeur des matières animales, et laisse un charbon dans lequel on découvre, par l'incinération, la soude et le phosphate de chaux. Quant à la solution alcoolique, elle est jaune. On obtient, en la faisant évaporer, une huile jaune, très-amère, d'une consistance et d'une odeur analogues à celles de la térébenthine, qui exhale sur les charbons une odeur de graisse brûlée; qui se dissout dans les huiles fixes et volatiles, dans l'éther, et mieux encore dans l'alcool, surtout s'il est chaud; qui forme enfin, avec la potasse, une sorte de savon mou. M. Vauquelin n'a pu séparér le principe colorant de l'huile, à cause de la petite proportion dans laquelle il se trouve re-Intivement à cette dernière : cependant il le regarde comme se rapprochant de la substance colorante de la bile. (CH.)

CERURA. (Entom.) Schrank, dans son énumération des papillous de Vienne, a désigné, sous ce nom de genre, la lépidoptères du genre Bombyec, tels que la queue-fourchue, que Fabricius a dénommés vinula, furcula, fagi, etc. (C. D.)

CÉRUSE (Chim.), nom donné dans le commerce au souscarbonate de plomb. (CH.)

CÉRUSE D'ANTIMOINE. (Chim.) On s'est servi quelquefois de cette dénomination pour désigner l'oxide d'antimoine précipité par un acide de l'eau qui a servi à lessiver le résidu de la calcination d'un mélange de parties égales d'antimoine et de nitrate de potasse, ou d'un mélange de 1 partie de sulfure d'antimoine et 3 de nitrate de potasse. (Cs.)

CÉRUSE NATIVE. (Min.) On a donné quelquefois ce nom au plomb carbonaté pulvérulent. Cette dénomination est rapportée dans la première édition de la Minéralogie de Kirwan et dans de Horn, Voyez Ploms, (B.)

CERVANTESE. (Bot.), Cervantesia, genre de la famille des thymélées, de la pentandrie monogynie de Linnæus, dont les fleurs offrent pour caractère essentiel : un calice campanulé pentagone; point de corolle; cinq écailles entre les dents du calice : cinq étamines : un ovairc libre : un stigmate sessile : une noix monosperme, enveloppée à sa partie iuférieure par le tube du calice charnu, agrandi. La seule espèce renfermée dans ce genre est le cervantesia

tomentosa, Fl. Per. 2, pag. 19, tab. 221, fig. 6; cervantesia bicolor, Cav., Ic. Rar, 5, pag. 49, tabl. 475, Arbrisseau de douze à quinze picds, pourvu de rameaux épars, flexueuxs lanugineux dans leur jeunesse; les feuilles éparses, pétiolées, ovales-oblongues, très-entières, couvertes à leurs deux faces d'un duvet tomenteux, un peu caduc. Les fleurs sont petites, disposées en grappes axillaires et terminales , laineuses", flexueuses; le calice à cinq découpures colorées, ovales, aiguës; la corolle remplacée par cinq écailles blanchatres ( selon M. Cavanilles, une corolle monopétale, trois fois plus courte que le calice, à cinq découpures arrondies); les filamens insérés à la base du calice, alternes avec les écailles ; les anthères bifides à leurs deux extrémités ; point de style ; un stigmate simple. Le fruit consiste en une noix ovale. à cinq augles, surmontée par les cinq grandes découpures agrandies du calice, contenant un novau uniloculaire, fongueux . à sa moitié inférieure. Cet arbrisseau croit au Pérou, aux lieux escarpés. (Poir.)

CERVARIA. (Bot.) Gesner nommoit ainsi le dryas octopetala, petite plante alpine, probablement parce que, avant lui, quelques-uns l'avoient nommé herba cervi. Plus récemment Rivin a



employè le même nom pour le libanotis nigra de Théophraste, que Thalius disoit être appele écravira nigra dans les forêts du Hartz, et qui est l'athamantha cervaria de Linneus. Enfin, Gærtner a voulu séparer cette plante de l'athamantha, sous le nom générique de cervaria, en lui assignant pour caractère distinctif des graines légèrement velues et marquées de trois stries. Moench a adopté ce genre; mais d'autres en ont fait une espèce de selinam, et Willdenow l'a laissé dans le genre Athamantha. (J.)

CERVEAU. (Anal.) Le rentement méduliaire, situé à l'extrémité antérieure de la moelle épinière, et par conséquent de tout le système nerveux, se nomme en général le ecrveau, ou l'encéphale. Dans uu sens plus particulier, on distingue le cerveau proprement dit du cervelet, et de la moelle alongée, qui sont deux autres parties de l'encéphale.

Le cervean est sans contredit le plus intéressant et le plus noble des organes du corps animal; tous les nerfs y aboutissent, soit immédiatement, soit par l'intermédiaire de la moelle éninière et de la moelle alongée. Si l'on coupe un nerf, ou que l'on gêne d'une manière quelconque sa communication avec le cerveau, les parties auxquelles ce perf se rend perdent snr-le-champ leur sensibilité et leur mouvement, et si l'on comprime le cerveau lui-même, l'animal tombe à l'instant en léthargie. C'est donc au cerveau que doivent arriver en dernier résultat les impressions des sens extérieurs pour que l'animal en ait la perception, et c'est de lui, comme d'un centre, que la volonté imprime son action aux muscles :il est aussi l'organe nécessaire de la pensée, c'est-à-dire, de la comparaison des sensations, et de la formation des idées générales qui représentent ce que plusieurs sensations ont de commun. Enfin, il est le siège de la mémoire. L'anéantissement de ces facultés, suite constante des lésions du cerveau. le prouve évidemment ; mais, autant les fonctions de cet organe sont certaines, autant la manière dont il les exerce est couverte de ténèbres. On remarque en général qu'elles sont d'autant plus parfaites, que le cerveau est plus volumineux. On remarque encore qu'il les partage d'autant plus avec le reste du système nerveux, qu'il devient plus petit à proportion de la masse de ce système. Les reptiles, par exemple,

qui ont le cerveau à peine plus gros que la moelle épinière. conservent encore de la volonté et du sentiment après avoir perdu entièrement le premier de ces deux organes. Apparemment qu'alors toute la substance médullaire peut exercer ses facultés, et que le cerveau ne jouit à leur égard d'une prépondérance si marquée, dans l'homme et dans les autres animaux d'ordres supérieurs, qu'à cause de sa grandeur. Dans les iusectes et les vers, où le cerveau n'est pour ainsi dire pas plus grand que les divers nœuds répandus le long de la moelle de l'épine, chaque troncon du corps paroît, quelque temps après sa séparation, pouvoir agir et sentir comme l'animal entier. Toutes les parties du cerveau ne sont pas également nécessaires à ses fonctions : on l'a vu perdre des portions considérables par des blessures, sans que l'intelligence fût suspendue. Comme le cerveau est le centre du système nerveux, l'on a jugé qu'il doit y avoir quelque partie servant de centre au cerveau lui-même, et c'est elle que l'on a nommée sensorium commune, ou sièze de l'àme. Nous avons vu ailleurs l'incertitude où l'on est sur la partie du cerveau qui mérite véritablement ce nom : mais, en supposant, comme on ne peut guerc en douter, qu'il y en ait réellement une dans ce cas, il paroît que l'âme emploie encore plusieurs parties différentes de ce grand organe, même pour l'exercice de ses fonctions les plus intellectuelles. Ainsi, comme nous voyons les deux voûtes nommécs hémisphères décroître dans les espèces d'animaux à mesure qu'elles deviennent plus stupides, il est naturel que nous supposions quelque rapport entre la grandeur de ces voûtes et la supériorité de l'intelligence. On apergoit même quelque chose de semblable dans les divers individus de l'espèce humaine : un front plat s'allie rarement avec de l'esprit, et les races qui ont le front petit et le crâne comprimé, comme les negres, n'ont jamais pu parvenir à une haute civilisation. Le docteur Gall va beaucoup plus loin: il prétend que chaque sentiment, chaque penchant, chacune des modifications particulières de nos facultés a son siège dans quelque région circonscrite du cerveau; que la grandeur de ces divers organes particuliers emporte nécessairement une prédominance des dipositions qui leur correspondent, et que leurs saillies, se fa sant remarquer, jusqu'à

un certain point, à l'extérieur du crâne, peuvent faire juger d'une manière asser sûre le moral des individus. Il prétend avoir recueilli asset de faits, en observant des crânes d'individus qui jouissoient d'une manière très-marquée de certaines facultes, ou qui étoient livrée à certains viees d'une façon irrésiatible, pour en déduire des règles générales, et pour en former une science qu'il a nommé craniscopie.

On observe encore une relation entre le volume de certaines parties du cerveau, et certaines dispositions en apparence purement physiques. Aiusi, les animaux herbivores pároissent avoir constamment la paire antérieure des tubercules quadrifumeaux plus grandé à proportion que ne l'ont les carnivores, Mais il s'en faut bien que ces différens aperçus fournissent encore des données suffisantes sur les usages des différentes parties du cerveau. Cependant, ect organe est extrémement compliqué, aiusi qu'on le verre dans la description que nous en donnerons au mot Escépante. (C.)

CERVEAU DE MER. (Polyp.) C'est le nom marchand de plusieurs espèces de polypiers du genre Meandaine, Voyez ce mot. (De B.)

CERVELET. (Anat.) Voyez Encephale. (C.).

CERVI BOLETUS (Bot.), Bolet de cerf. Cordus, dans ser Observations sur Dioscoride, et J. Bauhin, dans son Histoiredes Plantes, donnent en nom à un champignon, qui est le groperdon cervinum, Linn., dout M. Persoon avoit d'abord fait un genre particulier. nommé hypogem, et que depuis il a réuni au seleroderma, genre voisin des trulles, luber. (Less.)

CRNVICAFRA. (Mamm.) On a donné ce nom, et celui de capri-cerva, à différentes espices de ruminans à cornes creuses, mal déterminées. Monardi, de Lag. Becoard, paront étre un des premiers qui Piaient employé. Kempier l'a aussi appliqué à l'animal qu'il représenta comme étant celui qui fournit le bécoard oriental, et il a été donné par Linnæus à la gazelle d'Afrique de Ray. Ce n'est que l'alba qui en a sait le nom spécifique d'un animal bien caractérisé. de l'espèce de gazelle dont Buffon a parté sous le nom d'antilope, et dont Pallas a le premier donné une bonne figure et une bonne description, »pic. Zool., face. X. (Voyez Astruorss) M. de Blaivinit le en a nouvellps-

8.

ment fait le nom du troisième sous-genre de sa grande famille

des Cérophores. Voyez ce mot. (F. C.)

CERVICARIA (Bot.), nom ancien donné à quelques espèces de campanule, et au trachelium, genre voisin. Suivant Lobel, cité par Daléchamps, Gesner l'appliquoit aussi à la plante alpine désignée maintenant sous celui de dryas. (J.)

CENVICOBRANCHES. (Malacon.) M. de Blainville, dans sa nouvelle distribution méthodique des animaux mollusques, donne ce nom d'ordre aux espèces de mollusques acéphalophores, dont les organes de la respiration, symétriques, sont placés au-dessus du cou, et recouverts par une coquille simple, symétrique, et non spirale. Les genres qu'il y fait entrer sont i-Panamanca, Fussaults, Exancisults, Exancisults, Navietlas ou Servaias; et Paraties. Voyez ces différens mots, et celui de Malacozonais. [OB B.)

CERVIERS (Bot.), ou CRAMPENONS COURUN DE CRES-Espèces de champignons du genre Amania de Haller, agarieu, Linn., dont la tige est nue et les feuillets roussàtres. Paulet en forme deux groupes; asvoir : les cerviers solitaires, et les serviers en famille. (LES.)

CERVISPINA. (Bot.) Cordus, auteur ancien, nommoit ainsi le nerorun ordinaire. (J.)

CERVO CAMELUS. (Mamm.) C'est sous ce nom que Johns-

ton représente le lama. (F. C.)

CERVULUS, (Mamm.) M. de Blainville, ayant partagé les cerfs d'après la longueur du pédoncule qui porte leur bois, propose de donner ce nom à ceux qui out le pédoncule plus long que le bois lui-même. (F. C.)

CERWENKA. (Ornith.) Les Bohémiens appellent ainsi le rouge-gorge, motacilla rubecula, Linn. (Cs. D.)

CÉRYLE. (Ornith.) Artistote, livre 8, chapitre 5, parle de deux espéces d'aleyons, dont l'un chante au les roseaux, et dont l'autre, de plus forte taille, est muet. Celui-ci est le martin-pécheur ordinaire, alecdo ispida de Linnœus, l'autre, qui est le ceralus de l'ancien traducteur d'Aristote, le carulus de Gasa, le cerulus de Scaliger, le céryle de Camus, a det regardé comme le male de l'aleyon par Elien, de Naturà animalium, liv. 7, chap. 17, par le Scholhaste d'Aristophane, l'equel écrit corylus et cite Antigone; et par Wotton, de Diffe-lequé fecit corylus et cite Antigone; et par Wotton, de Diffe-



19

rentit animalium, lib. 7, cap. 43. Belon croît que le cerylax ext le mémo ciseau que le ceyeus ou ceyr, dout Fline diste mention, liv. 5., chap. 8, en parlant des nids d'alejons, considérés comme alimens ou médicamens; mais l'on sait maintenant que ces nids sont l'ouvrage de l'hirondelle salangane, et l'ancien naturaliste françois pourroit être plus fondé dans son opinion, que l'alejon vocal d'Aristote, lequel, suivant ce dernier lui-même, chante sur les rosesux, est la rousserolle, turdas armániaceus, Linn., malgré la différence dans la conformation et les habitudes de celle-ci et du martin-pécheur. (Ca. D.)

CÉRYLON (Entom.), nom de genre que M. Latreille a donné à une espèce de lycte. Voyez Lycre. (C. D.)

CERYOMYCES. (Bol.) Battara donne ce nom à une des dis-heit class: qu'il téablit dans les champignons. Cette classe, la seizième de sa Méthode, comprend les champignons dont la partie inférieure du chapeau est tubuleuse: ce sont les bolets de Linnœus, Voyec Cesse et Sutuss. (Liss.)

CERZIA. (Ornith.) Les Italiens désignent par ce mot, avec l'épithète de cenerina, le grimpereau commun, certhia familiaris, et avec celle de muraiola, le grimpereau de muraille ou tichodrome, certhia muraria, Linn. (Cu. D.)

CESANO (Ornith.), nom que porte à Venise le cygne, anas cygnus, Linn. (Ch. D.)

CESEFOS (Ornith.), dénomination du merle, turdus merula, Linn., par corruption du grec. (Cs. D.)

CÉŚIE (Bot.), Cezia, genre établi par M. Rob. Brown pour des herbes de la Nouvelle-Hollande, a racines tuberculeuses, fasciculées; les figes simples ou rameuses, garnies de révilles graminiformes; les fleurs bleues ou blanchatres, disposées en grappes simples ou ramifiées. Ce genre appartient a la famille des asphodelées, et doit étre placé dans l'herandrie monogynie de Linnæus. Ses fleurs offrent: une corolle caduque, a six découpures égales; six filamens nus; les anthères échancrées, attachées par leur base; un ovaire à trois loges; édeux ovales dans chaque loge; un style filiforme; un stignate. Le fruit est une capsule presque sans valve, foruleuxe, obiee, presque en massue à son sommet, renfermant des semences ventrues, ombiliquées.

M. Rob. Brown en a observé cinq espèces: 1.º le casia situata, à bulbes fasciculées; les feuilles presque planes; les grappes simples, ou un peu ramifices; les fleurs inclinées; les fliamens comprimés 2.º Le casia partiflora: ses racines sont fibreuses; ses fleurs droites, en grappes paniculées, 5.º Le casia occidentalis, dont les feuilles sont filiformes, canalieues; les fleurs droites, les grappes à peine ramifiées. 4.º Le casia corymboa: ses feuilles sont presque planes; ses fleurs peu nombreuses, disposées en corymbe. 5.º Le casia lateriflora: ses tiges sont très-rameuses, munies de stipules; ses fleurs lateriales, pendantes, presque solitaires; ses apsules pendantes, en massue, presque monospermes. (Pons.)

CESILA (Ornith.), un des noms italiens de l'hirondelle con-

sidérée génériquement. (Cs. D.)

CESON (Ornith.), nom du cravant, anas berniela, Linn., en Italie, où celui de cesone est appliqué spécialement au canard sauvage, anas boschas, Linn. (Cu. D.)

CESTRACION: (Ichthyol.) M. Cuvier vient d'établir un genre ou sous-genre de ce nom aux dépens de celui des squales des autres ichthyologistes. Les caractères qu'il lui assigne.sont:

Des évents; une nageoire anale; des dents en pavé; une épine en evant de chaque nageoire dorsale; des mâchoires pointues, avançant autant que le museau, et portant, au milieu, des dents petiles, pointues, et, vers ·les angles, d'autres fort larges, rhomboidales, dont l'ausemblage représente certaines coquilles spirales.

On distinguera donc facilement ce genre des aiguillats, des centrines, des leiches, qui n'ont point d'anale; des carcharias, des lamies, des zygènes, qui n'ont point d'évents; des milandres, dont les dents sont analogues à celles des requins, des grisets, qui n'ont qu'une dorsale; des émissoles et des pelerins, qui n'ont point d'épines.

On n'en connoit encore qu'une espèce; c'est

Le CSERACION DU PORT JACKSON, Cestracio Philippi, (Squale Philippi, Lacép.; Squalus Philippi, Schn.) Proéminence trèsprononcée auprès des yeux; dents sur dix ou onze rangs; les extérieures plus petites; plusieurs demi-sphériques; lobe supérieur de la nageoire anale plus long. Brun en-dessous, blanchâtre en-dessous. Il a été observé au port Jackson de la Nouvelle-Galles du Sud, pendant le voyage du capitaine Philipp à Botany-Bay. L'individu qui fut prisalors u'avoit que deux pieds de longueur, et cinq pouces et demi dans sa plus grande largeur. (H. C.)

CESTRE (Arachnod.), Cestrum. M. Lesueur a fait connoitre sous ce nom, dans le Bulletin de la Société philomathique pour le mois de juin 1815, un genre d'animaux marins extrêmement singuliers, et qu'il est assez difficile de faire entrer dans les cadres systématiques. C'est un corps libre, entièrement gélatineux, comprimé, fort alongé transversalement, décroissant du milieu à ses extrémités, et bordé inférieurement de deux côtes ciliées dans toute leur longueur; la bouche est centrale. en sorte que l'on peut dire que c'est un animal rayonné, mais qui n'a que deux rayons extrêmement longs : aussi M. Lesueur le compare-t-il à un béroé que l'on supposeroit tiré latéralement par deux points opposés, sans lui faire perdre de sa hauteur. Voici ce qu'il nous dit sur l'organisation du seul individu, malheureusement incomplet, qu'il a observé dans la mer de Nice, où ces animanx sont connus sous le nom de sabres de mer. Sa longueur étoit environ d'un mêtre et demi sa hauteur de huit centimètres , et son épaisseur d'un centimètre seulement. Il nageoit dans une position horizontale, la bouche en haut; son mouvement étoit lent et onduleux. A travers sa substance extérieure qui étoit parsaitement transparente, on voyoit le sac stomacal placé au-dessus de l'ouverture de la bouche, et qui se détachoit par sa couleur plus foncée du reste du corps ; de chaque côté de ce sac étoit une sorte de lanière appliquée sur ses parois, et qui avoit une autre partie mince et alongée, prenant naissance à son bord inférieur. Chaque lanière, renflée dans son milieu, diminuoit beaucoup de grosseur à son extrémité buccale ou inférieure, et se ioignoit là à deux filets ayant toute l'apparence de vaisseaux, lesquels partoient à droite et à gauche pour se porter, en remontant, jusqu'au bord inférieur de l'animal, et s'y bifurquoient. Une des branches suivoit cette arête, et supportoit les innombrables cils qui la garnissent, tandis que l'autre se recourboit jusqu'à peu pres au milieu de la hauteur du corps , et, prenant ensuite une direction horizontale, se prolongeoit sans doute jusqu'à l'extrémité de chaque appendice; mais on

ne peut l'affirmer, ces appendices étant incomplets sur l'individu observé.

On ne connoît encore qu'une seule espèce de ce genze, que M. Lesueur nomme cestrum Veneris, le cestre de Vénus : sa couleur est d'un blanc laiteux d'hydrophane, avec de légers restes bleus; les cils irisés. Elle est figurée dans le journal cité. (De B.)

CESTREAU (Both), Cestrum, genre de plantes à deurs monopétalèes, appartenant à la famille des solanées, très-voisin des lycium, dont il se distingue principalement par les filamens des étamines non velus à leur base. Il a pour caractère sesentiel: un calice court, tubulé, à cinq deuts; une corolle en entonnoir, dont le tube est grêle, alongé, évasé vers son orifice, et dilaté en un limbé a cinq découpures plissées; einq étamines renfermées dans le tube; les filamens gabres, quelquefois munis d'une petite dent; les anthéres arrondies; un style; le stiguate obtus; une baie à deux loges; plusieurs semences réniformes.

Cegenre comprend des arbrisseaux exotiques, dont plusieurs se cultivent dans les jardins botaniques de l'Europe. Leurs feuilles sont simples et alternes; leurs fleurs disposées en bouquets ou en corymbes axillaires, assez semblables par leur forme à celles du jasmin. Les espèces les plus remarquables et les mieux connues sont:

Cestagu de Ruti; Cestrum moclurum, Linn; Dillen, Hort. Elbham, p. 185, tab. 155, fig. 185 y ulgairement le galant de nuit. Son nom lui vient de ce que ses fleurs, à l'approche de la nuit, répandent une odeur asser agréable, mais trop forte pour être respiré sans incommodité dans des lieux fermés : elles se montrent dans les mois d'août et de septembre; elles sont d'une couleur verdâtre, et anissent par fascicules dans les aisselles des feuilles supérieures; elles donnent des petites baies blanches et globuleuses. Les feuilles sont ovales-lancéolées, d'un beau vert. Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de buit à neuf pieds. Il est originaire de l'Amérique méridionale.

Cestraeau de 100a; Cestrum diurnum, Linn.; Dillen., Hort. Eltham., p. 186, tab. 154, fig. 186; vulgairement le galant de jour. C'est pendant le jour que cet arbrisseau répand l'odeur douce et agréable de ses fleurs. Il s'élève à la hauteur de dix à douze pieds, se divise en quelques rameaux alongés, garnis de fœuilles pétiolées, ovales-oblongues, très-lisses; les fleurs sont blanches, petites, en fascicules presque ombellés, nombreuses; les divisions de la corolle courtes, réfléchies, un peu crépues. Cette plante croît à la Havane.

CESTREM AUBICUES, Cestrum auriculatum, Lhéritier, Stirp. 5, 1, p. 71, tab. 55; Feuilde, Pérou, 2, p. 55, tab. 20, fis., mediocris. Les fleurs de cet arbriseau, au rapport de Feuillee, répandent au loin, pendant la nuit, une forte odeur de muse; mais, dés que le soleil reparoit, cette odeur devient insupportable, presque fétide, et dure toute la journeé. Ses feuilles sont oblongues, lancéolées, d'une odeur désagréable, munies à leur base d'orcillettes en forme de stipules; les fleurs disposées en panieules lâches, availlaires; la corolle pubacente, verdâtre, teinte d'un rouge obseur. Cet arbrisseau est originaire du Pérou.

CETREAU JAQUII; Ceitrum parqui, Ihéritier, Stirp., 1, pag. 75, tab. 56; vulgairement parqui, Feuillée, Pérou, 2, pag. 72; tab. 54, fig. 1. Cet arbuste croît également au Pérou. Il est moins élevé que le précédent; ses feuilles sont plus petites, privées d'oreillets; ses fleurs fàsciculées, presque sessiles; sa corolle d'un blanc verdâtre, teinte de pourpre ou de violet, très-odorante pendant la nuit; les baies noires, ovales, contenant environ quatre semences oblongues.

CESTRAN A PERILLAS DE LAURER; Cestrum laurifolium, Lhérit. Stirp., 1, pag. 69, tab. 54. Ses tiges élèvent à la hauteur de huit à neuf pieds; ses rauneaux sont glabres, garnis vers leur sommet de feuilles larges, coriaces, ovales; obtuses, pétiolées les fleurs paniculées, presque sessiles, jaunâtres. Il est originaire de l'Amérique.

Lecestrum venenalum de Burmann, qui croît nu cap de Boine-Espérance, quolque très-rapproché de cette espèce, s'en distingue par ses feuilles lancéofées, oblongues; par ses fleurs touté-fait sessiles. Ses fruits sont des baies oblongues, bleuàtres, et très-vieneuses, au rapport de Burmann. Les habitans de l'Afrique écrasent ces seuences, les mélent avec des vinndes qu'il exposent à l'avidité des bêtes féroces, pour les empoisonner.

Courty Gen

CESTATU CASTATULÉ: Cestrum campanulalum, Lam., Enceclopédie; Dombey, Herb. Cest un arbriseau dont les rameaus sont un peu pubescens, garnis de feuilles ovales, aigués, cotonneuscs en-dessous; les fleurs sessiles, fasciculées; la corolle campanulée; ses découpures cunéfòrmes, pubescentes à leurs bords. Il croît au Pérou. Son bois éclate au feu avec une telle force, que ses éclats brisent les vases qui y sont exposés; d'où vient que les Espagnols du Pérou le nomment caste-cois (aucràs ollas).

On connoit encore quelques autres espèces de cestreau, dont plusieurs sont cultivées dans les jarina botaniques, telles que le cestreau à grandes feuilles, cestrum marenphyllum, le cestreau à feuilles d'alatenne, cestrum datennoides, tous deux originaires de l'Amérique méridionale, et cultivés au Jardiu du Roi, à Paris; enfia les cestrum tatifolium, shitum, tomentosum, seandras, etc.: tous originaires de l'Amérique ou des lles qui en dépendent. Les diverses espèces que mous avons mentionnées, sont des arbrisseaux asses jois, dont les fleurs, dans quelques-unes, ont une odeur agréable; elles nont abondantes, réunies en gros bouquets axillaires, de couleur blanche, ou d'un blanc verdâtre. (Poss.)

CESTRINUS. (Bot.) [Cinarocephales, Juss.; Syngénésie polygamie égale, Linn.] Linarous a rapporté au gener Cinara, et M. Decandolle au genre Servatula, cette plante qui n'appartient certaincement ni à l'un ni à l'autre, et qu'on ne peut convenablement ranger dans aucun genre connu. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'en former un nouveau genre qui foit partie de la famille des synanthérées, et de notre tribu naturelle des carduacées, et qui a beaucoup d'affinité avec le carthamus.

La calathide multiflore, equaliflore, regulariflore, androgyniflore, est très-grande, globuleuse. Le péricline hémisphérique, plus court que les fleurs, est forané de squames imbriquées, coriaces, alongées, étrécies de bas en haut; terminées par un appendice ovale, scarieux, lacinié. Le clinanthe est fimbrillé. La cypsèle est comprimée bilatéralement, obovoide, munie de quatre côtes, légèrement striée, g'abre; son aréole basilaire est un peu oblique-antérieure;

Lynn C Googl

son aigrette est formée de squamellules très-nombreuses, multisériées, longues, inégales, filiformes-laminées, barbellulées, La corolle a le tube très-long, et le limbe cylindracé, confondu extérieurement avec le tube, divisé jusqu'à la moitié de sa hauteur en cinq lobes longs, étreits, linéaires. Les étamines ont les filets munis de simples papilles éparses; les appendices apicilaires arrondis au sommet; les appendices basilaires courts.

Le CERTIN CARTINACIDE; Cestrinus carthamoides, H. Caus. (Cymara acsuits, Linn.; Servatula caculis, Decand.), et une plante herbacée, à racine vivace, qui croît dans le Levant et sur les collines de la Barbarie. La tige est presque nulle: les feuilles primordiales sont ovules-lancéolées, entières; les autres sont bipinnatifidés, non-épineuses, glabres et vertes end-essus, tomenteuses et blanches en-dessous. Il n'y a qu'une seule calathide, à peu près sessile, sur le collet de la racine; elle est composée de fleurs adorantes, de couleur orangée.

Le principal caractère du cestrin réside dans l'appendice terminal des squames du péricline. Il n'a aucune affinité naturelle avec le serratula, non plus qu'avec le cynara; mais il se rapproche immédiatement du carthamus, (H. Cass.)

CESTRON. (Bot.) La bétoine porte ce nom dans les ouvrages de Dioscoride, à cause de son épi de fleurs alongé, suivant l'explication de Daléchamps. Elle est aussi nommée psychotrophon, parce qu'elle croit, divil, dans des terrains froids. Le cestrum des modernes est un genre très-différent. Voyez CESTREAU. (J.)

CESTRORHINUS. (Ichthyol.) M. de Blainville applique ce nom aux squales du genre Zygène, comme le marteau, le pantouflier, la 19gène de Bloch, etc. VoyezSQUALE, ZYGÈNE. (H. C.)

CÉTACÉ, Céracée. (Mamm.) Ce nom vient du gree xilos. Aristote l'a employé pour désigner des animaux marius auxquels il avoit déjà reconnu la plupart des caractères qui nous font distinguer anjourd'hui les cétacés des grands poissons.

C'est aussi sous ce nom que, depuis Aristote, les naturalistes ont parlé de ces animaux extraordinaires, qui ressemblent si peu par leurs formes extérieures à ceux de la classe des mammifères, à laquelle ils appartiennent cependant.

En effet, si l'élément dans lequel les cétacés sont obligés de

---- Lightness Consul

vivre, a nécessité, dans la forme générale de leur corps, des modifications telles que souvent les voyageurs n'ent pas su les distinguer des poissons; en examinant plus profondément leur structure, on voit qu'en dernier résultat les changemens qu'ils ont éprouvés se bornent aux organes du mouvement : qu'ils ont, comme les animaux les plus parfaits, une double circulation: qu'ils respirent l'air par les poumons, et qu'ils pe respirent que l'air de l'atmosphère ; qu'ils ont des mamelles , s'accouplent à la manière des mammifères, mettent au monde un petit vivant, et l'alaitent. A la vérité, leurs pieds de derrière ont disparu entièrement; leur colonne vertébrale se termine par une nageoire membraneuse et horizontale : et deux petits osselets, placés dans les chairs à l'origine de la queue, semblent n'exister que pour servir d'indice de la place que devoit occuper le bassin. Les pieds de devant n'ont pas éprouvé des changemens aussi considérables que ceux de derrière; ils sont représentés par des nageoires à l'intérieur desquelles on retrouve les mêmes parties que dans les extrémités antérieures des animaux plus parfaits, et elles servent dans plusieurs cas aux mêmes usages, comme on pourra le voir aux articles Baleine, et CACHALOT.

On trouvera aux mêmes articles, avec la description des évents, celle du mécanisme par lequel le cétacé fait jaillir l'eau superflue qui s'introduit dans sa bouche, lorsqu'il l'ouvrepour engloutir sa proie.

Ces évents sont les narines de l'animal, et c'est par leur moyen qu'il vient, pour respirer, chercher l'air à la surface de l'eau. Aussi ces organes, qui peuvent être placés différemment sur la tête des diverses espèces, sont toujours dirigés plus ou moins directement en haut; la respiration n'auroit pus efaire qu'en forçant l'animal à prendre une position pénible, s'ils se fussent trouvés à l'extrémité du museau, comme ils ele sont communément dans les quadrupèdes.

Les cétacés sont totalement dénués de poils, et recouverts d'une peau nue, sous laquelle se dépose une couche épaisse d'un lard buileux; les uns ont des dents: chez d'autres elles sont remplacées par des FASONS. (Yoyez ce mot et BAERINE.) Presque tous ont une forme lidieus: l'eur tête, d'une grandeue démesurée, comparée à celle du corps; son aplatissement; Pouverlure énorme de leur gueule, la petitesse de leurs yeux, leur cou absolument nul, en apparence; la privation entière de la conque auditive; tout, enfin, semble se réunir chez ces animaux, dans les proportions et sous les formes les plus contraires à celles qui nous flattent, et que nous regardons communément comme belles.

Avec une telle organisation, les sens ne pouvoient être délicats : une peau nue, sous laquelle s'étend une couche de graisse, n'est point favorable au toucher; de petits yeux, des oreilles sans conque externe, des narines au travers desquelles l'eau passe perpétuellement, ne sont pas de nature à donner une vue, une oule, un odorat bien fin, et rien n'annonce que le goût doive avoir une finesse plus grande. Aussi les cétacés ne montrent-ils pas une grande intelligence : placés dans un milieu où semble être le foyer de la vie, ils se procurent en abondance et sans peine leur nourriture; et la plupart trouvent dans leur masse et leur force tout ce dont ils ont besoin pour surmonter les dangers ou pour s'y soustraire. Cependant ils atteignent le but qui leur a été fixé par la nature, et, à cet égard, ces animaux sont aussi parfaits qu'aucun autre : leur existence, la conservation, la perpétuation de leur espèce, tout nous prouve qu'ils remplissent la tàche à laquelle ils ont été destinés, qu'ils concourent avec les autres êtres à l'harmonie de l'univers.

Ce seroit sans doute ici le lieu de rechercher la véritable destination de ces mammifères singuliers, et d'établir quelle est la place réclie qu'ils doivent occuper dans l'économie générale de la nature; mais leur vie a, jusqu'à présent, été plongée dans une telle obscurité pour nous, autant à cause de l'étément qu'ils habitent, qu'à cause des régions inabordables qui les recélent, que nous ne pourrions guére, à cré égard, que rapporter quelques faits isolés, tout au plus suffaisans pour prêter à quelques conjectures.

Ce sont ces considérations qui ont sans doute déterminé M. Gérardin à rapporter aux articles Baleunes et Cachators le plus grand nombre de ces faits, eeux qui sont communs et particuliers aux genres, comme ceux qui sont communa et particuliers aux espèces. Ainsi, pour ne point nous répéter, nous renvoyons à ces articles. Mais, s'il nous côt été impossible de résoudre, d'une manière satisfaisante, la question précédente, notre tache ne sera pass à difficile en nous bornant à rechercher la place des cétacés dans la classe à laquelle ils appartiennent. Leur organisation est mieux connue que leurs mœurs, et en la comparant à celle des autres mammifères, on trouve que, par la petitesse de leur cerveau, le peu d'étendue des organes de leurs sens, l'absence des membres postérieurs, l'oblitération des mains et des doigts, etc., ils viennent se placer naturellement les derniers.

C'est donc par les cétacés que se termine la série des espèces les plus parfaites du règne animal, des espèces avec lesquelles nous avons le plus de rapports, de celles qui se distinguent de toutes les autres en mettant au monde des pretits vivans, et en les nourrissant, comme nous, à l'aide de leurs mamelles. Voyer Mantrèans et Système partaget.

Les espèces contenues dans l'ordre des cétacés ont été divisées en sections principales, celle des Baleines et celle des Cacha-

LOIS. Voyez ccs deux mots.

Céracis rossies. On a trouvé des débris d'os fossiles qui paroissent provenir de cétacés, mais ces restes ont été tellement attérés, qu'il est difficile de former quelques conjectures raisonnables sur les espèces auxquelles ils ont appartenu. Ces os fossiles ont été découverts en Italie, dans le voisinage de Dunkerque, au bord du Rhin, sur les côtes de Normandie, aux environs de Laon et dans Paris même. Ces derniers furent trouvés en 1779, dans une cave de la rue Dauphine, à onze pieds de profondeur, dans un bane de glaise jauuâtre et sablonneuse. On a cru reconnoitre quelques rapports entre ces ost et cux des cachalots. Voyer l'Essai de Géologie de M. de Faujas, tom. 1, pag. 130. [F. C.)

CÉTÉRACH (Bot.), genre de fougères, qui se distingue de l'asplenium, Linn., par ses groupes de capsules disposées en lignes transversales ou en paquets oblongs, dépourvus de tégumens (indusium) propres, mais recouverts

d'écailles ou papilles.

Le genre Cétérach, fondé par Adanson, et rétabli par Decandolle et Willdenow, a pour type une fougère qui a porté de tout temps ce nom. Linnæus l'a réuni à son genre Asplenium,



Smith au scolopendrium, Swartz au grammitis, Bernardi au eistaria. Wildenow ne rapporte au genre Cétérach que des aplenium des auteurs. M. Decandolle y ajoute quelques espéces d'aerostichum, et il présume que le candollea, Mirh., ou vyelophorus, Desv., et le pyrrouia, Mirh., doivent probablement lui étre réunis, ces naturalistes prenant pour caractère la présence des écailles, et non la disposition des capsules.

L'espèce la plus intéressante est le Căriancu pas nouriquis , Cétrache officinarum Dec Wildi, applenium ceteruch, Linna Blaekw, 10m. 216, Bull. Herb. tom. 583. C'est une fougère dont les frondes naissent, en touffe, d'une racine fibreuse. Chaque fronde a jusqu'à trois pouces et demi de longueur; elle est semi-pennée, à lobes oblongs et obtus. Le dessous est couvert d'une multitude d'écailles scaricuses, entières, roussitres et brillantes, qui la rendent pelucheuse. Sous ces écailles sont les capsules en groupes sublinéaires.

Le céérach croit dans les fentes des rochers et des vicilles murailles. On le trouve dans presque toute l'Europe. C'est une fougére du nombre de celles dite capitlaires, trés-vantée autrefois par ses qualités pectorales, adoucissantes, apéritives castringentes. On lui attribue les propriétés de dissoudre les calculs, de guérir les maladies de la rate et les coliques néphrétiques. C'est la doradille des Enagnols, non qui est donné en France au genre Asplenium, et qui lui vient saus doute de l'aspect doré de la partie inférieure des frondes avec leur fructification.

Le Cétérach de Maranta; Ceterach Marantæ, Dec., est l'acrostichum Marantæ de Linnæus, ou une espèce du genre Notholæna de R. Brown.

Le Caránack de Alpis (Ceterach alpinum, Decand., est le polypodium aromicum de Sunith, ou l'acrostichum license de Villars et de Lamarck. Il est le type du genre Woodsa de Robert Brown (voyez ce mot), auquel se rapportent aussi plusieurs acrostichum réunis au céterach par M. Decandolic.

Willdenow rapporte deux autres espèces à ce genre l'une, le cétérach des Canaries, est l'asplenium latifolium de Bory, elle ressemble au cétérach des houtiques, excepté qu'elle est six fois plus grande: l'autre naît dans les bois, à Caracas; c'est le cetrach asplichoites, Willd.

CETERACH, nom arabe de l'espèce la plus commune de ce genre, que quelques botanistes pensent être le splenion ou

asplenion de Dioscoride. (LEM.)

CÉTHOSIE, (Entom.) M. Latreille a distingué sous ce nom de genre les espèces de papillons dont les tarses ont les crochets simples ou sans divisions, et qui d'ailleurs ressembleut aux nymphales. Ils sont tous étrangers : telles sont les espèces figurées par Cramer sous les noms de Junon, Alcionée, Phlégie, Eugénie, Calliope, Euterpe, Diaphore, Lenée, Nise, Mélanide, etc. (C. D.) CETOCINE (Conch.), Cetocis. C'est un genre établi par

Denys de Montfort pour un corps organisé fossile, rangé par les oryctographes parmi les bélemnites, et qui paroit en différer seulement en ce que toute l'étendue de la coquille est cloisonnée, que le sommet est percé par une ouverture en forme

d'étoile, et qu'il n'y a pas de gouttière. (DE B.)

CETOCINE. (Foss.) Montfort, Conch. Syst. tom. 1, pl. 93; Knorr, tom. II, sect. II, pag. 241, pl. 1\*, fig. 4. Voici les caractères que M. Montfort a assignés à ce genre: Coquille libre. univalve, cloisonnée, droite et conique; bouche ronde, horizontale; siphon central; sommet percé par un sphincter étoilé; cloisons coniques et unies.

Ces caractères sont les mêmes que ceux que cet auteur a donnés au genre Bélemnite, à l'exception de ce qui regarde le sommet du cétocine, et la gouttière qui se trouve sur quel-

ques espèces de bélemnites.

Je possède une espèce de ces derniers, que j'ai toujours rapportée à la figure qui se trouve dans l'ouvrage de Knorr, tom. II, pl. 1\*, fig. 4. Son sommet porte des cannelures verticales qui pourroient former une espèce d'étoile, s'il étoit brisé; mais j'ai toujours pensé et je crois encore que ce fossile ne peut constituer un genre différent des bélemnites, dont il est une espèce particulière. En ce cas ses caractères rentrent dans ce genre, et ils ne sont pas les mêmes que ceux ci-dessus. Voyez le mot Bélemnite, tom. IV, pag. 282, et son Suppl., pag. 66. (D. F.)

CETOINE (Entom.), Cetonia. C'est le pom d'un genre d'insectes de l'ordre des coléoptères pentamérés, ou à cinq articles à tous les tarses et à antennes en masse feuilletée, de la famille des pétalocères ou lamellicornes.

Les cétoines appartenoient au genre nombreux des scarabées de Linnœus, avant que Fabricius les eût distingués sous ce'nom particulier, qui depuis a été généralement adopté, mais dont l'étymologie nous est inconnue.

Les insectes placés dans ce genre sont presque tous ornés couleurs métalliques ou rembrunies, qui contrastent d'une manière remarquable avec leurs habitudes douces et tranquilles. Quoique, en effet, le bronze, le cuivre et l'or de leur parure, les espèces d'armes que quelque-uns d'entre eux portent sur leur chaperon, semblent annoncer des dispositions guerrières, ils ignorent l'art d'attaquer et de vaincre, et ne avent point disputer une proie; leurs machoires, sans défenses, ne sont destinées qu'à romasser le pollen ou le nectar. Paisibles habitans des bois, de nos bosquets et de nos les cites des sureaux ou sur les corryabes de l'aubier; tantôt isolés au sein de la roce, dont dis Irelèvent encore la fracheur; ou au milieu des pétales de la pivoine, dont ils font ressortic l'éctat.

L'organisation des cétoines est parsaitement d'accord avec ces habitudes, ou, plutôt, leurs mœurs ne sont nécessairement que le résultat de cette même organisation. Leurs antennes sont de dix articles. le premier plus gros que les autres. les trois derniers en masse feuilletée. On observe chez tous ces insectes des mandibules membraneuses bilobées, des màchoires à deux petits crochets et terminées par un long faisceau de poils; disposition très-favorable pour recueillir le suc des fleurs. Les palpes sont courts, filiformes, les maxillaires composés de quatre articles, les labiaux de trois, les lèvres sont très-peu saillantes, entières, échancrées ou bifides. Au reste, les caractères de la bouche sont à peu près les mêmes que ceux des trichies, avec lesquelles les cétoines ont les plus grands rapports; et ce n'est que dans la forme différente de quelques parties du corps qu'on peut trouver un caractère essentiel pour les distinguer.

Corselet convexe trapécoïdal; une pièce triangulaire vers l'articulation de chaque élytre; la dernière écaille pectorale soulevée, à à bord externe saillant de côté, et correspondant à une sinuosité des élytres; le sternum proéminent.

Les cétoines ont en général le corps ovale, un peu déprimé en-dessus : la tête est petite , recouverte en partie par un chaperon plus long que large, échancré ou bifide . ou terminé en une espèce de corne. Le corselet est très-grand, convexe d'avant en arrière et de forme trapézoïdale, dans le plus grand nombre des espèces. On trouve à la base externe des élytres, à l'endroit de leur insertion sur la poitrine, une pièce articulaire écailleuse, très-visible en-dessus : les élytres. presque dans tous ces insectes, recouvrent en entier l'abdomen . et offrent une sinuosité de chaque côté de la poitrine, La poitrine semble carênée en-dessous à cause de la saillie du sternum qui se prolonge quelquefois jusque sous le corselet. Les différentes parties des pattes, surtout les cuisses, sont aplaties et assez larges; les postérieures s'articulent sur une lame écailleuse concave, écartée des autres et un peu mobile quand l'insecte remue les pattes; son bord postérieur est mince, tranchant et échancré; son bord externe, plus épais, fait saillie en-dessus au milieu de la sinuosité correspondante des élytres; les jambes, surtout les antérieures, sont fortement dentées: les tarses grêles sont terminés par deux crochets.

Les larves des cétoines, à en juger par celle de la cétoine dorée, qui est la mieux connue, ont beaucoup de ressemblance avec celles des hannetons. La larve de la cétoine dorée a à peu près un pouce de longueur; son corps, d'un blanc sale, est formé de douze anneaux couverts de très-petits poils roux, et garni de chaque côté de neuf stigmates : la tête est large, armée de deux antennes articulées, et revêtue d'une peau écailleuse de couleur brune; la bouche est formée de deux màchoires et de petits palpes. Cette larve se rencontre dans les terres humides; elle choisit surtout de préférence le terreau qu'on trouve au-dessous du domicile des fourmis, qui ne paroissent pas s'inquiéter beaucoup de ce voisinage, et qui la laissent vivre en paix. La larve de la cétoine fait beaucoup moins de tort aux racines des plantes que celle du hanneton. La terre humide et quelques débris de végétaux peuvent suffire à sa nourriture. Au bout de trois ou quatre ans, elle s'enfonce en terre assez profondément pour être à l'abri des gelées, et s'enveloppe d'une coque très - solide qu'elle

CET 85

construit en agglutinant des grains de sable, de petites pierres et même ses excrémens. Cét dans cette retraite qu'elle passe une ou plusieurs années, avant de subir sa dernière métamorphose. Si cette habitude de se construire ainsi une coque étoit constante dans toutes les étoines, ce seroit encore une nous voins plusieurs fois observé, au moins dans les trichies verdet et hémiptère, que les nymphes ne s'enveloppoient jamais, et qu'elles étoient toujours libres au milieu du bois pourri : mais il est probable qu'il en est aussi de même pour toutes les étoines dont les larves vivent dans le bois.

Le genre cétoine est très-nombreux; il renferme, dans la seconde délition des Eleuthérate de Fabricius, plus de cent vingt espèces appartenant à l'un et à l'autre continent. Nous allons décrire les plus remarquables, et surtout celles què sonten Europe

 Ecusson en entier découvert, chaperon fourchu ou profondément bifide. (Genre Goliath de Lamarck.)

Cétoine collate; Cetonia goliatha, Oliv., pl. 9, fig. 55. Corselet d'un blanc sale, bordé de noir et orné de six bandes brunes ou noires; élytres brunes ou noires.

Cette cétoine est la plus grande espèce qui soit connue, et même un des plus grou coléoptères qu'on ait jusqu'ici rencontrés; elle a quelquelois près de quatre pouces de long. Le chaperon est divisé antérieurement en deux cornes; la couleur du corselet est grise; l'écuson est brun avec une raie longitudinale blanche. On observe à la base des dytres une petite bande blanche; les pièces triangulaires placées près de leur articulation sont vertes, ainsi que les cuisses; les pattes noires. Les couleurs des parties supérieures du corps sont mates et véolutées.

On rencontre des individus de cette espèce qui ont de chaque côté du chaperon, outre la bifurcation ordinaire, une espèce de corne plate; ils ont aussi les bandes du cornelet noires, et les élytres noires avec un disque blanc. Cette variété de couleur, qu'Olivier a fait figurer pl. 5, fig. 35, pourroit bien dépender d'une différence de sexe, et il seroit à présumer que celle-ci est le mâle.

8,

On trouve ces cétoines en Afrique.

Catoine cacique; Cetonia cacicus, Oliv. Entom., pl. 3, fig. 22. Corselet roussatre avec des bandes noires; élytres grises ou blanches, bordées de noir.

Cette belle espèce, presque aussi grande que legoliath, est pour le nouveau continent le géant des cétoines, comme la première l'étoit pour l'ancieu continent. Son chaperon se partage en deux petites cornes recourbées. Le corsecte est roussière, véclouté, avec six bandes demi-circulaires noires; la couleur des élytres est grise, ou d'un blanc mat, hordé de noir; l'écuson est roux. Les pièces trinaquières, à des élytres, le desous du corps et les pattes, sont noirs et la basegarnis de poils roux.

Cet insecte est de l'Amérique méridionale.

Cárotwe rollyrhems; Cetonia polyphemus, Oliv. Entom.; pl. 7, fig. 61. Chaperon orné de trois cornes; le corselet vert avec cinq raies longitudinales jaunâtres.

Elle est moins grande que la précédente; sa tête, grise, est ornée de trois cornes noires, dont une plus longue bifurquée; tout le dessus du corps est d'un vert mat, à l'exception de cinq raisei siumàtres, sur le corselet, et de trois rangées longitudinales de taches d'un jaune sale sur chaque élytre. Tout le dessous du corps est d'un vert luisant.

Cette cétoine a été apportée de l'Afrique équinoxiale.

CÉTORNE ÉCLAIANTE; Celonia micans, Oliv. Eutom., pl. 1, fig. 2. Chaperon caréné, denté sur les bords, et terminé par une petite corne bifide; tout le corps d'un vert brillant, les tarres poirs.

Cette espèce, encore plus petite que la précédente, se rencontre dans les mêmes lieux.

\* \* Ecusson en partie recouvert par un prolongement du corselet; chaperon simplement échancré ou surmonté d'une corne.

Céroine chinoise, Cetonia chinensis, Oliv., pl. 2, fig. 5. Chaperon bidenté; le corps d'un vert foncé en-dessus, d'un brun-clair en-dessous.

Cette espèce est en-dessus d'un vert quelquefois tirant un peu jeur le bleu; son corselet est prolongé en une pointe obtuse qui cache une partie de l'écusson; les élytres sont acuminées et terminées par une petite épine; le dessous du corps et les pattes sont de couleur brune; les tarses noirs.

. Cette cétoine se rencontre à la Chine.

CÉTOINE NÈGRE; Celonia nigrita, Oliv., pl. 10, fig. 92. Chaperon échancré; tout le dessus du corps noir; les antennes, les pattes et les cuisses, d'un brun clair.

La cétoine nègre, de la même forme et de la même taille que la précédente, se rencontre dans les mêmes lieux.

CÉTOINE BRILLANTE; Cetonia nitida, Fab., Oliv., 1, tab. 3, fig. 16. Le chaperon terminé par une petite corne recouchée; le corps d'un vert mat en-dessus; les élytres et le corselet bordés de jaune obscur.

Cette jolie espèce est un peu plus grande que notre cétoine dorée; les couleurs en-dessus sont mates et comme veloutées, excepté sur le chaperon, qui est d'un beau vert luisant. Le dessous du corps brille aussi d'un vert jaunâtre éclatant.

Cette espèce se rencontre dans toute l'Amérique septentrionale, mais surtout à la Caroline, d'où elle aété rapportée par M. Bosc.

\*\*\* Ecusson entièrement découvert, chaperon échancré ou entier. (Toutes les cétoines d'Europe appartiennent à cette division.)

CÉTOINE PASTUEUSE; Cetonia fastuosa, Fab. Syst., 2, 127, 9; Pauz., 41, n.º 16. D'un vert doré, avec des reflets brillans endessus, d'un vert cuivreux en dessous, les élytres sans taches.

Le chaperon, dans cette espèce, est plane, rebordé et sans échanerure remarquable; il brille, ainsi que le corseite et le chaperon, d'un vert dorê très-éclatant. Les dytres sont à peu près de la même couleur; on y remarque, de chaquele conte de la suture, une forte dépression, au milieu de laquelle sont plusieurs rangées de petits points; en arrière est une petite éminence peu saillante, qui termine la convexité de l'étytre. Le dessous du corps est cuivreux et comme œuré; le bord externe de l'écaille pectorale est épais et très-saillant dans l'échanerure des dytres.

Elle habite l'Europe australe.

Céroine métallique; Cetonia metallica, Fab., t. 2, 128, 12; Panz., 41, n.º 19. D'un vert terne bronzé en-dessus; d'un beau violet brillant en-dessous; les dytres sans taches. Cette espèce est plus petite que la précédente. Son chaperon, rebordé et sans échancrure, est d'une couleur cuivreuse violette, sinsi que les pièces triangulaires à la base des dytres et unit el dessous du corps. Les bords du corselet sont aussi nuancés de la même teinte; tout le reste est d'un vert de bronze. On observe sur toute la surface du corselet et des élytres de trèspetits points entoncés, mais qui deviennent imperceptibles autour de l'écusson. Enfin, pour dernière différence entre la cétoine précédente et celle-ci, la dépression de chaque côté de la suture et le tubercule qui semble terminer la convexité des élytres, sont beaucoup moins prononcées que dans la cétoine fastureuse.

On rencontre cette espèce en Italie.

CÉTOINE MARBRÉS; Cetonia marmorata, Fab., 2, 127, 10; Panz., 41, N.º 17. Corps oblong, d'un vert obscur, brouzé endessus; les élytres et le corselet marqués de plusieurs dépressions inégales et de traits irréguliers gris.

Cette espèce, asser rare dans nos contrées, mais qu'on rencontre fréquemment en Allemagne, a le corps proportionnellement plus alongé que la cétoine dorée, dont elle est d'ailleurs très-distincte, à cause de ces dépressions inégales et de ces taches grises qu'on observe sur son corselte, et aussi à cause de l'absence de toute espèce de nervures sur les élytres et de pointes visibles autour de l'écusson. La larve de cette espèce habite le chêne pourri.

On prend quelquefois pour la cétoine marbrée une espèce saset commune en France, surtout dans le voisinage des forêts, mais qui se rapproche davantage de la cétoine dorée, dont elle n'est peut-être qu'une variété. La forme est la même, et elle ne diffère de la cétoine dorée qu'en ce que le pourtour de l'écusson est dépourvu de points, et que les élytres n'ont que deux dépressions sans aucune nervure remarquable.

Cátoine Doaás (Emeraudine', Geoff.); Cetonia aurala, Oliv., tab. 1, fig. 1<sup>th</sup>. Corps ovale, d'un vert doré ou bronzé endessus; les élytres ponctuées, portant deux nervures saillantes et marquées de petites raies transversales grises.

Ce bel insecte, l'ornement de nos parterres, seroit beaucoup plus remarqué s'il étoit moins commun; il est trop



connu pour qu'il soit nécessaire d'en donner une description.
Nous observerons seulement que l'un des sexes diffère de l'autre par quatre petites plaques de poils blaucs placés de chaque côté de l'abdomen.

On voit cette cétoine, presque par toute l'Europe sur les fleurs, surtout sur celles du sureau, des sorbiers, des ombellifères, etc. Lorsqu'on la sisit, elle laise échapper par l'anus une liqueur brune et fétide. Quelque analogie de couleur avec la cantharide des boutiques a fait donner, dans certaines contrées, le nom de mouche cantharide à cette cétoine; et les marchands, profitant de cette fausse dénomination, mélangent quelquefois la cétoine dorée avec les vériables cantharides, quoiqu'elles ne jouissent d'aucune propriété vésicante.

CÉTOINE VERTE; Cetonia viridis, Fab., 2, 128, 11; Panz., 4, n. \* 18. D'un vert un peu opaque en-dessus, luisant en-dessous; les élytres marquées de taches irrégulières blanches en arrière et sur les hords.

Cette espèce, un peu plus petite que la cétoine dorée, et de la même forme, n'a ui dépressions, ni nervures, ni points apparens; les élytres portent seulement chacune une petite éminence vers leur convexité, comme dans la plupart des espèces.

La cétoine verte se trouve en Italie et en Autriche. Cétoine monio; Cetonia morio, Oliv., tab. 2, fig. 3. D'un noir violet, velouté en-dessus, luisant en-dessous; les élytres

tachetées.

Les couleurs tristes de cet insecte l'avoient fait nommer lugubre par quelques auteurs : en effet, il est presque entièrement noir, avec une légère teinte de violet, mat endessus et luisant en-dessous. Le chaperon est entièrement arrondi; on remarque sur le corselce et les élytres de trèspetites taches irrégulères d'un gris sale. Chaque élytre porte une côte saillante, terminée postérieurement par un petit tubercule, comme dans la plupart des espèces voisines.

On trouve la cétoine morio en Allemagne, au midi de la France. On la rencontre aussi à Fontainebleau.

CÉTOINE MARQUÉE; Cetonia signata, Fab., 2, 135, 39; Oliv., tab. 5, fig. 35. Corselet noir, bordé latéralement de blanc; élytres d'un brun-clair, bordées de noir.



On observe sur le corselet une ligne et deux taches rougelates, disposées en triangle; les dytres sont garnies chaeune de deux nervures, dont une est peu saillante, et l'autre, plus prononée et comme intercompue dans son milieu, se termine au tubercule postérieur; cette dernière est en partie noire, ainsi que les bords des élytres, le dessous du corps et les pattes sont couvertes de polis d'un gris roux.

Cette espèce a été trouvée au cap de Bonne-Espérance.

CÉTOINE INTERRONDUS; Celonia interrupta, Fab., 2, 139, 49; Oliv., tom. 8, fig. 70. Le corps noir luisant; le corselet à trois bandes d'un rouge sale; les hords extérieurs des élytres et deux bandes interrompues de la même couleur.

Les deux bandes marginales du corselet viennent se confondre antérieurement avec celle du milleu; les élytres sont garnies de petites rangées de points enfoncés, et présentent à leur base une tache rougeâtre, sur leur milieu, deux bandes interrompues de la même couleur, et bordées de même; l'écusson est d'un rouge sale, bordé de noir; tout le dessous du corps de l'insecte\* est noir, et n'offre qu'une petite quantité de poils.

La cétoine interrompue habite le Sénégal.

CÉTOINE VELUE; Cetonia hirta, Oliv., tab. 8, fig. 36. Noire ou bronzée, velue ou presque glabre; le corselet arrondi, convexe, carêné.

Cet insecte a quatre ou six lignes de longueur: tout son corps est noir ou bronzé, couvert de poils gris ou roux, plus ou moins abondans. Le chaperon est échancré et terminé par det dents aigués; le corselet presque arrondi, très-convexe et partagé par une ligne suillante; les dytres sont quelquefois couvertes de petits traits blancs; d'autres fois presque sans taches.

Cette espèce se rencontre fréquemment par toute l'Europe, surtout sur les fleurs des chardons.

Il paroit que le scarabeus squalidus du Systema Naturæ, n'est qu'une variété glabre et immaculée de la cétoine velue.

CETOINE STICTIQUE; Cetonia stictica, Oliv., tab. 7, fig. 57; Panz., fol. 1, tab. 4. Noire ou bronzée, velue ou glabre; le corselet trapézoïdal non caréné, et portant six points enfoncés et blancs.

La cétoine stictique (Draps mortuaire, Geoff), est de la même couleur que la cétoine velue; mais la forme très-différente du conselet, et les dépressions qu'on y remarque de chaque côté de la ligne moyenne, suffisent pour ne jamais confondre ces deux espèces. On observe en outre, dans la cétoine stictique, quatre taches Dianches au milieu de l'abdomens; mais ce caractère n'est pas constant dans tous les individus, et me paroit tenir à une différence de sexe, comme dans plusieurs autres espèces du même genre.

C'est d'après l'absence de ce léger caractère que M. Fabricius paroit avoir distingué sa cétoine funeste, qui est du reste parfaitement semblable à la cétoine stictique.

Cette espèce se rencontre presque toujours dans les mêmes lieux que la précédente, (C. D.)

CÉTOLOGIE. (Mamm.) L'abbé Bonnaterre a composé ce mot de deux mots grees, dont l'un signifie animal marin d'un grandeur estroordinaire, et l'autre, discours; et il l'a employé pour exprimer la connoissance des cétacés, comme on se sert des mots soologie, ornihologie, pour exprimer la connoissance des animaux, celle des oiseaux, etc. (F. C.)

CETORHINUS. (Ichthyol.) M. de Blainville fait, sous ce nom, un genre des très-grands squales, qui ont les dents petites, coniques et sans dentelures. Voyez PELBRIN. (H. C.)

CETRACH et CETRACCA. (Bot.) Voyez CETERACH. (LEM.)

CETRARIA (Bot.), genre de la famille des lichens, créépar Acharius, et caractérisé ainsi par lui expansion (hallus) foliacée, cartilagineuse, membraneuse, découpée en lobes multipliés, nue en-dessous; portant des conceptacles (apothecia) orbiculaires, planes, ou même ua peu concaves, obliquement adhérens au bord de l'expansion, et libres co-dessous d'un côté, à contour saillant, indiéchi, produit par le relévement de l'expansion; l'intérieur de ces mêmes conceptacles est cellulaire et strié.

Ce genre comprend huit à dix espèces, qui font toutes partie du genre Payscia de M. Decandolle. Nous y reviendrons à cet article. (Lem.)

CEUILLER (Ornith.), ancien nom de la spatule et du savacou. (Ch. D.)

CEVADILLE. (Bot.) On connoît sous ce nom et sous ceux de

sebadillo, sabadilli, un petit fruit, composé de trois capsules accolées ensemble, remplies chacune de deux graines. Le botaniste Retz a cru y retrouver la forme du fruit de la varaire, veratrum, et il a ajouté à ce genre une nouvelle espèce sous le nom de veratrum sabadilla. Thunberg, dans une dissertation spéciale sur le melanthium, la rapporte à ce genre, qui est d'ailleurs voisin du veratrum. Sans décider la question entre ces deux auteurs, il paroît certain que la cevadille appartient à une plante qui a une grande affinité avec ces deux genres. Elle a une saveur amère et nauséabonde; et, quand on la mache, elle excite un flux abondant de salive. Sa principale vertu est de tuer la vermine dont la tête des enfans est souvent garnie. On l'emploie à l'extérieur, en poudre ou en liniment, que l'on mêle dans leur chevelure : mais cet emploi exige quelques précautions; car on cite plusieurs exemples de maux et de vertiges occasionés par l'abus de ce remède. Il est encore administré à l'intérieur, en bol, en boisson, en lavemens, pour tuer ou chasser les vers ascarides, les lombrics, et même le tænia; l'on doit également agir dans ce traitement avec beaucoup de prudence. (J.)

CEVAL-CHICHILTIC (Bot.), nom mexicain d'une vigne

sauvage, suivant Hernandez. (J.)

CEYLANITE. (Min.) Ce nom a été donné par M. Delamétherie à une pierre dure, que M. Haüy a nommée pléonaste; mais il a reconnu depuis qu'elle appartenoit à l'espèce du SPINELLE. Voyez ce mot. (B.)

CEYVAS (Bot.), nom indien, dérivé de celui de ceiba, donné

au fromager, bombar. (J.)

CEYX (Entom.), Ceyx, nom nouveau que nous avons donné à une réunion d'insectes diptères, à trompe charnue, de notre famille des sarcostomes du proboscidés.

Nous avions, depuis plusieurs années, séparé ces insectes des mouches, dont ils différent sous tant de rapports, qu'llest presque étonnant qu'on ait jamais pu les réunir. M. Latreille, en adoptant cette coupe très-naturelle, a cro cependant devoir subdiviser notre genre Ceyx en deux, les calobates et les micropètes, dont la distinction ne repose que sur la forme de l'abdomen et la disposition des alles. Cette légère différence ne nous a pas para spifisante pour admettre deux-

Example Chip

genres parmi ces insectes qui se rapprochent d'ailleurs par plusieurs caractères plus importans. Nous conservons donc le genre Ceyx tel que nous l'avions d'abord établi, et sous son nom primitif: nous le distinguerons sinsi de tous ceux qui sont voisins. Voyez l'article Calonarza.

Tête ronde, portée sur une espèce de cou; antennes plus courtes que la tête, et à soie simple, rarement plumeuse; corps cylindrique

et alongé, ou ovale-oblong; pattes fort longues.

Les ceyx sont de pétis insectes très-greles. Leur tête, arrondie, est presque en entier formée des deux yeux, entre lesquels sont placées deux antennes très-courtes, dirigées en avant, et composées de trois articles: les deux premiers peu apparens; le troisième, en palette, garni às abase d'une soie simple ou plumeuse. La bouche diffère très-peu de celle des mouches; il a trompe est courte et membraneuse, et porte deux petits palpes filiformes; la tête et le corselet sont réunis au moyen d'un cou très-distinct; le corselet est oblong ou ovoïde, un peu moins large que la tête; l'abdomen est très-alongé, cylindrique, rétréci à sa base, ou ovale-oblong, plus court ou plus long que les ails qui sont couchées horizontalement ou écartées dans l'état de repos; les pattes, surtout les postérieures, sont très-longues.

On ne connoît pas encore les métamorphoses de ces insectes, qui, dans l'état parfaît, vivent sur les plantes, et surtout sur les plantes aquatiques. On voit même quelques espèces courir à la surface des eaux tranquilles, les ailes étendues.

CEYX A GENOUX NOIRS; Ceyx cothurnatus, Panzer, f. 54, tab. 20. Soie de l'antenne plumeuse; le corselet noir, nuancé de gris argenté; les pattes testacées; les quatre derniers genoux noirs.

Ce ceyx a le front et les antennes rougeâtres; le corselet ovoïde-oblong, noir, garni, surtout en-dessous, d'un duvet argenté, très-court; l'abdomen, d'un noir luisant en-dessus, est roussâtre en-dessous, et à l'extrémité, dans les femelles seulement; les pattes sont d'un jaune très-pâte; les quatre deraières portent une bande brune sur les cuisses, très-près du geano.

La mouche petronelle, des éditeurs de Schellenberg, figurée tab. VI, fig. 1, qui n'est pas celle de Linnæus, me paroit être le même insecte que le ceyx à genoux noirs.

**43** 

On la trouve communément par toute l'Europe, dans les endroits marécageux.

CEYX A BANDES; Ceyx corrigiolalus; Musea corrigiolata, Linn.? Soie de l'antenne simple; le corselet jaunâtre en-dessous; les cuisses testacées, une seule bande brune au - dessus des genoux.

Cette espèce, presque aussi grande que la précédente, a le front un peu saillant et rougeàtre, a insi que les antennes; tout le dessus du corps est d'un brun foncé, et le dessous d'un jaune sale; les bords des anneaux de l'abdomen sont gris; les cnisses testacées ne portent qu'une seule bande brune; les tarses sont d'un gris foncé sale.

Cette espèce habite les lieux humides en Europe.

CEYX FILIFORME; Ceyx filiformis; Musea filiformis, Fab. Schell., tab. VI, f. 1. Soic de l'antenne simple; le corselet entièrement noir; les cuisses d'un brun jaunâtre, les antérieures à plusieurs bandes brunes.

Cette espèce est plus petite et encore plus grêle que les autres; tout son corps est noir, à l'exception du front, trèsprofminant qui est rougedre, ainsi que les antennes, et de l'abdomen qui est brun en-dessous; le bord des anneaux de l'abdomen, en-dessus, est, comme dans l'espèce précédente, légèrement nuancé de gris; les cuisses sont d'un jaune obscur; les postérieures n'ont qu'une bande noire, les antérieures en ont deux ou trois; les jambes et les tarses sont bruns.

Cette petite espèce se rencontre dans les bois, surtout sur les genêts. (C. D.)

CEYX. (Ornità.) On a fait, dans ce Dictionnaire, au mot Aurow, une section particulière de l'espèce de martinpécheur qui différoit des autres en ce qu'elle n'avoit que trois doigts, ou que l'un de ceux de devant n'existoit pas au dehors. Pallas a consacré un article assez étendu à cet aleyon, altedo tridactyla, pag. 10 et suiv. du 6.º fascicule de ses Spicilegia, on l'oiseau est représenté pl. a, fig. 1; et M. de Lacépéde eu a fait son cinquante-huitième genre, sons le nom de Ceyx. Depuis que l'on connoit cette espèce, une autre a été découverte dans l'Australasie, et Shawy, qui l'a nommée aleclo tribrachys, en a donné la figure tom. 16, pl. 681 de ses Médanges d'Histoire naturelle, Elle est de la même taille et de la langes d'Histoire naturelle, Elle est de la même taille et de la

Inturan Coo

même couleur que le martin-pécheur commun, alcedo injula-Linn, c'est-à-dire, que les parties supérieures sont d'un blue changeant et plus sonce sur les aîlea, et que le dessous du corps est roux; les deux doigts de devant sont d'une longueur presque égale. (Eu. D.)

CEZÉ. (Bot.) Dans le Languedoc et la Provence, on nomme ainsi le ciche ou pois chiche, cicer arietinum. (J.)

CHAA, Muns, NSEAMAGE (Bot.), noms arabes de l'inule odorante, cultivée dans le territoire d'Émen, à cause de son parfum, et mélée dans les cheveux aux jours de fêtes. On mange ses feuilles crues; en fumigation, elle soulage les hémorroides. Les Chinois donnent aussi au thé le nom de chaa, et celui de chaa-ousaw à la camellie, camellia japonica, qui a beaucoup d'affinité avec le thé. (J.)

CHABANES. (Bot.) Dans quelques départemens, on donne ce nomà un petit champignon qui croit sur les débris de l'écorce de noyer. M. Paulet le rapporte à sa peuplière brune, espèce d'agarie, d'abord blanche, puis de couleur brune ou noisette, à feuillets blances. Sa chair, ferme et blanche, n'est point malfàisante; au contraire, ajoute Paulet, elle est trés-bonne à manger, comme je m'en suis convaineu moi-même.

Ce champignon paroit être le même que celui mentionné par Micheli, et que cet auteur florentin nous dit être le champignon qu'on mange en Italie, sous les noms de gelone, cardela et cerrena. (Lm.)

CHABASIE. (Min.) On ne connoit encore aucun principe sur lequel on puises a'appuyer pour réunir les minéraux en familles, comme on l'a fait à l'égard des aninaux ou des végétaux. Cependant certains caractères frappans, communs à plusieurs pierres, ont porté à établir quelques familles qui semblent avoir été adoptées par les minéralogistes. Telles out celles des genmes, de quelques-uues des pierres que l'on nommoit schorl, etc.; mais il faut se défier de ces apparencés extérieures, qui aront souvent aucun rapport récl avec les propriétés essentielles des minéraux, tircés de leur composition ou de l'ensemble de leurs qualités physiques. Telle est enfin celle des zéolithes, dont la pierre qui va nous occuper fait partie.

La chabasie a souvent été désignée sous le nom de zéolithe



cubique, parce que sa forme primitive, que l'on trouve quelquefois dans la nature, est un rhomboïde tellement voisin du cube qu'il est excusable de l'avoir pris au premier aspect pour ce solide. En effet, l'angle au sommet de ce rhomboïde est de of 5 % 5.

La chabasie doit être placée à la fin des pierres dures. Elle raye à peine le verre blanc de Bohème, mais ne raye pas le verre d'Alsace. Elle se fond au chalumeau en un émail blanc, et se boursoulle un peu avant de se fondre. C'est un des caractères communs à la famille des réolites; mais elle ne se résout point en gelée dans les acides, comme le font la plupart de ces pierres. En joutant à ces caractères faciles à observer, que cette pierre se présente ordinairement en petits cristaux d'une forme à peu près sphéroidale (1), on pourra la recomnoitre facilement, quels que soient d'ailleurs sa couleur et ses autres caractères de variété. Sa pesanteur spécifique est de 2,7176.

La chabasie de l'île de Feroë est composée, d'après M. Vauquelin, des principes suivans :

| Silice           |    |  |    |  |  |    |  |  |  | • |  |  |  |     | 48,3 |
|------------------|----|--|----|--|--|----|--|--|--|---|--|--|--|-----|------|
| Alumi            | nε |  |    |  |  |    |  |  |  |   |  |  |  |     | 22,6 |
| Chaux            |    |  |    |  |  |    |  |  |  |   |  |  |  |     | 3,3  |
| Soude et potasse |    |  |    |  |  |    |  |  |  |   |  |  |  | 9,8 |      |
| Eau              |    |  | ٠. |  |  | ١. |  |  |  |   |  |  |  |     | 21   |

Elle présente peu de variétés; celles qui sont relatives à sa forme ae réduisent à trois : la primitive, la trichomboïdale qui est la plus commune, et la disjointe. Ce sont en général des cristaux presque cubiques, entiers ou tronqués sur la plupart de leurs angles ou de leurs arêtes. Si les facettes qui composent le trirhomboïdale, prises successivement six à six, cioient continués de manière à cacher les autres facettes, elles

<sup>(1)</sup> Nous entendom par là des cristaux dont les dimensions en hauteur, languar et profiqueur, sont à peu près les mêmes. Les formes générales des cristaux secondaires sont Intimement liées arec leur forme primitive, parce qu'elles sont me conséquence de la loi de syméric parent dons souvent être employées, avec utilité et nême avec précisions, comme caractères des minéraux.

donneroient trois différens rhomboïdes. C'est une propriété assez remarquable de cette variété de forme.

Sa couleur ordinaire est le blanchâtre mélé d'un peu de rose. Souvent ses cristaux sont recouverts d'un enduit d'oxide de fer rouge; ce qui les fait paroître de cette couleur. Elle est translucide, et quelquefois transparente.

La chabasie se trouve en cristaux épars dans les fissures de quelques roches basaltiques et des roches à base de cornéenne. Elle s'y montre en cristaux implantés dans des géodes siliceuses, qui sont elles-mêmes éparses dans ces roches. Elle y est accompagnée de chaux carbonatés apathique, de chlorite, etc. C'est surtout dans la carrière d'Altenberg, près d'Oberstein, qu'on l'a trouvée de cette seconde manière. Les géodes volumineuses qui la renferment, sont composées de couches d'agates, et tapissées dans leur intérieur de cristaux de cuartz.

On la trouve aussi dans les laves et les variolites de l'Islande et de l'île de Feroë; dans les cavités des roches trappéennes des iles de Mull et de Skye; dans celles du nord de l'Irlande; dans les roches basaltiques de l'île de Bourbon, etc.

Le nom de chabasie avoit été donné par les anciens à une pierre que l'on ne connoît plus. M. Bosc d'Antic l'a appliqué à la pierre que nous venons de décrire. (B.)

CHABAZIZI. (Bot.) Rumph, parlant du teker des Malais. qu'il nomme cyperus dulcis, vol. 6, p. 7, t. 3, fig. 1, dont les racines sont garnies de tubercules bons à manger, fait mention en même temps d'un autre souchet également tuberculeux , qui croît aux environs de Vérone, et qui y est nommé trasi. C'est le cyperus dulcis des anciens auteurs, le souchet comestible, cyperus esculentus, des modernes. Il regarde celui-ci comme le même que l'habel-zelim cité par Sérapion et d'autres auteurs arabes, qui croît dans la Barbarie, l'île de Malte et la Sicile, où il est nommé chabazizi; et il pense encore que l'habel-assis, ou altsis, de Tripoli, qui, au rapport de Rauwolf. se vend dans cette ville comme comestible, doit être le même. Cela paroit confirmé par une indication du botaniste italien Micheli, qui dit que le souchet comestible est apporté d'Afrique à Livourne, où on le cultive dans les jardins sous le nom de bacicci. Mais il paroît que la plante indienne de Rumph est différente, d'après sa figure, qui représente, non un souchet, mais un scirpe à épi simple et terminal, voisin du scirpe articulé. (J.)

CHABIN. (Mamm.) Sonnini dit qu'on donne ce nom, dans les Antilles françoises, au mulet provenant de l'accouplement du bouc et de la brebis. (F. C.)

CHABOISEAU, CHABOISSEAU, (Ichthyol.) C'est un des noms vulgaires du scorpion de mer. Vovez Corre. (H. C.)

CHABOT (Ichthyol.), nom vulgaire du cottus gobio de Linnæus, par lequel on désigne aussi très-souvent le genre qui le renferme. Voyez Corre. (H. C.)

CHABOT DE L'INDE. (Ichthyol.) C'est le nom que l'abbé Bonnaterre donne à un poisson des Indes, qui est le cottus monopterygius, de Linnæus, l'aspidophoroide tranquebar de M. de Lacépède, l'agonus monoptery gius, de M. Schneider. Voyez ASPIDOPHOROÏDE. (H. C.)

CHABRÆA. (Bot.) [Corymbiferes , Juss.; Syngénésie polygamie égale, Linn. | Ce genre de plantes, de la famille des synanthérées, appartient à notre tribu naturelle des passauviées,

Il a été établi sous le nom de chabres par M. Decandolle, sous le nom de lasiorrhita par M. Lagasca, et sous celui de rhinactina par Willdenow. Voici ses caractères, tels que nous les avons nous-même observés; et qui différent un peu de ceux qu'ont donnés les auteurs du genre.

La calathide est radiatiforme, multiflore, labiatiflore, androgyniflore. Le péricline, plus court que les fleurs, est formé de squames plurisériées, à peu prés égales, subfoliacées, oblongues. Le clinanthe est nu. L'ovaire, cylindracé, hérissé de papilles, porte une longue aigrette composée de squamellules unisériées, égales, filiformes-laminées, barbées, un peu entre-greffées à la base. Le limbe de la corolle est divisé en deux levres : l'extérieure grande, étalée, colorée, ovale, tridentée au sommet ; l'intérieure petite , roulée , décolorée , subulée, le plus souvent indivise, quelquefois partagée jusqu'à sa base en deux lanières cirrhiformes. Les fleurs de la couronne différent de celles du disque, en ce que la lèvre extérieure est notablement plus grande.

La Chabrée Pourpre : Chabrea purpurea , Dec. (Perdicium purpureum, Vahl), est une petite plante herbacée, à racine



vivace, du détroit de Magellan, chargée de longs poils mous et blanchâtres; la tige, proprement dite, est presque nulle; les feuilles sont alterues, très-profondément pinnatifides, à pinnules incisées, obtuses; les calathides, composées de fleurs rouges, sont solitaires à l'extrémité de pédoncules scapiformes, axillaires, plus longs que les feuilles.

M. Lagasca rapporte au même genre le perdicium brasiliense, que M. Decandolle, au contraire, range dans le genre Trixis, avec le perdicium radiale.

Il nous paroit difficile de déterminer lequel, de MM. Decandolle, Lagasca et Willdenow, doit être considéré comme le premier auteur du genre, et par conséquent lequel des trois noms de rhahra, de lauiorrhita, ou de rhinactina, doit être préféré. Les trois botanistes ont, à cet égard, des droits à peu près égaux.

Le nom de chabras, autrefois employé par Adanson pour désigner le genre Peplis de Linneus, rappelle Dominique Chabrey, ancien botaniste genevois. Le nom de Lasiorrhiza exprime que le collet de la racine est hérissé de poils laineux. Il paroit que M. Decandolle, avant d'adopter définitivement le nom de chabras, avoit successivement donné à ce même genre les noms de fragaria et de betolonia. (H. Cass.)

CHABREA. Ce nom avoit été d'abord adopté par Michaux pour son genre Plees, et placé au bas de quelques-unes des gravures; il a été depuis remplacé par celui de Plera. Voyez ce mot. (Pois.)

CHABRONTÈRE (Ichthyol.), nom spécifique d'un malarmat de la mer Méditerranée. Voyez Malanmat et Péaistédion. (H. C.)

CHABUISSEAU. (Ichthyol.) Suivant M. Bose, les pécheurs de la Rochelle appellent ainsi un petit poisson qui a une ligne bleue assez large de chaque côté du corps. On ignore à quel genre il appartient.

On donne aussi ce nom à une espèce d'able, leuciscus jeses (cyprius jeses, Linn.) Voyez Able. (H. C.)

CHACAL (Mamm.), nom que donnent les Orientaux à une espèce du genre Chien, et que les naturalistes ont adopté.

Quelques auteurs ont nommé chacal gris une autre espèce de chien, le canis mesomelas, qui se trouve à l'extrémité méridionale de l'Afrique. Voyez CRIEN. (F. C.)

CHACAMEL. (Ornith.) Ce nom a été formé, par contraction, de celui de chachalacametl, qui, en mexicain. signifie oiseau criard, et sous lequel Fernandez (Hist. av. Nov. Hispaniæ, cap. 41) en a donné une courte description. Sonnini regardoit cet oiseau comme identique avec le rancanca, ou petit aigle d'Amérique (tom. 38, p. 69, et 42, p. 318 de son édition de Buffon); mais rien en lui n'annonce un oiseau de proie, et c'est bien plutôt un gallinacé de la famille des alectors, qui comprend les hoccos, les pauxis, les guans, les parraquas. Le chacamel a, d'après Fernandez, les parties supérieures brunes, le dessous du corps d'un blanc livide, le bec et les pieds bleuatres, couleurs qui n'appartiennent positivement à aucune espèce connue des genres qu'on vient d'indiquer ; mais, comme les hoccos, il se tient ordinairement sur les montagnes, y niche, y élève ses petits; et son cri. retentissant et souvent répété, lui donne de nouveaux rapports avec eux. C'est le erax vociferans de Latham, et la penelope vaciferans de Gmelin, (CH. D.)

CHACAN GUARICA, ou Penaçon (Bol.), noms mexicains du rocou, bira, suivant Hernander. Il dit que son écorce sert à faire des cordes plus solides que celles qui sont fournies par le chanvre, et que sa graine fournit aux peintres une couleur; mais il ne parle pas de l'emploi habituel de cette matière colorante chez les nations sauvages des Antilles et de l'Amérique mérdionale, qui en enduisent leur corps pour se présevere de l'humidité et des piqures d'insectes, (J.)

CHACANI, CHECANI, TASHKANI. (Bol.) C'est sous ces noms que, suivant Clusius et Rumph, on connoît, aux environs de Cochin, sur la côte Malabare, le palmier arec, areca cathecu, qui est le faufel des Arabes. (J.)

CHACARILLE, CHACRELLE, CHACRIL (Bot.) Voyez CASCA-BILLE. (J.)

CHACAYE. (Bot.) Arbre ou arbrisseau du Pérou, ainsi nomme dans Piterbier de Dombey, et qui parott apparetair au genre Nerprun, ou au moins à la famille des rhamnées. Il a des feuilles opposées, petites, ovales, crénelées, asser semblables à celles de l'appaiachine; de leurs aisselles sortent ou des épines, ou des pédonœules courts chargée de quelques feurs à quatre divisions, et munies de quatre étamines. On ne doit pas le confondre avec le chachas du même pays, dont les caractères sont très-différens. (J.)

CHA-CHA (Ornith.), nom donné, d'après son cri, a la grive litorne, turdus pilaris, Linn., que dans quelques départemens on appelle aussi cla-cla. (Ch. D.)

CHACHACOMA, CHACHAS (Bot.), noms péruviens d'un stereoxyle, stereoxylum resinosum, cité dans la Flore du Pérou. (J.)

CHACHALACAMETL. (Ornith.) Voyer CRACAMEL (CB. D.) CHACHALTSCHA. (Ichthyol.) Suivant M. Tilésius, c'est le nom que les habitans de quelques côtes du nord de l'Asie donnent à une sorte de gastérostée. Voyez Charal, (H. C.)

CHACHAS. (Bot.) Voyez CHACHACOMA. (J.)

CHACHAUATOTOTL (Ornith.) Fernander, qui parle, chap. 188, de cet oiseau de passage au Mexique, le décrit comme étant un peu plus grand que le chardonneret, et ayant le desous du corps jaune, les autres parties mélangées de bleu, de noir et de cendré; le bee noir, et les pieds bruns. (Gn. D.)

CHACHAUL (Bot.), espèce de calcéolaire du Chili, calceolaria serrata, de M. Lamarck, qui passe dans le pays pour vulnéraire; on l'applique sur les blessures, après l'avoir séchée et réduite en poudre. (J.)

CHACURU. (Ornith.) M. d'Azara a donné, sous Ie n.º 261. de ses Apuntiamentos para la Historia natural de los Pazaros, la description d'un oiseau ainsi nommé par les Guasanis à cause de son cri, et qui parott être le tamatia de Buffon. Voyer-en la description à la section 5.º des Barbus, Suppl. du tome IV de ce Dictionnaire. (Can D.)

CHADA, (Bot.) nom arabe d'une plante que Forskaël désigne sous celui de geranium arabicum, et dont la décocion, appliquée en fomentation ou en lavage, calme les douleurs de la téte. Elle porte aussi, dans d'autres cantons, les noms de talab et de guazi. (J.)

CHADAR. (Bot.) Suivant Forskaël, ce nom arabe est donné soit au meuva glabra, soit à un de se genres nouveaux, qu'il a nommé, par cette raison, chadara i et que Vahl a supprimé en réunissant au grovia les deux espèces qui y étoient rapportées, dont l'une est aussi nommée en Arabie sarat, et l'autre nascham. (J.)

0

an Cross

CHADARA (Ornith.), nom que porte, en Daourie, un oiseau du genre Corbeau, qui a d'abord ét éécrit par Pallas sous la dénomination de corvas cyaneus, et ensuite par M. Levaillant, sous celle de pie bleue à tête noire; Ois. d'Afr., 20m. 2, pl. 58. (Css. D.)

CHADASCH. (Bot.) C'est un des deux arbres inconnus à Forskaël, et cités par lui à la suite d'un amyris, comme ayant

avec lui quelque affinité. (J.)

CHADDÆIR (Ornith.), nom donné en Egypte à un guépier qui est le merops ægyptius de Forskaël, et une variété du merops viridis de Gmelin et de Latham. (Cs. D.)

CHADDIR ou Chadden. (Bot.) Dans un canton de l'Arabie ce nom est donné, suivant Forskaël, au boerhavia diandra. (J.) CHADEC. (Bot.) Un des noms du citronnier des Barbades.

dont le fruit est très-grand. (J.)

CHADET. (Conchyl.) Adamon, Sénég., donne ce nom à une espèce de cérite fort voisine du cérite ivoire, ceritium churneum de Bruguières, et que M. Bose paroit rapportér au murez sinensis de Gunelin, qui est le goumier d'Adanson, ceritium vulgatum de Bruguières. (Da B.)

CHADRI (Ichthyol.), nom arabe d'un scare de la mer

Rouge, scarus niger, Forsk. Voyez Scare. (H. C.)

CH. MELANTHUS (Bot.), genre de plantes à fleurs glumacées, établi par M. Rob. Brown, pour une plante de la Nouvelles-Hollaude, de la famille des restiacées, à fleurs dioique, fasciculées; .les fleurs males n'ont point été observées; les femelles sont composées d'un calice à six écaliles trés-courtes, trois intérieures beaucoup plus petites, sétacées; un ovaire surmonté d'un seul style et d'un stigmate entier; une noix à une seule semence environnée par le calice un peu agrandi. (Pona.)

CHÆLLE. (Bot.) Forskaël dit que l'ammi ordinaire, ammi majus, est ainsi nommé dans l'Arabie; le scandix infesta y est

nommé chella. (J.)

CHÆNANTOPHORÆ. (Bot.) V. Catsantornona. (H. Casa.) CHÆNOCARPUS. (Bot.) Necker, voulant subdiviser le genre Sparmaeoce dans les rubiacées, en a formé trois sousgenres, dont l'un, chanocarpus, est caractérisé par l'unité de graine dans le fruit. Cette unité, résultant d'un avortement, a été regardée comme un caractère insuffisant. (J.)

CHÆNORAMPHE. (Ornith.) L'oiseau pour la description duquel on a renvoyé à ce mot, page 186 du tome IV de ce Dictionnaire, est celui que Buffon a désigné sous le nom de bec-ouvert, et dont le caractère distinctif est d'avoir les deux mandibules excavées dans leur milieu, où elles laissent un vide. le bec étant fermér Sa taille, son port, ses habitudes. le rapprochant des hérons ; Linnæus et Latham l'ont place dans ce genre : mais , outre la singularité que présente son bec , la mandibule supérieure n'a pas une rainure longitudinale. et l'ongle du doigt intermédiaire n'est pas dentelé, comme chez les hérons; d'ailleurs, au rapport de Sonnerat, ses trois doigts de devant sont unis, jusqu'à la première articulation, par une membrane qui n'existe chez les hérons qu'entre les deux doigts extérieurs, et ces diverses circonstances étoient bien suffisantes pour autoriser l'établissement d'un genre séparé. M. de Lacépède, en lui donnant le nom d'hians, béant, exprimoit assez bien l'état habituel et remarquable des mandibules ; mais cet adjectif avoit l'inconvénient de ne pouvoir être employé pour désigner substantivement l'individu, et il étoit naturel de préférer le mot anastomus, originairement donné par Bonnaterre, dans l'Encyclopédie méthodique, et qui depuis a été adopté par Illiger et par d'autres ornitallogistes. Ce terme, plus doux à l'oreille que celui de chanoramphe, auroit même été employé ici pour évîter l'inconvénient des innovations qui ne sont pas absolument nécessaires, si, avant la publication du Prodromus de M. Illiger. on n'avoit proposé le mot chanoramphe, tiré de varen, hians. et de oaupoc, rostrum.

Les caractères génériques du chênoramphe, que l'on vient seulement de considérer relativement aux modifications qui distinguent cet oiseau des hérons, consistent, dans leur neaemble, en ce qu'il a le bee plus long que la étte, épais, comprimé latéralement, les mandibules voûtées, et laisant dans leur milieu un espace vide; la mandibule supérieure garanée de petites dents, depuis le centre jusqu'à l'extrémité, et l'inférieure lisse; les narines linéaires, situées près de la base du 'hee; la face nue ou garnie de plumes; les jambes dégarnies de plumes au-dessus du génou; les doigts antérieurs réunis par wan e membrane; le pouce presque aussi long et

touchant à terre dans toute son étendue; l'ongle intermédiaire aplati et sans dentelure; les pieds garnis d'écailles.

M. Cuvier, ayant remarqué une sorte d'usure dans les fibres a substance cornée du bec, pense que le vide existant entre les deux mandibules est dû en partie à la détrition; mais quand, chez les vieux individus, l'emploi des mandibules auroit contribué à agrandir cet espace, le vide existe sans doute dés la naissance de l'oiseau, 'et sa destination paroissant être de lui faciliter les moyens de rétenir les poissons et les reptiles qu'il a saisis, sans être oblig d'écarter l'extrémité de ses mandibules, cette conformation ne semble pas devoir être envisagée, avec Buffon, comme une sorte de dégradation.

Les naturalistes adoptent assez généralement deux espèces de chanoramphes, dont la première, envoyée à Buffon par Sonnerat, est représentée dans les planches enluminées, sous fe n.º 522, et la seconde dans le Voyage aux Indes, tom. 29, 1.22, mal à propos numérotée 219. Celle-là, que Gmelin et Latlam nomment ardes pondiceriana, parce qu'elle vient de Pondichéry, a les ailes noires, et tout le reste du plumage d'un gris cendré, avec quelques mouchetures longitudinals moirtares sur la tête et le cou; les pieds jaunâtres, et le bec de la même couleur, avec la racine noirâtre : sa taille est de trêcie à quatorre pouces.

La seconde espèce, qui est l'ardea coromandelina des mêmes auteurs, n'a pas seulement les pennes des ailes noires, mais le dos et la queue, jusqu'à l'extrémité de laquelle les ailes s'étendent; le reste est blanc, mais relevé au sommet et aux côtés de la tête par des plumes effiées, qui se redressent et présentent de petites baguettes noires; les pieds et le bre sont d'un jaune rousstre. Jusque-la cette espèce sembleroit n'être que le mâle adulte de la première, qui a tous les caractères du jeune âge. Aussi, Sonnerat ne regarde-til les deux individus dont on lui doit la connoissance, que comme de sexe différent; et la seule circonstance qui puisse en faire douter, c'est que le second a une peau nue, de couleur noire entre le bec et les yeux, et une autre qui, de la mandibule inférierte. s'étand jusqu'à la gorge. Quant à la dentelure de la mandibule supérieure, s'i Buffon n'en a

spoint parté en décrivant le hec-ouvert de Pondichéry, c'est probablement par omission, car' sa planche enluminée la laisse apercevoir; et si, d'une autre part, cette planche a'indique pas entre les doigs la membrane qu'on observe entre ceux de l'individu dessiné par Sonnerat, c'est vraisemblablement parce que ces peaux as seront retirées en as dessechant, et n'auront plus été ensibles après un long yovage.

Au reste, le chanoramphe ou bee-ouvert blanc, le seul des habitudes duquel Sonnerat ait parlé, se trouve à la côte de Coromandel péndant les trois derniers mois de l'année, et, comme les hérons, il se tient alors sur le bord des étangs et des rivières, où il se nourrit de reptiles et de poissons. (Cm. D.)

· CHÆTANTHERA, (Bot.) [ Corymbifères , Juss.; Syngénésie polygamie superflue, Linn. Ce genre de plantes, de la famille des synanthérées', appartient à notre tribu naturelle des mutisiées. Il a été établi dans la Flore du Pérou et du Chili, par MM. Ruiz et Pavon, qui en out décrit deux espèces sous les noms de Chatanthera ciliata et de Chatanthera serrata. Depuis, MM. Lagasca et Decandolle ont avancé, le premier \*avec doute, le second avec assurance, que le perdicium chilense, Willd., appartenoit au même genre ; et M. Decandolle soupçonne qu'il y a lieu d'y réunir également le perdicium lactucoides , Vahl , que M. Lagasca , au contraire , attribue avec doute à son genre Perezia ou Clarionea. Quoi qu'il en soit, la chétanthère ciliée devra toujours, selon nous, être considérée comme le vrai type du genre; et voici ses caractères tels que nous les avons nous-même observés dans l'Herbier de M. de Jussieu, sur un individu de cette espèce ; ils différent en quelques points de ceux qui ont été admis jusqu'ici par les botanistes.

La calathide est radiée; composée d'un disque multiflore, qualifore, labatisflore, androgyniflore, et d'une couronne unisériée, biliguissore, féminisore; elle est involucrée. L'involucre, égal au péricline, est formé de bractées folisformes. Le péricline, égal aux fleurs du disque, est composé de squames imbriquées, largement linéaires : les extérieures surmontées d'un appendice bractétiorme; les intérieures formant au sommet une sorte d'appendice ovale, scarieux et noiratre. Le clinanthe est plane et parfaitement nu ; l'ovaire est cylindracé, hérissé de fortes papilles charnues; l'aigrette est composée de squamellules filiformes, barbellulées. Les fleurs labiées ont la corolle divisée supérieurement en deux levres également longues : l'extérieure tridentée au sommet; l'intérieure, un peu plus étroite, entière ou bidentée : leurs étamines ont les filets larges, laminés, greffés seulement à la partie basilaire de la corolle; les appendices apicilaires très-longs, linéaires, aigus, entre-greffés; les appendices basilaires longs, filiformes, plumeux ou barbus, libres. Les fleurs biligulées ont la languette extérieure très-longue, large, tridentée au sommet, couverte sur la face externe de longs poils apprimés : et la languette intérieure plus courte, extrêmement étroite, membraneuse, cirrhiforme, constamment indivise : elles portent cing rudimens d'étamines libres, avortées, et réduites au seul appendice apicilaire.

La chétanthère ciliée est une plante herbacée, haute de six à buit pouces, à racine presque simple, pivotante, tortueuse, comme celle de la plupart des plantes annuelles. La tige, droite, cylindrique, pubescente, se divise, à deux pouced es a base, en plusieurs rameuax presque simples, inégaux, dressés, naissant du même, point. Les sécuilles sont alternes, esseiles, semi-amplexicaules, lancéolees, glabres, luisantes, dentées en seie; chaque dent prolongée en un long cil. Les calathides, solitaires ausommet des rameaux, sont assez grandes, composées de fleurs jaunes, et munies d'un involucre formé d'un grand nombre de bractées foiliformes. Cette plante habite les champs et les collines du Chili.

Nous avons analysé une calathide du perdicium chilense, et nous y avons reconnu tous les caractères essentiels du genre Chatanthera. Le perdicium lactucoides, au contraire; nous a présenté des caractères tels que, lois d'appartenir à ce genre, il n'appartient même pas à la tribu des mutisitées. Nous en uirions autant de la chetanthera servata, si mous étions sur que la plante nommée ainsi dans l'Herbier de M. Desfontaines est celle de Ruiz et Pavon, ce qui est peu probable.

Le nom du genre dont il s'agit exprime un caractère commun

à toute la tribu celui d'avoir les anthères munies d'appendices basilaires sétiformes. (H. Cass.)

CHÆTARIA (Bot.), Beauv., Agrost., pag. 30, tab. 8, fig. 5 et 6. M. de Beauvois, dans son Agrostographie, avant établi une différence entre les soies et les paillettes des graminées, s'en est servi pour caractère générique. La soie, d'après lui, est le prolongement d'une nervure dont la base fait partie de la substance des valves ou paillettes. L'arête est une substance dure, coriace, insérée subitement sur les valves, souvent sans une origine apparente : elle sert fréquemment comme d'étui à la soie qu'elle embrasse, et à laquelle elle adhère fortement. En admettant cette distinction, 'peut-on l'employer seule, comme un caractère essentiel, suffisant pour établir de nouveaux genres sur des espèces placées déjà dans d'autres genres qui semblent assez naturels, tels que les stipa de Linnæus? M. de Beauvois n'en conserve que le très-petit nombre d'espèces, dont l'arête est simple, non caduque, placée entre deux soies qui terminent la valve; tandis que, dans le chataria, la valve inférieure est plus souvent prolongée en une pointe terminée par trois soies le plus souvent égales : point d'arête proprement dite. (Pois.)

CHAETOCARPUS. (Bot.) Schreber a substitué ce moin å celui de pouteria qu'Aublet avoit donné à un de ses genres de plantes de la Guiane. L'un et l'autre doivent être supprimés, parce que M.Swartz a réuni avec raison ce genre à son labatia, qui appartient à la famille des chenacées, l'

CHLETOCHILUS DU BRÉSII. (Bol.), Charlochius lateriflorus, Vahl, Eaum, I, pag. 100. Genre établi par Vahl pour un arbriseau du Brésii, quise rapproche beaucoup des scharenkie dont il ne diffère essentiellement que par les écouprere de la corolle privée des cinq plis ou dents glanduleuses qui caractérisent les schwerkia, Il se rapproche beaucoup de la famillé des labiées, et doit étre place dans la diandrie monogynie de Linnuus. Ses rameaux sont alterries, cylindriques, un peu velus vers leur sommet; les feuilles alternes, pétiolées, ovales, glabres, longues d'un pouce; les pédoneules solitaires, axilaries ou opposés aux feuilles, uniflores. Le calièce est tubulé, glabre, presque à deux lèvres, à dist nervures; la lèvre supérieure bildée, finférieure à trois découpures égales, subulées;

Swann Gr

la corolle longue d'un pouce et demi, son tube presque filiforme; le limbe profondément diviée en cinq découpures trèsétroites, linéaires, les trois inférieures un peu plus longues; deux filamens plus courts que le tube, insérés vers son milieu; l'ovaire supérieur; un stignate obtus; une capsule turbinée; acuminée, surmontée de quatre dents, à deux loges polyspermes; une cloison alongée et comprimée. (Poix.)

CHACTOCRATER, (Bol.) Ce geare de la Flore du Pérou, dont on ne connoit jusqu'à présent que le caractère générique, paroit n'être qu'une espèce d'ane-inga de Lamarck, ou essearia de Jacquin, remarquable de même par un style simple surmonté de trois stignates, et par des étamines en nombre défini, et des soies ou écailles intermédiaires, réunies les unes aux autres. à leur base, en un anneau, (J.)

CH. METOPHORA. (Bot.) M. Agardh forme sous ce nom un genre auquel il ramèna un certain nombre d'espèces de rivulaires et de nostochs (linekia, Micheli; tremella, Linn.), qui se conviennent par leur nature gélatineuse, de forme déterminée, et contenant des filamens articulés. Ce dernier caractère est exprimé par le nom grec charloshora.

L'espèce principale est le chaetophora, feuille d'endive, dont M. Desvaux a fait un genre particulier, qu'il appelle myriodactylon. C'est, mue tremelle pour Hudson, une rivulaire pour Roth, et le batrachosperme fasciculé de Vaucher et de Decandolle. Elle croit dans les ruisseaux, sur les pierres. Voyez Rivulaire et Nostocs.

Muller, Fl. Dan., pl. 660, s'est servi le premier du nom de chatophora pour désigner deux espèces de ce genre, qui sont hérissées, à l'extérieur, de filamens simples ou articulés. On les avoit réunies aux conferves de Linnæus. (Lm.)

CH.ETOSPORE (Bot.), Chetospora, genre jusqu'à présent uniquement composé d'espéces originaires de la Nouvelle-Hollande, de la famille des eyperacées, de la triandrie monograle de Linnaus, qu'in e diffère esentiellement des schemus (choin) que par les soies qui accompagnent l'ovaire à as base.

Ce genre, etabli par M. Rob. Brown, renferme une quinsaine d'espèces distribuées en trois sous-divisions.

and nogle

§ I. Epillels composés d'écailles sans nervures, disposées sur deux rangs.

Curtossona Langueskux: Cheelsopora lanata, Rob. Brown; Schenus lanatus, Labill., Nov. Holl., 1, pag. 19, tab. 20. Ses tiges sont cylindriques, hautes d'un pied, garnieş sculement à leur base de feuilles capillaires, vaginales, pileuses à l'orifice de leur gaine; un involucre à une ou deux folioles sétacées, plus longues que les épillets; ceux-ci, au nombre de deux ou trois, oblongs, un peu comprimés, composés de six à dix écailles lancéolées, lanugineuses à leurs bords; une semence ovale, un peu triangulaire; six soies pileuses, plus courtes que les écailles.

Cu arosonas a resultas aeconasáss: Chatospora curvifolia, Rob. Brown. Cette espèce se distingue de la précédente par ses feuilles recourbées, par ses épillets à deux ou trois fleurs réunies en une tête globeuse, terminale; les écailles non lanugineuses à leurs bords.

CHATOSFORE TURBINÉ; Chatospora turbinata, Rob. Brown. Ses feuilles sétacées sont glabres à l'orifice de leur gaine; les épillets presque uniflores, réunis en une tête turbinée; les écailles velues à leurs bords.

CHATOSFORE A 'COURTES SORS'; Chatospora brevistiis, Ses soies sont un peu plus courtes que les semences; ses épillets presque sessiles, réunis en un faisceau presque turbiné; les écailles pubescentes à leur contour; les feuilles barbues à l'Orifice de leurs gaines.

CHATOSPORE DIPPORME; Chactospora deformir, Rob. Brown. Ses tiges sont rudes, cylindriques; ses feuilles barbucs à leur orifice; les épillets presque solitaires; l'involucre à une seule foliole; les écailles lanugineuses à leurs bords; les soies plumeuses.

CHATOSPORE PÉDICELLÉ; Chatospora pedicellata, Rob. Brown. Ses tiges sont lisses, les gaines des feuilles barbues à leur orifice; les épillets fasciculés, pédicellés, un peu courbés en faucille; les écailles velues; les soies très-courtes.

CHATOSPORE A ÉPIS ÉLÉGANS; Chatospora calostachya, Rob. Brown. Ses tiges sont à demi-cylindriques, garnies de feuilles en carêne, rudes à leurs bords; les gaines nues, sèches; les

épillets alternes, pédonculés, de trois à einq fleurs; les écailles nues; les semences ridées.

CH.ETOSPORE DES MARAIS; Chartospora paludosa, Rob. Brown. Les feuilles sont glabres, planes, lisses, alternes; ses tiges filiformes, à demi cylindriques; une panieule feuillée; les épillets presque à trois fleurs; les éeailles nues.

CHLETOSPORE IMBERNE; Chætospora imberbis, Rob. Brown. Ses tiges sont filiformes; ses feuilles lisses; une panieule feuil-lée; les épillets fascieulés, presque sessiles.

CRETOSPORE AXILIATE; (hattispora axillarie, Reb. Brown. Cette espèce se distingue par ses épillets axillaires et termimaux, pédonculés, au nombre de deux ou trois, à trois ou quatre fleurs; les écailles denticulées sur leur earêne; les tiges filiformes, feuillées.

## § II. Epillets composés d'écailles sans nervures, disposées sans ordre.

CRETORIORE LIUSANT; Chatospora lucena, Rob. Brown. Cette espèce est la seule de cette sous-division. Ses tiges sont cylindriques, feuillées à leur base; les fleurs réunies en têtes latérales; les écailles luisantes; les soies plumeuses; les semences lisses et trigones.

## § III. Epillets composés d'écailles nerveuses à leur base, imbriquées sur deux rangs.

Custossons a têtra nonne; Chatospora spharocephala, Rob. Brown. Les feuilles, toutes placées à la base d'une tige cylindrique, sont laineuscs à l'orifice de leur gaîne; les épillets obtus, à deux lleurs, et réunis en une tête terminale; des bractées entre chaque paquet.

CHRIOSPORE A DEUX ANGLES, Chatterpora anceps, Rob. Brown. Cette espéce est distinguée par ses tiges à deux angles opposés; ses fleurs sont réunies en une tête globuleuse, accompagnée de bractées.

M. Rob. Brown ajoute à ce genre, mais avec doute, deux autres espèces, le chætospora tetragona, et le chætæspora stygia, Dans la première, les tiges sont anguleuses, à une seule feuille;

Demails Livingle

les fleurs réunics en un faisceau alongé : dans la scconde, les tiges sont nues, cylindriques; les épillets réunis en tête; les écailles recourbées avec une arête. (Poin.)

CHÆTIA (Entomoz.), nom sous lequel Hill, dans son histoire des animaux, p. 14, désigne le dragonneau, gordius

aquaticus. (DE B.)

CHAFOIN. (Mamm.) On a parlé très-obscurément, sous ce 'nom, d'un animal d'Amérique qui paroit se rapprocher des moufcttes. (F. C.)

CHAFUR. (Bot.) L'averon, avena fatua, est ainsi nommé

dans l'Arabie, suivant Forskaël. (J.)

CHAGARET-EL-GEMEL. (Bot.) Ce nom, en Egypte, signifie herbe du chameau. Il est donné, suivant M. Delille, à l'avena pensylvanica de Forskaël, qui est l'avena Forskalii de Vahl. Le chagaret-el-arneb, ou herbe du lièvre, dont Forskaël a fait son genre Arnebia, est, selon Vahl, un grémil, lithospermum arnebia. M. Delille nomme chagaret-el-nadeb le lichen parietinus, qui est maintenant le parmelia parietina d'Acharius. (J.)

CHAGARI. ( Bot. ) Suivant Marsden , la liqueur sucrée que l'on retire à Sumatra du palmier arec, devient, en s'épaississant, le jaggrée ou sucre du pays, que les François prononcent chagari; et il croit que le nom de saccharum, sucre, en est derivé. (J.)

CHAGAS (Bot.), nom portugais de la petite capucine, tropæolum minus. (J.) CHAGNOT. (alchthyol.) C'est un des noms vulgaires fran-

çois du carcharias glaucus. Voyez CAGNOT BLEU (Supplément du

6.º volume) ct CARCHARIAS. (H. C.) CHAHA (Ornith.), nom que porte aux Indes un tiklin, ou râle des Philippines, qui forme la quatrième variété du Rallus philippensis, Lath., et que M. Vicillot a placé dans son genre Porzane. (CH. D.)

CHAHRAMAN (Ornith.), nom que les Egyptiens donnent au tadorne, anas tadorna, Linn. (CH. D.)

CHAHUIYOU (Bot.), nom caraïbe, suivant Surian, du pharus latifolius, genre de plantes graminées. (J.)

CHAHYN (Ornith.), nom arabe du faucon, falco communis, Linn. (CH. D.)

CHAIA. (Ornith.) Cet oiseau, de l'Amérique méridionale, ayant beaucoup de rapports avec les jacanas, parra, et avec les kamichis, palamedea, les naturalistes en ont fait une espèce du premier genre, qu'ils ont décrite sous le nom de parra chavaria : mais si, comme les jacanas, il a les ailes éperonnées, ses doigts de devant ne sont pas tous entièrement libres, ainsi qu'aux jacanas, ni tous garnis de membranes à la base, comme le sont ceux des kamichis ; le doigt extéricur est seul joint à celui du milieu par une membrane qui s'étend jusqu'à la première articulation, et le doigt intérieur est libre. Ses autres caractères génériques sont d'avoir le bec robuste, plus court que la tête, comme celui des gallinaces, courbé à la pointe, et garni à sa base de plumes très-courtes ; l'espace compris entre le bec et les yeux nu ; le surplus de la tête emplumé ; les narines découvertes ; les tarses et une partie de la jambe garnis d'écailles hexagones ; le pouce touchant la terre à son extrémité; les ongles des doigts de devant aigus, creusés en gouttière, à bords tranchans, un peu crochus; celui du pouce, droit ; le bord extérieur de l'ailc présentant deux éperons pointus, un peu recourbés en haut, et dont la surface a trois plans distincts.

On ne possède dans aucune collection la dépouille de cet oiseau, dont le genre n'a été formé que sur les descriptions données par Jacquin et d'Azara, de la scule espèce qui soit connue. Cet oiseau a trente et un pouces de longueur totale : sa queue en a neuf; son envergure soixante-treize; la jambe sept et demi; le tarse cinq et demi; le bec dix scpt lignes. Il est haut d'un picd et demi. Ses ailes sont composées de vingt-huit pennes, dont les troisième, quatrième et cinquième sont les plus longues, et sa queue de quatorze pennes étagées, dont l'extérieure est la plus courter L'oiseau n'est pas plus gros qu'un coq ordinaire; mais un phénomène singulier le fait paroitre d'une ampleur bien plus considérable. Entre sa peau et sa chair il y a une infinité de petites cellules qui contiennent de l'air; le tarse et les doigts participent même à cette disposition, de sorte que partout la peau s'enfonce à la moindre compression, en faisant entendre un craquement. Les yeux sont au centre d'une membrane rouge, qui s'étend jusqu'au bee. Sur le milieu de l'occiput sont des plumes étroites, décomposées, d'environ trois pouces de longueur, qui forment une sorte de diadéme immobile et perpendiculaire au point de leur insertion. Les plumes cotonneuses de la tête et du haut du cou sont d'une teinte plombée, claire; au dessous se remarquent deux colliers, dont l'un est d'un blanc roussitre, et l'autre noir; le reste du cou, le dos, le croupion et le dessous du corps sont plombés; les plumes senpulaires, les couvertures et les pennes des ailes et de la queue, noirêtres; le haut de la jambe et le tarse de couleur rose, ainsi que les ongles et le bee. Il n'existe pas de différence remarquable entre les deux sexes.

D'après un des attributs de cet oiseau, Illiger a donné au genre par lui etabli le nom de chaune, synonyme d'inflatus, inanis, à eause de l'air interposé entre la peau et la chair et M. Viellot a nommé le sien opisiolophas, en tirant le caractère de la huppe occipitale dont l'espèce est ornée. A l'exemple de Sonnini, ce dernier a employé, d'après Jacquin, le nom de chavaria, comme dénomination françoise de l'individu auquel on peut également donner, avec M. d'Azara, celle de chaira, que le cri du maîle lui a fait imposer au Paraguay, où la femelle, par un motif semblable, est appelée chaiali. Ces oiseaux jettent tré-souvent dans le jour, et méme pendant la nuit, lorsque quelque brût se fait entendre, des cris qui sont tré-forts et très-aigus.

On trouve les chaïas près de Carthagêne et sur les deux cettés de la rivière de la Plata, dans les marcéages. Quoiqu'ils y pénètrent comme les hérons, ce n'est point pour y chercher des poissons et des grenouilles, leur nourriture ne paroissant consister qu'en plantes aquadiques. A terre leur démanence est grave, cé ils tienent le, corps dans une position horizontale, les jambes écarrées, la tête et le cou en ligne verticale. Lorsqu'ils s'élès vent dans les airs, ils font, comme les vautours, de longe circuits, jusqu'à e qu'on les perde de vue: Ils se perchent aussi à la cime des plus grands arbres. M. d'Azara n'a pas obtenu des renseignemens positifs sur le lieu où nichent ces oiseaux, les uns lui ayant dit que c'éctoi sur des buissons entourés d'eau, et les autres dans les jones. Ces nids spacieux sont composés de petites branches; ils ponte, qui a lieu au'

commencement d'août, ne produit, à ce qu'il paroit, que deux petits, qui, encore revêtus d'un simple duvet, s'empressent de suivre leurs parens.

Quoique les armes du chaïa, ses ornemens, le volume de son corps et sa voix retentissante lui donnent l'apparence d'un oiseau guerire, il est d'un caractère asset doux; mais cependant il ne souffre pas l'approche des oiseaux de rapine, et il est surtout en guerre ouverte avec les vautours urubus. Ausi les habitans des contrées oû il se trouve ont-ils soin d'en élever dans leurs basses-cours, oû il devient le protecteur de la volaille, avec laquelle il se nourrit, qu'il suit dans les champs, et qu'il ramène à l'entrée de la nuit : ce qui lui a fait donner par Latham le surnom de fidèle, fuithful jacana; Generoù eynopsis of Birds, tom. Ill, part. 1, pag. 246, n. 25. (Cs. D.)

CHAIAR XAMBAR (Bot.), nom égyptien ou arabe de la casse des boutiques, cassia fistula, selon Prosper Alpin. Forskaël la nomme chijar scharabar. (J.)

CHAIAVER. (Bot.) Voyez Chayaver. (J.)

CHAILLETIA (Bot.), genre de la pentandiré digynie de Linneus, dont la famille naturelle n'est point encore déterminée, qui a des rapports avec les célis, et dont le caractère consiste dans un calice d'une seule piéce, persisant, divisé profondément en cinq découpures blanchâtres, cotonneuse endehors, colorées en-declans; à la place de la corolle cinq appendices nectariformes en écailles bifurquées au sommet, alternes avec les découpures du calice, presque aussi longues; cinq étamics insérées sur le calice, opposées à ses divisions; les anthères arrondies, à deux loges; un ovaire libre, velu; deux styles presque en tête au sommet. Le fruit est un druppresque sec, à deux ou à une seule loge par avortement; dans chaque loge une semence ovale-obloque, adhérente au sommet des loges, sans périsperme; la radicule droite, dirigée vers le haut; deux cotylédons épars.

Ce genre a été établi par M. Decandolle, qui l'a consacré au capitaine Chaillet de Neufehâtel, distingué par l'étude approfondie qu'il a faite des plantes de la Suisse. Il se compose d'arbrisseaux de Cayenne, remarquables par la position de leurs fleurs, qui naissent sur le pétiole des feuilles. Les jeunes rampaux sont un peu anguleux, et revêtus d'un duvet très-



court, à peine sensible. Les feuilles sont alternes, articulées sur la tige, médioerement pétiolées, ovales ou ellipiques, prolongées en pointe, glabres, entières. Les fieurs sont trèspetites; elles partent presque toujours du sommet renslé du pétiole. Ce gener rensferme deux espéces.

2. CHAILETIA PÉDOSCULÉ; Chailletia peduneulata<sup>2</sup>, Dec., Ann. Mus., vol. 17, tab. 1. Ses feuilles sont ovales, acuminets, presque en cœur, et inégales à leur base; les fleurs pédonculées, presque en corymbe; les pédoncules bifurqués, ensuite trifides ou trichotomes, légérement pubescens.

2. CHALLETIA A FIEURS SESSILES; Chailletia sessilifora, Dec., L. c. Cette espèce est distinguée par ses feuilles elliptiques, acuminées, rétrécies à leur base; ses fleurs très-petites, sessiles sur les pétioles, agglomèrées en huit ou dix paquets, (Pota.)

CHAINUK (Mamm.), nom du yak, bos grunniens, chez les Kalmouks. (F. C.)

CHAIOTE. (Bot.) Voyez CHAYOTE. (J.)

CHAIR FOSSILLE, (Min.) Voyer Abbeste entallace. (B.) CHAIR DE BAVIERE. (Bot.) On designe par ce nom une espéce d'agaric que Schwiffer et Blasch ont fait connotire, et que le premier a nommé agarieus aggregatus, pl. 505 et 506 déson Histoire des Champignons de la Bavière. Ce champignon, dont la couleur est celle de la chair, a ses feuillets roses. On en fait beaucoup d'usage, en Allemagne, comme aliment. Les Bavarois lui donnent le nom de Fleichschwamm. (Les.)

CHAIR MUSCULAIRE. (Chim.) Voyez Muscle. (CH.)

CHAISARAN. (Bot.) Les Arabes, suivant Forskaël, donnent ce nom au centaurea Lippii, qu'il ne faut pas confondre avec le cheisaran, espèce de ROTANG. (Voyez ee mot.) Cette centaurée est nommée khysaran par M. Delille. (J.)

CHAKAL. (Ichthyol.) Les Kamtschadales, suivant M. Tilesius, appellent ainsi un poisson marin long de quatre ou ciar pouces, et vivant en troupes nombreuses sur leurs côtes, où lest surrout très-abendant vers le sobtice d'hiver, à l'embouchure des fleuves Kamtschatka, Avatscha et l'aradunea II remonte en sautant dans leurn eaux, et étend comme des rames les aiguillons qui remplacent ses eatopes. M. Tilésius, qui l'a observé dans la baie de Saint-Pierre et de Saint-Paul, dit que achair est très-délieute, mais qu'il ests commun qu'on le fait

sécher au soleil en été pour en nourrir les chiens en hiver. Il lai donne le nom de gasterosteus cataphractus. Mém. de l'Acad. de Saint-Pétersbourg, 1809, pag. 226. Voyez Gastárostés. (H. C.)

CHA-KHOW (Mamm.), nom hottentot du LAMANTIN.

\*CHAKEN (Bot.), nom péruvien d'une espèce de myrte à feuilles rondes, décrit et figuré par Feuillée, qui vante le suc extrait de la ràclure du bois comme un bon ophtalmique. (J.)

CHALA. (Ornith.) Le balbuzard, falco haliaetos, Linn.,

porte ce nom chez les Kalmouks. (CH. D.)

CHALA. (Bot.) Plante basse du Chili qui a, suivant Feuillée, p. 15, t. 5, des feuilles opposées, semblables à celles de l'origan. De leur aisselle sortent des fleurs en cloehe, à cinq divisions de couleur violette, entourées d'un calice plus court. Les naturels du pays se lavent la bouche avec sa décoction pour calmer les douleurs de dents. (J.)

CHALADROIS. (Ornith.) L'oiseau que la Chénaye des Bois désigne sous ce nom, qui paroît n'être qu'une corruption de charadrios, est le pluvier à collier, charadrius hiaticula, Linn. (Cs. D.)

CHALAF, Bax (Bot.), noms arabes du saule d'Egypte, salix egyptiacs, suivant Forskeël. Prosper Alpin le nomme calaf.
Dans Dalcchamps on trouve les noms chaisf, safjaf, balef, attribués au saule ordinaire. (Voyez Buzar). Celui de safjaf est attribué par Forskæël au saule de Babylone. M. Delille l'attribue de plus au saliz subservata. On sait encore que l'olivier de Bohème, elœaguar, qui a un feuillage approchant de celui du saule, est nommé chaîc dans le Levant. (J.)

CHALAZE (Ornith.), Chalaza. On nomme ainsi la membrane qui enveloppe le janne de l'out, et qui est attachée aux deux pôles, c'est-à-dire aux ligamens gélatineux qui existent à sa base et à son sommet. Le traducteur de l'Enchiridion de Forster a observé que l'une de ces tuniques n'est que contigué à l'enveloppe, tandis que l'autre en est une continuation. Cette dernière est traversée, au centre de l'albumen, par un canal roulé sur lui-même comme un cordon ombilical, qui pompe et transporte la substance albumineuse extérieure

Denise (

dans la capsule du jaune, où, par son mélange avec la masse vitelline, cette substance forme un lait destiné à concourir au développement du foctus. (Ch. D.)

CHALAZE (Bot.), Chalaza. Les vaisseaux du funicule ou cordon ombilieal, qui pénétrent daus la graine par l'ombilie, se prolongent quelquefois dans l'intérieur des tuniques séminales sous la forme d'une nervure simple, ou divisée et anassomosée, dont l'extémité, ordinairement colorée, est toujours plus ou moins renflée. C'est cette extrémité que Gærtner en nommée chalaza, et qu'il considére comme l'ombilie interne de la graine. La partie comprise entre l'ombilie externe et l'ombilie interne porte le nom de raphe. La raphe et la chalaze, considérées collectivement comme une prolongation du funicule de la graine, sont désignées par M. Mirbel, sous le nom de prostype funiculaire. Voyez Bosstrez.

Dans les labiées, la raphe est courte, et la chalaze est un tubercule incolore; dans l'orange et les autres genres de sa famille, la raphe est longue, et la chalaze se développe dans l'épaisseur de la tunique interne (tegmen), sous la forme d'une patte d'oie ou d'une cupule colorée. (Mass.)

CHALAZIAS. (Min.) Pline nomme cette pierre dans le 11. \*chapitre du 57.\* livre. Il dit seulement qu'elle étoit de la forme et de la couleur d'un grain de gréle, et qu'elle avoit la dureté du diamant. Si cette courte description peut convenir à qu'elque chose, ce n'est guêre qu'à la sous-variété de silex agathe, que l'on nomme cacholong. Voyez Silex Agathe et CALHOLOSIG. (B.)

CHALCALA (Bot.), un des noms arabes cités par Dalechamps pour la plante ombellière qu'il nommoit libanoits, que l'on croit avoir été un rosmarinum de Dioscoride, et qui est maintenant la cœbrys libanoits des modernes. (J.). CHALCANTHE. (Min.) Le chaleanthum de Pline et des autres naturalistes de l'antiquité, s'obtenoit, par évaporation et cristallisation, des eaux de certaines sources que l'on trouvoit en Espagne. On suspendoit des cordes dans les eaux saturées de ce sel, qui s'y attachoit sous la forme de cristaux d'un beau bleu transparent comme du verre. On l'obtenoit encore par d'autres moyens qui revenoient fous au principe de l'évaporation et de a tristallisation. Parmi les propriétés médicinales que Pline attribue au chalcanthe, on remarque surtout celles qui caractérisent sa qualité astringente. Il dit même expressément que ce sel possédoit cette qualité à un tel degré, qu'on en frottoit la bouche des lions et des ours qu'on lachoit dans l'arènc, afin de leur ôter la puissance de mordre.

Tous les modernes s'accordent à regarder le chalcanthe comme du sulfate de cuivre ou couperose bleue; et, en effet, il ne peut guere y avoir de doute sur l'identité deces

deux substances. Voyez Cuivre sulfaté.

Le meilleur chalcanthe venoit de Chypre. (B.)

CHALCANTHEMON, CHALCANTHON, CHALCAS, CHALCITIS. ( Bot. ) Le chrysanthemum leucanthemum, Linn. , a été désigné sous ces différens noms, selon Dioscoride. (H. Cass.) CHALCAS PANICULE (Bot.), Chalcas paniculata, Linn. :

Camunium , Rumph , Amb. 5 , tab. 17. Ce genre , de la famille des hespéridées, de la décandrie monogynie de Linnæus, a de tels rapports avcc le Murraya (voyez ce mot), qu'il paroit devoir y être réuni , et même ne former avec lui qu'une même espèce. C'est le marsana buxifolia , Sonn. Itin. (Poir.)

CHALCEIOS. ( Bot.) Suivant Anguillara, cité par Clusius, le chalceios de Théophraste est la plante basse , ligneuse et épineuse, que l'on nomme bellan sur le mont Liban, et qui est le poterium spinosum des botanistes modernes. Rauvolf, dans sa Flore d'Orient, cite le bellan, que Gronovius, son éditeur , rapporte également à ce poterium : mais , d'un autre côté, Daléchamps donne la description et la figure de la plante qu'il nomme chalceios, et qu'il croit être celle de Théophraste et de Pline; et cette plante présentée par lui est l'echinops spherocephalus, que les Arabes nomment CHASGIR, suivant Forskaël. Veyez ce mot. (J.)

CHALCETUM. ( Bot. ) La plante de ce nom mentionnée par Pline, paroit être, suivant Daléchamps ct C. Bauhin, la mache, valerianella de Tournefort, valerianella locusta de Linnæus.

(J.)

CHALCIDE (Erpétol.), Chalcides. C'est le nom d'un genre de sauriens de la famille des urobencs, établi par M. de Lacépède , et conscrvé par MM. Daudin , Duméril , Cuvier Oppel , Brongniart , etc.

Le mot chalcides ou chalcis a été employé par Pline, liv. 32,

chap. 3, pour désigner une espèce de lézard : genus lucertorum quasdam anei coloris lineas in tergo habens; unde et nomen habet.

## Les caractères de ce genre sont les suivans :

Quatre pieds distincts; corps couvert de tubercules carrés, adhérens, verticillés même sur la queue; tête couverte de plaques polygones; un tympan visible à l'origine du cou.

La tête est courte, arrondie; le museau a la forme d'une pyramide obtuse; une ride sépare l'occiput et le cou; les ouvertures des narines et les yeux sont petits; les dents sont sur un simple rang et souvent palatales.

Le corps est étroit, cylindrique, couvert d'écailles égales entre elles, et de la forme d'un carré oblong.

Les pieds sont très-courts et minces; quelquesois ils forment de simples moignons; certaines espèces ont des pores sur les cuisses; les doigts, quelquesois garnis d'ongles, varient beaucoup pour la longueur et pour le nombre.

La queue est alongée, cylindrique.

La langue est un peu épaisse, courte et légèrement bifide à son extrémité.

Ce geure est très-éloigné des autres sauriens: il les lie aux amphisbènes, comme les scinques, les ophisaures, les orvets les rattachent aux éryx.

1.° Le Tétradactyle; Chalcides tetradactylus, Lacép., Ann. du Mus. d'Hist. nat., tom. 11, pag. 354. Quatre doigts à tous les picds. Ecailles dorsales inclinées, carênées.

Les pieds de cet animal sont si courts qu'ils peuvent à peine atteindre à terre; le premier et le quatrième doigts sont trècourts aussi et peu visibles; le second est à peu près deux fois plus long que le premier, et le troisième deux fois plus long que le second.

La tête est couverte de onze plaques.

Il règne de chaque côté du corps un sillon qui s'étend de l'angle des machoires aux pattes de derrière.

L'individu décrit par M. de Lacépède existe dans la collection du Muséum de Paris. Il a dix pouces et quelques lignes de longueur totale.

On ignore quelle est sa patrie.

2.º Le TRIDACTYLE; Chaloides tridaclylus, Lacepede. (Chamæ-

saura cophias, Sehn.; Chaleide pentadactyle, Latreille). Trois doigts très-courts à chaque pied. Tympan très-peu marqué.

Les picds n'ont qu'une ligne de longueur; l'animal lui-même est de la taille d'environ six pouces.

La teinte du tridactyle est sombre et analogue à celle de l'airain.

On ignore également sa patric.

5.º Le Monopactyle; Chaleides monodactylus, Dandin. Pieds

à un seul doigt, sans ongle. (H. C.)

CHALCIDIENS (Erpét.), Chalcidici. M. Oppel (Die Ordaungen, Familien, etc., der Reptilien, etc.) nomme ainsi la sixième famille qu'il a établic dans l'ordre des sauriens. Il lui assigne pour caractères, d'avoir la langue échancrée, protractile; des cailles carrées, verticillées, et d'une même grandeur par tout le corps et sur la queue même. Il la compose des genres Birène, BIMANE, CHALCIDE et Offinsaure. Voyez ces divers mots. (H. C.)

CHALCIDITES. (Entom.) M. Latreille a désigné, sous ce nom de famille, les insectes hyménoptères qu'il avoit nommés auparavant cynipières, et que M. Spinola appeloit diplolépaires. Elle correspond à notre famille des abditolarves, ou Niottocaytis. Vogez ce mot. (C. D.)

CHALCIS (Entom.), Chalcis, nom d'un genre d'insectes pyménoptères de la familié des abditolarves ou néottocryptes, près des cynips et des diplolèpes, donné par Fabricius à de petites espèces parasites que Linneuu et Geoffroy avoient pourla plupart rangées parmi les guépes.

Ce nom, tiré du grec zahze, airain, cuivre, avoit déjà étée employé par Athénée conme celui d'un poisson; par Ælian et Nicander, comme désignant un serpent; par Pliue et Columelle, comme propre à un lézard. Il est encore aujourd huien double emploi parmi les cologistes, qui appellent chalcides un genre de lézard, et chalcis les insectes qui font le sujet de cet article.

Les chalcis, comme leur nom l'indique, sont en général d'une couleur métallique, d'un vert cuivreux ou doré. Leur abdomen est pédiculé, et non sessile sur le corselet. Leurs antennes, insérées au milieu du front, sont brisées ou coudées, de douze articles, l'égèrement rensfées, ou en fuseau vers l'extrémité libre. Leurs cuisses postérieures sont rensfées comme dans les

leucopsides. Ils se rapprochent beaucoup des cynips, dont les antennes, droites et en fil, ont plus de doure articles, et des culophes, qui ont le caractère, singulier dans cette classe, de porter des antennes branchues, ou pectinées comme certaines expéces d'uropristes.

Les larves des chalcides, au moins celles que l'on a pu étudier, vivent, à ce qu'il paroit, des larves d'autres insectes, qui sont renfermés eux-mêmes dans des deineures communes, telles que les nids des guépes et des bourdons, dans lesquels leurs mères vont les déposer à l'aide d'une tarière droite, composée de trois pièces.

On trouve ces insectes dans l'état parfait sur les sleurs, principalement sur celles des ombellisères, des œnanthes et des phellandries, qui se plaisent sur le bord des eaux stagnantes.

On connoit encore peu les insectes de ce genre, auquel Fabricius a rapporté plus de trente espèces rangées dans deux grandes divisions.

1.º Ceux dont l'abdomen est pétiolé ou supporté par un long pédieule, dont M. Spinola a fait le genre Smière.

Le Chalcis Pispes; la Guèpe déguindée, Geoff., tom. II, pag. 330, n.º. 16, qui est noire, avec le pétiole de l'abdomen et les cuisses postérieures jaunes. On croit que sa larve se trouve dans celle des stratyomes ou mouches armées.

Le Chateis clavirion, qui ressemble au précédent, mais dont les cuisses postérieures, aussi très-renflées sont de couleur rousse. C'est le plus commun autour de Paris, dans les marais.

2.º Les chaleis dont le ventre a un pédienle court, commun. Le Chaleis Nain; Vespa minuta, Linn.; Geoff., tom. II, 380,

15. La guépe noire, à cuisses postérieures, fort grosses. Cette espèce, qui est noire, a les cuisses globuleuses, sillonnées, deatclées, et les jambes arquées; la base des ailes et les genoux sont jaunes.

Le Chalcis annelé ou a Jarretières, qui est noir, avec un point blane sur les cuisses, et les jambes blanches, annelées de noir, qui a été observé en Amérique, dans les chrysalides de Phalène.

Le Chaleis Pyramidé ou conique, qui a l'abdomen conique.

trés-alongé, avec une ligne dorsale blanche; que nons avons trouvé dans un nid de guépes cartonnières, verpa tastua, Cuv., et que Réaumur a figuré comme la guépe cartonnière ellemême, vespa nidulans, tom. VI, pl. 20-24; epipona, Latreille. (C. D.)

CHALCIS (Erpétol.), nom grec et latin d'un reptile que Pline dit venimeux. (H. C.)

CHALCIS. (Ichthyol.) Belon donne ce nom à la sardine de la mer Méditerranée.

Gesner dit que c'est un poisson des grands lacs d'Italie. Voyez Calerin et Churée. (H. C.)

CHALCIS. (Ornih.). Ce mot, que la Chénaye des Bois et d'autres naturalistes écrivent calchir, est employé par Aristote pour désigner un oiseau, un poisson et un quadrupède ovipare. D'après les commentateurs, le chalcis, oiseau, seroit un synome de cymidais, de phiniste et de p'yns ou pours; et Belon, qui traduit ce mot par faucon de nuit, pense que ce pourroit être l'oiseau de Saint-Martin, falco eyaneus, Linn. Voyes Cyminos. (Cir. D.)

CHALCITE. (Min.) Pline dit que ce minéral est celui qui dout ne le cuivre; qu'il se trouve dans le fond des mines; qu'il est friable, même mou, et qu'il ressemble à un duvet serré. La meilleure chalcite est couleur de miel; elle est traversée de veines de cuivre; elle est friable, mais n'est point pierreuse.

Il est évident que cette pierre étoit un minerai de cuivre, ct probablement un minerai de fer et de cuivre pyritenx, mélé de cuivre malachite soyeux et susceptible de se décomposer; mais il n'est pas possible de rapporter cette dénomination à nueune variété déterminée de minerai de cuivre.

Pline décrit dans cette aubstance des altérations, et lui attribue des propriétés médicinales astringentes, qui ne peuvent laisser de doute qu'elle ne contint ou ne donnât des sulfates de fer ou de cnivre, qu'il nomme Soav et Misr. Voyez ces mots.

La chalcite étoit aussi une pierre couleur de cuivre que Pline ne fait que nommer dans l'énumération des pierres qui ont des ressemblances ou des rapports avec divers objets. (B.)

CHALCOICHTYOLITHE (Foss.), Chalcoichtyolithus. On a désigné sous ce nom des ardoises cuivreuses, telles que celles

qu'on trouve à Mansfeld, sur lesquelles on voit des empreintes et des squelettes de poissons. (D. F.)

CHALCOIDE (Ichilyola), nom d'un cyprin, du genre des ables, décri par Guldensted dans les Nov. Comm. Petop., 1772. Il habite la mer Noire, d'où il remonte dans le Dnieper; il se plait également dans la mer Caspienne, d'où il remonte dans le Terek et dans le Cyrus, lorsque la fin de l'automne ou le commencement de l'hiver amène pour lui le temps du frai. Il parvient à la taille d'un pied caviron; sa forme générale est celle da hareng. Les auteurs le désignent sous le mon systématique de cyprinis chalcoides, que nous changeons avec M. Cuvier en celui de leuciscus chalcoides. Voyez Able, CYSNIN, (H.C.)

CHALCOLITE (Min.), nom que M. Werner donna d'abord' à l'urane oxidé, parce qu'il creyoit que ce minerai contenoit du cuivre. Voyez UBANE. (B.)

CHALCOPHONE (Min.) C'est, dit Boetius de Boot, une pierre noire qui rendoit, lersqu'elle étoit frappée, un son semblable à celui de l'airain.

Plusieurs pierres ont cette propriété d'une manière remarquable.

1.º Des basaltes durs, compactes, à grains brillans et presque cristallins; et il est probable que c'est cette pierre que les anciens avoient en vue.

2.° Des pétrosilex, et notamment cette variété à laquelle les minéralogistes altemands donnent le nom de klingstein, que M. Daubuisson a rendu par celui de phonolite.

5.º Un silex corné rougeatre, en masse volumineuse, qui-appartient à la formation d'eau douce supérieure des envi-rons de Paris, et qu'on trouve sur les hauteurs des collines qui sont entre Triel et Veaux. Il rend, sous le choc du marteau, un son parfaitement semblable à celai que donneroit une masse de bronse d'un égal volume. (B.)

CHALEF (Bot.), Ekwagnus, Linn., genre de plantes dicovitédones, apétales périgynes, de la famille des éléugnées, dont les principaux caractères sont d'avoir un périanthe caliciforme, monophylle, campanulé, coloré intérieurement, à quatre découpures; quatre étamines attachées au périanthe, et alternes avec ses découpures; un ovaire inférieur, surmonté d'un style court, à stigmate simple; une noix qui ne contient qu'une seule graine.

Ce genre renferme dix espèces, dont une seule est indigène des contrées méridionales de l'Europe; des neuf autres, six croissent au Japon, deux dans le Levant, et une dans l'île de Ceilan. Nous ne parlerons que de la plus connue. Les chalefs sont tous des arbres ou des arbrisseaux.

CHALER A FEULLES ÉTROTES, Vulgairement Olivier de Bohème, Eleagnas angustífolia, Linn., Mirb., in nov. Daham., 2, p. 87, tab. 26. Cette espèce est un arbre qui s'élève à quince ou vingt pieds: ses jeunes rameaux sont revêtus d'un duvet blanchâtre; garnis de feuilles lancéolées, pétiolées, revêtues d'un duvet blanchâtre et argenté: ses fleurs sont petites, presque sessiles, jaunâtres inférieuremeut, couvertes extérieurement de tubercules écailleux, blancs, argentés, et disposécs de une à trois ensemble dans les sistelles des feuilles.

Cet arbre croit naturellement dans le midi de la France et de l'Europe, en Bohème et dans le Levant. On le cultive pour l'ornement des jardins, où le blanc argenté de ses feuilles et de ses rameaux fait un contraste agréable avec le vert des autres arbres. Ses fleurs, qui paroissent en juin, et qui durent un mois, répandent, surtout le soir, une odeur très-pénétrante, mais cependant agréable, de manière qu'un seul pied de ce chalef peut parfumer tout un jardin. C'est sans donte ce qui lui a valu le nom qu'il porte en Portugal, où on Vappelle arbre du paradis, il n'est pas délicat sur la nature du sol; mais il réussit mieux dans les terrains chauds et sablonneux. Les froids du olimat de Paris ne l'endommagent pas, on si quelquefois les fortes gelées lui font éprouver quelque mal, ce n'est que ses jeunes rameaux qui en souffrent un peu. On le multiplie de graines, et plus communément de rejetons, de marcottes et même de boutures. qui reprennent facilement, étant faites au printemps en pleine

D'après le témoignage d'Olivier, ses fruits se mangent en Turquie et en Perse. (L. D.)

CHALEF. Ce nom, adopté en françois pour le genre Elaagnus, avoit été employé pour désigner la famille à laquelle il appartient; mais, depuis qu'on a reconnu, et établi en principe que les noms de genres ne peuvent être employés à cet usage qu'en prenant la terminaison d'un mot adjectif. Ventenat avoit substitué au terme chalef celui d'elazgnoides, et M. Decandolle celui d'elazgnes, elazgnez, qui paroit devoir être préféré. Voyez Exaxogús. (J.)

CHALEUR. (Phys.) Ce mot, qui désigne une sensation trop répétée et trop simple pour qu'il soit nécessaire et possible de la définir, ayant passé de l'effet à la cause, a été souvent employé dans le même sens que le mot calorique. On a dit aussi matière de la chaleur, pour indiquer cette cause, lorsqu'on a cru devoir cesser de regarder la chaleur et la lumière comme les diverses modifications d'un même principe, que l'on avoit désigné par le nom de feu. On a assigné en conséquence d'eux états à cette matière : celui de chaleur latente, ou combinée dans un corps, et celui de chaleur libre, lorsque, s'en dégageant, elle se communique aux autres corps; déplacement qui est indiqué par le thermomètre. Vovez Tarskonskiras et Tharsoscops.

Les propriétés chimiques de la chaleur, déjà énoncées à l'article Cásonçue de ce Dictionnaire, ont reçu de nouveaux développemens dans l'article Arraccriot moisécularin (Suppl. au 3.\* vol., p. 100): mais l'énumération de ses propriétés physiques, faite dans le premier de ces articles, laisse quelque chose à désirer depuis les recherches de MM. Rumford, Lestie, la Roche, etc.; car il est maintenant hien constaté que la chaleur se propage par deux modes très-distincts, savoir, la communication immédiale et le rayonnement.

Dans le premier de ces modes, un corps s'échauffe par le contact d'un autre, et la chaleur pass successivement de chaque molécule du corps aux molécules qui lui sont contiguës, mais avec beaucoup plus de lenteur dans certains corps que dans d'autres. L'air paroit être celui dans lequal cette communication est le plus difficile; et il ne s'échauffe guère que mar l'effet des courans qui résultent des changemens opérés dans si densité par les variations de la température, et qui, faisant atrive au foyer de la chaleur les moins échauffées, les transportent ensuite dans les régions les plus froides. Cette circulation a lieu aussi dans les autres fluides; et c'est principlemente par celle qui s'établit extre le fond et c'est principlemente par celle qui s'établit extre le fond et

la partie supérieure d'un vase placé sur le feu, que le liquide contenu dans ce vase parvient à s'échauffer.

Dans le second mode de sa propugation, la chaleur, de même que la lumière, se répand soit dans l'air, soit dans le vide, par des rayons susceptibles d'être réfléchis, réfractés, et rassemblés en conséquence au moyen des miroirs concaves ou des verres lenticulaires. Scheele avoit observé eet ordre de phénomènes; mais ce sont les belles expériences de M. Marc-Auguste Pictet qui l'ont mis hors de doute, en montrant que la réflexion seule suffisoit pour faire monter ou descendre un thermomètre placé au foyer d'un miroir concave, recevant les rayons émanés d'un autre miroir au foyer duquel se trouvoit un vase rempli tantôt d'eau bouillante et tantôt de neige.

A l'égard du rayonnement de la chaleur, les corps diffèrent entre eux à raison de la matière, de la couleur et du degré de poli : toutes choses égales d'ailleurs, les surfaces blanches et polies réfléchissent le mieux la chaleur, et les surfaces noires et mates la laissent passer plus aisément ; en sorte que c'est la première couleur qu'il convient de donner à l'intérieur d'une cheminée, et la seconde à l'extérieur d'un poèle.

Les expériences, très-multipliées et très-variées, qui ont été faites sur la faculté conductrice des corps, etsur le rayonnement de leur surface, ont donné l'explication et la mesure d'un graud nombre de phénomènes utiles à l'économie domestique, soit pour propager ou pour conserver la chaleur, Quanta à sa distribution locale et à ses variations sur le globe terrestre, voyez le mot Tranfaratera. Voyez aussi Vie, pour Chaleur vitales (La)

CHALFI (Bot.), nom arabe d'une graminée, cynosurus durus, rapportée par M. de Beauvois à son nouveau genre Sclerochios. (J.)

CHALGUA ACHÁGUAL. (Ichthyol.) Au Chili, on donne ce nom au Callorhinque. Voyez ce mot. (H. C.)

CHALIF. (Bot.) Voyez Chalaf, Chalaf, Bulef. (J.)

CHALKAS, CHALKITIS. (Bol.) VOVCZ CACHLAS. (J.)

CHALOK. (Ichthyol.) En Barbarie, ce nom est donné à une espèce de cyprin. (H. C.)

CHALOUPE CANNELÉE. (Conch.) C'est le nom marchand d'une coquille du genre Argonaute, argonauta sulcata, Lam. (DE B.)

CHALUC. (Ichthyol.) Du temps de Rondelet, les Languedociens désignoient sous ce nom un poisson de la mer Méditerranée que l'on appelle aussi Vangadelle. Voyez ee mot. (H. C.)

CHALUMEAU. (Chim.) Instrument au moyen duquel on conduit un courant d'air sur la fiamme d'une chandelle, d'une bougie ou d'une lampe, pour la diriger sur une substance quelconque que l'on veut soumettre à l'action de la chaleur. Dans l'origine, est instrument consistoit en un simple tube de cuivre, étroit, conique et eourbé en arc à l'extrémité pointue; il ne servoit alors qu'à souder de petites pièces de métaux précieux. Ce ne fut qu'en 1758 qu'André de Swab l'employa dans l'essai des minéraux; ensuite Cronsted et Rinmaq, Engestroem, Quist, Gahn, Scheele, Bergman et Desussure, perfectionnèrent la forme de eet instrument, et la manière de s'en servir.

On fait des chalumeaux en argent, en cuivre jaune et en verre. Ceux dont on fait unge maintenant sont en général formés : 1.º d'un tube plus ou moins conique, appelé manche, de o,m 15 de longueur environ; 2.º d'un réservoir destiné à arrêter la salive qui coule dans l'instrument; dans les chalumeaux de verre, il est sphérique et soudé au manche; dans les chalumeaux de métal, il a la formé d'un cylindre ou d'un demi-cylindre surbaissé: il porte à la partie latérale un prolongement en côme reversé, qui reçoit à frottement l'extrémité la plus étroite du manche; 3.º d'un tube conique de quelques pouces de longueur, qui fait avec le manche un angle de 90 deg. Ce tube est soudé au réservoir dans les chalumeaux de verre, et dans ceux de métal il reçoit à frottement un prolongement qui est implanté sur une des faces du réservoir.

En dirigeant l'air sur la flamme d'une bougie, celle-ci se courbe à angle droit, et le dard de la flamme préseute deux cônes, un intérieur qui est bleu, et un extérieur qui est d'un jaune rougeatre, moins bien terminé et moins brillant que le premier. On place la matière que l'on yeut essyer sur un support de charbon ou de disthène, de'platine, d'or, etc. Lorsqu'on emploie un support de métal, il faut qu'il ait peu de masse; autrement il refroidiroit trop la matière. Suivant qu'on expose celle-ci à la pointe du cône intérieur ou du cône extérieur, on a des résultats qui peuvent varier: en effet, la chaleur du cône intérieur est plus élevée que celle du cône extérieur, et d'ailleurs les substances qu'on y place; n'ayant pas le contact de l'air, ne sont pas exposées à s'oxigéner comme celles qui sont placées à la pointe du cône extérieur. Souvent on mele aux matières que l'on chauffe au chalumeau, des substances alcalines, acides ou salines, soit pour ca acédèrer la fusion, soit pour observer la couleur que ces substances sont susceptibles de recevoir des matières essayées.

CHALUMEAU DE NEWMAN. Appareil qui a été construit par M. Newman, ingénicur en instrumens de physique, mais dont l'idée première appartient à M. Brooks.

Le réservoir de ce chalumeau est un parallélipipède, en tôle ou en cuivre, ayant 3 pouces de largeur et autant de hauteur, sur 4 de longueur. Il est percé de deux ouvertures : l'unc se trouve sur la face horizontale supérieure, l'autre sur une des petites faces verticales près du bord supérieur ; à cette dernière est adapté un cylindre horizontal à robinet, auquel on a fixé un tube de verre très-fin, destiné à donner issue au guz contenu dans le réservoir. La première ouverture . garnie intérieurement d'une soupape qui s'ouvre du dehors au dedans, recoit une pompe au moyen de laquelle on peut fouler de l'air dans le réservoir lorsque le robinet horizontal est fermé. Supposons maintenant que l'on ait fait jouer le piston de la pompe : il est évident que l'air condensé ne peut s'échapper par l'ouverture verticale, à cause de la soupape dont elle est munie: mais, dès que l'on ouvrira le robinet du cylindre horizontal, l'air comprimé s'échappera, en vertu de son ressort, par le tube de verre; et alors, si on dirige le courant sur une bougie, on produira un dard de flamme semblable à celui du chalumeau ordinaire, avec cette différence cependant qu'il scra plus régulier. M. Newman dit qu'un instrument qui a été chargé modérément, donne un jet d'air uniforme pendant vingt minutes.

- deletion (car

M. Davy ayant observé que l'explosion d'un mélange d'oxigène et d'hydrogène ne se communique point dans l'intérieur des tubes d'un petit calibre, cette belle découverte donna à M. Children l'idée d'introduire un mélange de 2 vol. d'hydrogène et de 1 vol. d'oxigène dans le chalumeau de Newman, afin de produire, en allumant ce mélange à la sortie du chalumeau, une température beaucoup plus élevée que celle qui a lieu lorsque l'instrument est chargé d'air atmosphérique, M. Davy, à qui M. Children avoit proposé l'expérience, la fit avec un plein succès, après avoir adapté un tube de verre très-étroit au robinet horizontal (1). M. Clarke a ensuite soumis un trèsgrand nombre de substances à l'action de cette chaleur, qui est la plus élevée que nous connoissions: il a fondu l'alumine, la magnésie, le disthène, le talc, etc.; volatilisé la potasse, la soude, l'or, etc.: enfin, il dit avoir réduit la baryte, la strontiane et la silice, en oxigène et en substance métallique.

Pour introdnire le mélange dans la caisse de métal, on adapte à la partie supérieure de la pompe, mais cependant au-dessous de la surface inférieure du piston, lorsque celuici est arrivé, au plus haut point de sa course, un tube horizontal, muni d'un robinet. Ou visse, à l'extrémité libre de ce tube, une vessie remplie de mélange explosif: on fait joner le piston. Quand l'appareil est chargé on ouvre le robinet horizontal, on allume le gaz qui s'en dégage, et on expose à cette flamme une substance quélconque que l'on place sur un support de plombagine, de terre de pipe, de platine, etc.

CHALUMEAU. (Min.) On fera connoître l'usage de cet instrument dans la minéralogie, en traitant des caractères qu'on doit observer dans les minéraux. Voyez MINÉRALOGIE. (B.)

CHALUNGAN, CHANUNCHAN, CHAWALUNGAN (Bol.), noms arabes du galanga, maranta galanga, desquels dérivent, suivant Rumph, le mot calungan, adopté par Sérapion, médecin arabe, et d'autres noms corrompus, calungia, calungian, charsendar, cités dans divers ouvrages, ainsi que celui de galanga, qui a prévalu. (1.)

<sup>(1)</sup> Le tube doit avoir, sur 3 pouces de long, 3 de pouce de diamètre intérieur.

CHAM. (Bot.) Voyez Bois DE CHAM. (J.)

CHAMA (Malacoz), nom latin du genre Came. Voyez ce mot. (Ds. B.)

CHAMA. (Mamm.) Pline, liv. VIII, ch. 19, dit qu'on vitpour la première fois à Rome, aux jeux du grand Pompe, le chama, nommé par les Gaulois rufier, et ayant la tête du loup, et le corps moucheté comme une panthère. On a conjecturé de là que le chama étoit le lyux, espèce de chat dont le pelage est en effet roussature et tacheté, et que l'on voit encore dans quelque-unes de nos provinces, (F. C.)

CHAMEACTE. (Bot.) Le terme gree chamai, chama, qui signifie bas, ou couché à terre, a été souvent employé, par les anciens Grees et par les Latins, pour désigner des plantes basses, que l'on comparoit à d'autres plus grandes et plus éte-vées dont on lioit le nom à ce terme. Ainsi, le aureau étant connu sous le nom de acté, l'yèble, chulus, qui est un autre sureau bas et herbacé, a été nommé chamacate. Nous présenterons ici a sèrie d'autres plantes nommées de la méme manière.

CHAMEBALANUS est le nom de la gesse tubéreuse, lathyrus tuberosus, dont la racine tubéreuse a été nommée gland, bala-nus de terre.

Снамжватов est le fraisier, dont le fruit ressemble un peu à celui de la ronce, qui est le batos des Grees. On a donné le même nom à une variété du framboisier.

CHAMÆBUXUS est un polygala très-bas, à feuilles de buis. Chamapyxos a la même signification.

CHAMÆCALAMUS étoit un roseau rampant.

CHAMACERASUS, le camerisier, petit arbrisseau dont les fruits ressemblent à de petites cerises. (J.)

CHAM.ECRYSOCOME. Barrelier nommoitainsi la stæhelina dubia , Linn. (H. Cass.)

Силм Ecissus est le petit lierre, ou le lierre terrestre : on le nomme aussi chamachema. La bugle est un autre chamacissus.

CHAMECISTUS, l'hélianthème, ou le petit ciste.

CHAMACRISTA PAVONIS, espèce de casse, cassia chamacrista, à tige très basse.

CHAMECYPARISSUS est une espèce de santoline à feuilles de cyprès, nommée petit cyprès.

CHAM. EDAPHNE. Discoride et Columne nommoient ainsi des espèces de fragon, ruscus. Il paroit, selon C. Bauhin, que le chamædaphne de Matthiole étoit une espèce de thymelée, ou daphne des modernes, daphne laureola. Celui de Lobel étoit le daphne mezereum.

· Снамжркув, petit chêne. On a nommé ainsi : 1.º la germandrée, teucrium chamadrys, qui ressemble par son feuillage à un chêne poussant ; 2,º le dryas octopetala qui présente la même forme: 3.º une espèce de véronique, veronica chamadrys, ayant une conformation presque pareille. Le terme chamædrops a la même signification.

CHAMÆFICUS, VOVEZ CHAMÆSYCE, (J.)

CHAMEFILIX. Rai, Morison, Plukenet, et plusieurs autres botanistes de leur temps, désignent sous ce nom une fougère croit sur les rochers, au bord de la mer, en Europe et en qui Afrique. C'est l'asplenium marinum, Linn. (LEM.) CHAMÆGEIRON, nom grec du tussilage, selon Mentzel,

CHAMÆGENISTA, OU CHAMESPASTIUM, la genistelle, ou genêt rampant, genista sagittalis.

CHAMÆIRIS est un petit iris, iris pumila.

CHAMEJASME est le stellera chamajasme.

CHAM.EL.EAGNUS est le piment royal, myrica gale.

CHAMELEA. Ce nom, qui signifie petit olivier, a été donné au encorum tricoccum, plante basse dont le feuillage ressemble un peu à celui de l'olivier, et au tragia chamalea, pour la même raison. (J.)

CHAMELEON. Ce nom a été appliqué par Bauhin au cirsium acaule, Alli.; par de l'Ecluse au cirsium acarna, Decand.; par de l'Ecluse et Camerarius à la carlina subaçaulis, Dec.; par Columna à l'atractylis gummifera , Linn.; par Daléchamps , Dodoens, Bauhin, Morison, au cardopatium, Juss.; par Lobel à la leuzea conifera, Dec.; par Dioscoride à l'echinops, (H. Cass.)

CHAMELEON BLANC, C'est le nom que porte dans le Levant la carline sans tige, carlina acaulis. Belon, dans son Voyage du Levant, dit que les enfans et les bergers de Crête queillent la gomme qui suinte abondamment de sa racine, et la machent continuellement en guise de mastic, ainsi que les femmes du pays. Cette gomme est plutôt une résine que cette racine dépose soit dans le vin, soit dans l'esprit-de-vin dans loquel on la fait infuser: c'est ce principe résineux qui lui donne la propriété sudorifique, résolutive et cordiale. Elle jouissoit anciennement d'une réputation plus étendue: on la regardoit comme propre contre les maladies pestilentielles. Lorsque l'armée de Charlemagoe, dit-on, fut attaquée de la peste, elle fut guérie par cette plante, dont la propriété avoit été conune par révelation, et qui, depuis ce temps, fut nommée carolina, Caraine. Noyez ce mot.

CHAMELEON NOIR. Belon, cité dans l'article précédent, indique sous ce nom une autre plante cinarocéphale commune dans le Levant, que Tournefort avoit rapportée au carthame, ainsi que Linnæus, qui la nommoit carthamus corymbosus. Willdenow en fait, avec raison, un genre nouveau; mais il a tort de lui donner le nom de brotera, déjà assigné antérieurement à un autre genre. Dans les Annales du Muséum d'Histoire Naturelle, vol. VI, pag, 324, nous avons proposé pour ce genre le nom de cardopatium, un de ceux qu'avoit portés la carline ou le chamæleon blanc. Il a des tiges ramifiées comme celles du panicaut, toujours bifurquées, et portant une fleur sessile dans chacune des bifurcations supérieures qui , plus rapprochées au sommet, confondent ensemble leurs fleurs, et forment ainsi des petits groupes dispersés en corymbe. Chaque calice commun est composé de plusieurs rangs d'écailles, dont les intérieures sont simplement aigues, les autres épineuses et plus ou moins ramifiées par le haut, les plus extéricures presqu'entièrement pinnatifides. Ce calice renferme six à huit fleurons portés sur un réceptacle chargé de paillettes. Les graines sont entièrement couvertes de poils soyeux qui se prolongent supéricurement en aigrette. Ce genre diffère de l'échinope par ses calices simplement groupés , multiflores, à écailles ramifiées, à réceptacle couvert de paillettes. On le distinguera du carthame par ses écailles calicinales non foliacées, mais divisées au sommet comme celles de la chaussetrape; par le petit nombre de ses fleurons, et surtout par ses graines couvertes de duvet. Il doit être placé dans l'ordre

CHAMÆLEUCE est le souci des marais, caliha palustris. Le petasite, tussilago petasites, porte le même nom.

CHAMÆLINUM, le plus petit des lins, linum radiola.

naturel entre l'atractylis et le carthame.

CHAMELYCUM, nom donné, sclon Mentzel, à l'hierobotane de Daléchamps, qui est le veronica chamadrys.

CHAMÆMESPILUS, nom de deux espèces basses de néslier.

CHAMEMOLY, espèce d'ail plus basse que le moly, qui est congénère.

CHAMAMORUS, espèce de ronce herbacée qui est aussi nominée chamærubus.

CHAMENYASINE. La plante nommée ainsi par Daléchamps est le polygala montana minima myritfolia de Tournefort, qui est cité dans l'Encyclopédie méthodique comme variété du polygala ordinaire. Daléchamps dit ailleurs que, suivant Pline, le fragon, ruscus, étoit aussi nommé par quelques-uns chamamyrsine ou ozymyrsine.

CHAMMENYRTE. C'est encore le fragon, ruscus, que l'on nomme aussi petit inyrte.

CHAMÆNEMON. Gesner et Tournefort nommoient ainsi la nariette, ou l'épilobe, epilobium, qui a le feuillage du nevium, ou laurose.

CHAM. EORCHIS est l'ophrys alpina, plante basse.

CHAMEPEUCE. C'est le stæhelina chamæpeucæ de Linnæus, ayant le port d'un pin poussant.

CHAMP.ELATANUS est l'obier, viburnum opulus.

CHAMEPLIUM. Suivant Dodoens, c'est le velar, erysimum officinale.

CHAMEPPLIA. La plante de ce nom, citée par Belon et Clusius.

Chiastevola. La plante de ce nom, citée par Belon etClusius, qui croit dans l'île de Crète, et dans la Macédoine, sur le mont Athos, est une espèce de tithymale à racine tubéreuse; que les anciens nommoient apips; elle est sous ce nom dans les ouvrages de Matthiole, Dodones et Daléchamps: Linnaeus l'a nommée, pour cette raison, euplorbia apios. Les caloyers ou moines qui habitent les monastères du mont Athos, en font beaucoup de cas, et la regardent comme très a laxative. Belon donne la figure, pour qu'on ne la confonde pas avoc d'autres plantes: il en existe en effet quelques-unes munics d'une caricine pareille, et que peut-étre pour cette raison on nommoit nausi apios : telle est la terre-noix, bunium, qui étoit l'apios de Turners. Fasch nommoit aussi apios la plante à racine tubéreuse qui est le glycine apios de Linnaeus.

CHAMÆFYTIS. Ce nom étoit donné à l'ivette, qui est presque 8. 6 couchée par terre, et qui a une petite odeur résineuse comme celle du pin. Linnœus l'avoit réunie au teuerium, comme ayant une corolle qui manque de lèvre supérieure; mais, d'après cette considération, Schreber a eu raison de la reporter à la bugle, ajuga, puisqu'il est reconnu que le teuerium a une lèvre supérieure, mais divisée profondément.

CHAMÆPYXOS. Voyez CHAMÆBUXUS.

CRAMERBUTOS. Ce nom est donné au struthium des anciens, dont on connoit deux espèces propres et employées à dégraisser les laines: l'une est le struthium de Dioscoride, que Linneus nomme gyapophila struthium; l'autre est le struthium de Fusch, ou la saponaire commune, saponaria officinalis.

CHAMERHODODENDROS. Les arbrisseaux réunis par Tournefort tous ce nom, ont été depuis reportés aux genres Azulea et Rhododendrum. Ils ont le feuillage du rosage, nevium, qui est le rhododendros des Grecs; mais ils s'élèvent moins.

CHAMMERIPHES. C'est le chamærops humilis, un des palmiers qui ont la tige la plus basse.

CHAMESCHENOS. Gesner nommoit ainsi le scirpus setaceus, qui étoit un juncellus, ou petit jonc de C. Bauhin.

CHAMÆSPARTIUM. Voyez CHAMÆGENISTA.

Canassyce. La plante basse que Matthiole, Daléchamps et C. Bauhin nomment ainsi, est un tithymale, cuphorbia chamasyce. On trouve encore dans Daléchamps, sous le nom de chamasyce, une variété du figuier ordinaire, à tige plus basse et à feuilles trilobées, qui est le fieus humilis de C. Bauhin, le chamaficus de J. Bauhin.

Chiamezzon. Suivant Dodoens, la plante que Pline nomme chamezzion ou ghaphalium, paroit être celle que C. Bauhin et Tournefort ont nommée postérieurement gnaphalium maritimum, que Linnœus avoit rapportée à l'athanasia, et Willdenow au santolina, cèque M. Desfontaines a rétablie, comme genre distinct, sous le nom de diotis. (J.)

CHAMÆDOREA TIGE GRELE (Bot.), Chamædorea gracilts, Willd., arbrisseau de la famille des palmiers, appartenant à la dioécie hexandrie de Linn., que Jacquin, Hort. Schambr., 2, tab. 247-243, avoit rangé parmi les borasus, et dont Willdenov a fait un genre particulier, dont le caractère essentiel est d'avoir des fleurs dioiques, un calice extérieur plus court,

à trois découpures; un intérieur (une corolle) à trois divisions; dans les fleurs femelles, plusieurs petites écailles entre l'ovaire et le calice; trois styles courts; un drupe succulent, monosperme.

Cet arbrisseau a des tiges droites, articulées, hautes d'un à trois pieds et plus; des feuilles ailées, longues de huit pouces, munies à leur base d'une gaine amplexicaule; sept à douze paires de folioles sessiles, lancéolées, la plupart alternes : de la base des feuilles sortent des régimes spathacés, à plusieurs ramifications subulées ; celles des fleurs mâles pendantes ; celles des femelles redressées : les fleurs nombreuses, sessiles, laissant après elles des cicatrices concaves et blanchatres. Le calice des fleurs màles est à six découpures : les trois extérieures larges, très-courtes, arrondies; les trois intérieures conniventes à leur base, rapprochées à leur sommet; les filamens des étamines courts, aigus; les anthères droites, oblongues; point d'ovaire; un style épais, en colonne; un stigmate tronqué: dans les fleurs femelles plusieurs petites écailles entre l'ovaire et le calice, souvent élargies et un peu dentées à leur sommet : un ovaire libre, presque triangulaire; trois styles courts, réfléchis : les stigmates simples. Le fruit est un drupe ovale . obtus, d'une couleur rouge-orangée, un peu pulpeux, de la grosseur d'un pois, à une sculc loge monosperme. Cette plante croît en Amérique, aux environs de Caracas, (Poin.)

CHAMÆMELUM. (Bot.) Gærtner, Moench, Necker, ont era devoir diviser en deux genres les authenis de Linnæus, conservant le nom d'anthemis aux espèces dont la cypsèle est conronnée d'une membrane, et réunissant les espèces à cypsèle non couronnée dans un autre genre qu'ils nomment Chamæmelum, à l'exemple de Tournefort. Nous pensons qu'il y auroit lieu tout au pus d'admettre cette distinction pour former deux sous-genres. Au reste, les botanistes que nous avons cités ne sont point d'accord entre eux aur le classement des espèces : en effet, Moench attribue au chamæmelum les anthemis mixels, nobilis et coulad de Linnæus, et à l'anthemis les anthemis mis coits, altismia, avvensis, edelmina, fincôria de Linnæus, et austriage de Jacquin, tandis que Gærtner offer l'authemis arvensis comme type de son chamæmelum (H. Cass.)

Ce nom a aussi été donué à plusieurs petites plantes qui s

étant froissées, avoient une odeur de pomme, d'où leur est venu le nom françois de camomille. (J.)

CHAMÆRAPHIS. (Bot.) M. Rob. Brown a établi ce genre pour une graminée de la Nouvelle-Hollande, de la monoécie triandrie de Linnæus. Il se rapproche beaucoup d'une des sousdivisions des panicum du même auteur, dont il ne diffère que par trois stigmates au lieu de deux, tellement qu'avec un léger changement dans le caractère générique, on aura un genre qui me paroît plus naturel. J'ai eru, en conséquence, devoir l'établir ainsi qu'il suit : des fleurs monoïques, un calice biflore à trois valves : la valve extérieure très - petite: la fleur extérieure mâle, l'intérieure femelle, plus petite; deux écailles intérieures, trois étamines; dans les fleurs femelles, deux ( ou trois ? ) styles; les stigmates plumeux; une semence renfermée dans les valves calicinales. D'après cette réforme, ce genre sera composé des principales espèces suivantes :

Снамжварнія новредсей: Chamaraphis hordeacea, Robert Brown. Ses tiges sont garnies de feuilles roides, linéaires, disposées sur deux rangs, munies, à l'orifice de leur gaine, d'une membrane arrondie; les fleurs sont disposées en un épi simple terminal, semblable à celui de l'orge. Ces fleurs sont imbriquées sur deux rangs parallèles au rachis flexueux. médiocrement pédicellées, munies vers leur sommet d'une très-longue arête intérieure.

CHAMERAPHIS PARADOXALE: Chamæraphis paradoxa, M. Robert Brown a placé cette plante et les suivantes dans la septième sous-division de ses panicum, dont la fleur extérieure est mâle, l'intérieure femelle, plus petite : le sommet du rachis nu , subulé, espèces aquatiques, à chaume rampant. Dans celle-ci les tiges et les feuilles sont glabres, l'épi simple, droit, presque en grappe. Elle croit à la Nouvelle-Hollande.

CHAMERAPHIS ÉPINEUSE; Chamæraphis spinescens. Ses feuilles sont planes et glabres; les fleurs disposées en un panieule étalé, lancéolé, composé d'épis alternes, peu nombreux; les fleurs lancéolées, acuminées, à demi-colorées.

CHAMERAPHIS AVORTÉE; Chamæraphis abortiva, Cette espèce, selon M. Brown, est, d'après l'Herbier de Linnœus, la même plante que l'andropogon squarrosum. Ses tiges sont rameuses . comprimées; les feuilles un peu pilcuses en-dessus, les gaines rudes, la panicule diffuse, la valve intérieure du calice hispide.

CHAMERAPHIS COMPRIMÉE: Chamæraphis compressa; pennisetum compressum. Scs feuilles sont glabres, canaliculées; ses sleurs disposées en un épi simple, cylindrique; le rachis pubescent. (Pona.)

CHAMÆSTEPHANUM. (Bot.) [Corymbifères, Juss.; Syngénésie polygamie superflue, Linn. Ce genre de plantes, de la famille de s synanthérées, a été proposé par Willdenow, avec huit autres de la même famille, dans les Mém. de la Soc. des nat. de Berlin (1807, avril, mai, juin, p. 140). La description donnée par ce botaniste est un modèle de concision ; la voici tout entière : Calix pentaphyllus, pappus paleaceus, receptaculum nudum, c'est-à-dire, péricline de cinq squames, clinanthe nu, aigrette de squamellules paléiformes. Ajoutons que la calathide est composée de fleurs hermaphrodites et defleurs femelles, puisque Willdenow rapporte son genre à la syngénésie superflue de Linnæus. On n'exigera pas de nous que, d'après de tels documens, nous déterminions la place que le genre Chamæstephanum doit occuper dans l'ordre naturel des genres de la famille; mais nous saisirons cette occasion de faire remarquer combien est nuisible aux progrès de la science ce mode de description adopté par l'école linnéenne. La brieveté est une qualité louable dans une description, quand elle n'oblige à rien sacrifier de ce qu'il importe de faire connoître; mais, si on ne l'obtient qu'en omettant des choses essentielles, c'est, après l'erreur. le vice le plus grave d'une description. (H. Cass.)

CHAMÆLEON. (Entom.) C'est le nom spécifique d'une stratyome ou mouche armée. (C. D.)

CHAMÆSAURE (Erpétol.), Chamazaura. M. Schneider renferme dans un genre de ce nom les reptiles que nous décrinvons aux mois Buxans et Birbae. Chamæsaure est forné de deux termes grees qui expriment le peu de longueur des membres de ces létards (zajudi, humi, saipa, lacertus). Voyez Buxans, Birbae, Cuntors, Unosbars, (H. C.)

CHAMÆTRACHEA. (Conch.) Klein désignoit sous ce nom de genre les coquilles que nous connoissons maintenant sous celui de Taidacne. Voyez ce mot. (De B.)

CHAMAGROSTIDE (Bot.), Chamagrostis, Schadr., genre

de plantes de la famille des graminées, dont les principaux caractères sont les suivans : calice uniflore à deux glumes oblongues, égales, tronquées; corolle formée d'une balle univalve, membraneuse, velue. On ne connoît qu'une seule espèce de ce genre.

CRIAMGEOGUIDE NAINE: Chamagrostis minima, Schrad, .Fl.
Germ., 1, p. 158, Agrostis minima, Linn. Cette plante forme
des petites touffes composées de chaumes très-gréles, naissant
souvent un grand nonbre ensemble, et s'élevant à un ou trois
pouces au plus. Ses fleurs sont verdâtres, panachées de violet
ou de rougeâtre, disposées en un épi terminal long de quatre
sis lignes. On la trouve danne les terrains abblonneux; elle est
asse commune au bois de Boulogne, près de Paris, où elle
fleurit en mars, avril et mais, Sa racine est annuelle. (L. D.)

CHAMALIUM. (Bot.) M. de Jussieu, dans son premier Mémoire sur les synanthérées, publié dans les Annales du Muséum d'Histoire naturelle, proposoit de nonmer chamalium son geure Cardopatium, pour rappeler le nom de chamaleon, sous lequel cette plante avoit été connue des anciens botanistes. (H. Cass.)

CHAMAR. (Bot.) Voyez CHEBET. (J.)

CHAMARA (Mamm.), nom du yak, bos grunniens, en samscrit, suivant M. Symes, dans la relation de son ambassade à Ava. (F. C.)

CHAMARE. (Bot.) Dans le pays des Hottentots, ce nom est donné, au rapport de Burmann, dans ses Plante Africane, p. 197, t. 73, à une plante ombellière qu'il nomme apium radios crassà aromaticà, etc., et qui n'est citée dans aucun des ouvrages généraux plus récens; le défaut de fructification empéche qu'on ne puisse déterminer son vrai genre. (J.)

CHAMARIPHE (Zooph.) Clusius, Exot., liv. 4, c. 12, p. 85, nomme ainsi une espèce de gorgone, gorgona palma, de Pallas, gorgona flammea, Soland. et Ell. (DE B.)

CHAMARIS. (Ornith.) Les Espagnols donnent à la mésange bleue, parus caruleus, Linn., ce nom qui, terminé par un z s'applique, en Portugal, au pinson, fringilla catles, Linn. (Cn. D.)

CHAMAROCH. (Bot.) Voyez CAMAROCH, CARAMEOLIER.

CHAMARRAS (Bot.), un des noms vulgaires du scordium, nommé aussi germandrée d'cau, teucrium scordium. (J.)

CHAMBASAL [Bot.], nom portugais d'un jaquier de l'Inde, artocarpus jaces, qui paroit dérivé de son nom malais, champadaha ou iziampadaha, sous lequel il est désigné dans l'Herè. Amboin. de Rumph, auquel se rapporte également le choopada de l'ile de Sumatra. (J.)

CHAMBRÉE (Conchyl.), terme de conchyliologie, qu'ou emploie quelquefois pour indiquer les coquilles qui ont une ou plusieurs cavités séparées de la principale par une ou plusieurs cloisons. Voyez Conchyliologie. (Ds B.)

CHAMBRES DE PLOMB. (Chim.) Elles servent dans la fabrication de l'acide sulfurique. Elles sont formées de lames de plomb soudées les unes aux autres, et soutenues extérieurement par une charpente en bois. (Ch.)

CHAMBREULE (Bot.), nom vulgaire d'une espèce de galéopside, galeopsis ladanum, Linn. (L. D.)

CHAMBRIE (Bot.), vieux nom françois du chanvre. (L.D.) CHAMBRULE et Chambuche. (Bot.) On désigne par ces nous, dans quelques endroits, le charbon qui attaque-les moissons. (Lem.)

CHAMEAU (Conchyl.), nom que quelques personnes donnent au strombus lucifer de Gmelin, qui paroît n'être qu'une variété du strombus gigas. (DB B.)

CHAMEAU. (Mamm.) Ce nom qui a été rendu commun au chameau proprement dit et au dromadaire, paroit tirer sa première origine des langues orientales. En arabe, ces animaux se nomment djemel, en hébreu gamal; de là les noms de camelus, de zamahoe, etc., etc. (Bochard, Hieroz., lib. 11, enp. 1.)

Les deux espèces de mammifères que nous comprenous dans ce genre, appartiennent à la grande famille des ruminans par les points principaux de leur organisation; ils s'en éloigent cependant à bien des égards, et, ainsi que leis lamas, ils différent beaucoup plus des autres autimaux de cette famille, que ceux-cin edifférent entre eux, Quolqu'ils aient des pleda à deux doigts, ils ne les ont point fourchus dans la véritable acception de ce terme. Ces doigts sont réunis en-dessous par une semelle coracé qui garait la plante postérieurement; ils une semelle coracé qui garait la plante postérieurement; ils

Daniel Lines

sont séparés au bout, et chacun a un ongle assez court et crochu : de sorte qu'en dessous ils ne sont distincts qu'à leur moitié antérieure, et qu'ils ne sont point recouverts en-dessus d'un sabot comme ceux des antres ruminans. Leurs molaires ont, en général, tous les caractères de la famille; mais elles ne forment pas une série continue aux deux machoires : la première est séparée des autres, et située à peu près au milieu de l'intervalle qui se trouve entre celle-ci et les os incicifs. et cette dent est en forme de crochet. Deux fortes canincs se développent à l'extrémité des maxillaires, et, par une anomalie plus remarquable encore, la máchoire supérieure porte deux incisives dont les formes se rapprochent aussi de celles des canines : ce qui fait que ces animaux paroissent avoir trois de ces dernières dents à la machoire supérieure, et deux à l'inférieure, si l'on prend la dent qui correspond à la canine supérieure, pour une canine elle-même; mais alors, au lieu de huit incisives à ectte dernière mâchoire, il n'y en aura plus que six. Le canal intestiual ressemble aussi en général à celui des ruminans : seulement la panse a plusieurs renflemens, et un surtout, qui pourroit passer pour un cinquième estomac ; et c'est dans cette partie que ces animaux, dit-on, conservent de l'cau en provision.

Ces caractères sont les principiaux qui distinguent les chameaux: cependant leurs narines, qui ne consistent qu'en deux simples ouvertures dans la peau, que l'animal ouvre et ferme a sa volonté; leur lèvre supérieure divisée en deux parties qui peuvent s'alonger et se mouvein séparément; leurs yeux siillans et ternes, leur tête fortement arquée, leurs mouvemens lents et embarrasée, sont encore autant de traits qui les séparent dea autres ruminans, et qui contribuent à leur donner ces formes et cette physionomies physionomies stupides.

Il est, en effet, difficile d'imaginer une conformation plus désagréable à la vue que celle du chameau : un corps épais, surmonté d'une ou deux bosses qui en augmentent encore la masse; des membres, etsurtont les postérieurs, qui paroissent trop foibles pour le poids qu'ils ont à sontenir; un cou trèslong, supportant une tête petite. mais lourde dans ses propor-

- - - Cingle

tions; une allure pesante et génée, blessent les yeux au premier regard : c'est que ces traits ne rappellent ni la force, ni la légéreté, ni la souplesse, ni aucune des qualités enfin sans lesquelles l'existence nous semble presque impossible, au milieu des dangers qui l'enviropnent sans cesse.

Les chameaux regagnent cependant, par leur intelligence, ce qu'ils perdent par leurs formes. Leurs sens principaux , la vue, l'ouie, l'odorat, sont doués d'une assez grande délicatesse : leur naturel robuste peut se ployer à tout, et ils ont beaucoup de mémoire : par-là ils se placent dans un rang assez élevé, et bien supérieur à celui des autres ruminans. D'ailleurs, ils se prêtent à des éducations très-variées : bêtes de somme, ils apprenuent à se coucher pour être chargés et déchargés plus commodément; on les habitue au trait, et ils deviennent d'excellens coursiers. Leur corps semble se revêtir de poils à proportion du froid, et leurs besoins diminuent suivant la pauvreté du sol qui les nourrit. Cc n'est qu'à l'habitude qu'on leur fait contracter dès la jeunesse, de ne boire que rarement, qu'ils doivent la qualité précieuse de se passer d'eau fort long-temps. Leurs membres ne sont point aussi foibles qu'ils semblent l'être, et leur lenteur n'est qu'apparente : dans une grande partie de l'Orient, dans la Turquie et dans la Perse, on n'emploie guère que ces animaux pour le transport des marchandises et pour les voyages: les plus forts portent jusqu'à 12 et 1500 livres; et les Arabes. montés sur Jeurs dromadaires, font trente, et même quarante lieues par jour. Leur grande sobriété les rend surtout utiles dans les déserts : les herbes les plus communes leur suffisent, et ils peuvent passer dix à douze jours sans boire. Leurs bosses mêmes, qui ne sont formées que de graisse , et qui sont ordinairement fermes et remplies, contribuent à cette sobriété précieuse. Lorsque l'animal ne trouve pas suffisamment de nourriture, la graisse des bosses rentre dans la circulation générale, et supplée aux alimens qu'il n'a pu se procurer ailleurs. Aussi, après les longs voyages, ces bosses sont pendantes, ou elles ont presque entièrement disparu. Sans ces animaux, les pays qui sont séparés par les déserts de la Tartarie, de l'Arabie et de l'Afrique, ne pourroient avoir de communications immédiates; et ce sont eux qui reu-

dent habitables ces contrées sublanneuses et arides. Le Tartare et l'Arabe nomades trouvent dans leurs chameaux presque tout ce dont ils ont besoin : ils se nourrissent de leur lait et de leur chair; e'est de leurs poils qu'ils fabriquent les différentes étoffes dont ils se servent, et c'est à eux qu'ils doivent les moyens de se transporter, à chaque instant, partout où il est de leur intérêt de se rendre. A la vérité, c'est dans les pays plats et secs, que les chameaux offrent au plus haut dégré ces précieux avantages : ils marchent avec moius de facilité dans ceux qui sont humides ou pierreux; et dans les pays où la végétation est abondante, leur grande sobriété n'est plus que d'un intérêt secondaire. Au reste, chaque espèce a donné naissance à des variétés assez nombreuses qui, comme celles des autres animaux domestiques, se seront sans doute formées suivant les circonstances au milieu desquelles elles auront été produites. Leur entier développement n'a lieu que la septième année, et leur vic est de quarante ou cinquante ans.

Il paroit que les espèces qui composent ce genre ont entièrement passé sous l'empire de l'homme; et si l'on rencontre quelquefois des chameaux absolument libres dans la Grande-Tartarie et dans le Thibet, comme le dit Pallas, on pourroit penser, à leur petit nombre, qu'ils viennent moins de races sauvages que de quelques individus éphappés à la domesticité.

Nous ne connoissons pas, à beaucoup près, toutes les variétés qui se sont produites dans les espèces du chameau et du dromadaire, les voyageurs n'ayant fait que les indiquer vaguement; de sorte qu'il nous est impossible, sous ce rapport, d'exposer leurs traits généraux: l'analogie nous porte cependant à penser que ces animaux n'ont éprouvé aucune modification extraordinaire dans les organes des sens, des mouvemens et de la génération, et que ce que nous observons sur les races qui nous sont connues, est commun à toutes les autres.

Les chameaux ont les yeux conformés comme la plupart des autres ruminas, c'est-d-âur, qu'ils ont deux paupières, et la pupille alongée horizontalement; mais ils n'ont point de larmiers: leurs narines, ouvertes dans la peau, et assec d'évées au-d'essus de la lèvre supérieure, au sont point environnées de cet appareil glanduleux que l'on nomme mufe, et qui est si étendu chez les bœuß; leurs oreilles ont la conque externe assez peu développée; leur langue est longue, molle et extrémement douce; leur pelage est plus ou moins fourni, suivant les contrées propres aux races, et sa couleur paroit varier du blanc au brun foncé.

Dans l'état de repos, la verge du mâle se dirige en arrière, et ses testicules sont en dehors dans un scrotum étroit. La vulve de la femelle est très-petite, et ages mannelles sont au nombre de quatre. Les mâles ont derrière la tête un appareil glanduleux qui répand une matière brune, épaisse et puante, surtout à l'évoure du rul.

La vue, chez ces animaux, paroît être très-bonne, et leur odorat est exquis; car lorsqu'ils ont été privés d'eau pendant quelque temps, ils la sentent à des distances considérables, et y courent avec empressement. Leur goût n'est point aussi obtus qu'on pourroit le conclure des herbes desséchées et grossières dont ils se contentent dans les déserts : quand ils peuvent choisir, ils ne mangent point de tout indifféremment, et préférent toujours le meilleur fourrage ; its aiment le sel, et lechent avec plaisir tout ce qui en a la saveur. Rien ne prouve que leur ouïe ait quelque chose de remarquable; mais elle est assez délicate pour que le chameau s'éveille et écoute au moindre bruit. La partie la plus sensible de leur toucher paroît résider dans leur lèvre supérieure; ils semblent l'employer à palper, et les mouvemens variés de cet organe doivent multiplier les impressions dont il est le siège. Ils ont deux sortes de poils; mais les soyeux sont en petit nombre : les laineux sont très-longs et très-épais sur la tête, les bosses et les cuisses; sur les autres parties du corps ils sont courts et frisés.

L'accouplement se fait chez eux comme chez les autres quadrupèdes : dans l'érection la verge se redresse ; mais le mâle oblige la femelle, en la mordant au cou, à se coucher pour le recevoir. La portée est de douze mois. Les petits naissent les yeux ouverts, et non point fermés, comme le dit Schaw. Les callosités qu'on remarque chez les adultes, aux poignets, aux genoux et sur le sternum, ne se développent qu'avec l'àge; on n'en voit pas la moindre trace au chameau nouveau-né: c'est du moins ee que j'ai observé sur une race de dromadaires; mais, comme ces animaux se couchent naturellement sur les parties où ces callosités croissent, elles ne tardent pas à paroître. Il faut donc rejeter l'idée que c'est par l'effet de l'art qu'on habitue les chameaux à se coucher ainsi, et cela pour qu'il fût possible de les charger commodément, il est plus vraisemblable que les hommes ont profité de cette disposition naturelle, puisqu'elle leur convenoit à tous égards, et qu'ils se sont bornés à apprendre aux chameaux à se coucher au commandement. La force ne me paroit point avoir soumis ces animaux à l'espèce humaine : malgré l'habitude qu'ils ont de l'obéissance, la violence les révolte; ils ne tardent jamais long-temps à se venger des mauvais traitemens, et leurs canines longues et tranchantes sont pour cela les puissantes armes dont ils se servent. Une grande disposition à la confiance, de leur part, une grande douceur de la nôtre, ont pu scules amener petit à petit ees animaux à s'attacher à nous, et à n'avoir plus que cette volonté passive, que cette docilité presque absolue, sans lesquelles en effet ils ne nous appartiendroient pas, ou nous échapperoient bientôt.

Les anciens connoissoient nos deux espéces de chameaux, et ils les désignoient par le nom des pays qui leur sont propres. Ils appeloient l'un chameau de la Bactriane, et l'autre chameau d'Arabie. Aristote et Pline en parlent très-clairement, et nous montrent, le premier surtout, que, de leur temps, l'histoire de ces animax étoit déjà très-bien connue.

Busson et d'autres auteurs ont pensé que le chameau et le dromadaire ne devoient être considérés que comme des variétés d'une même espèce, et ils ont sondé cette opinion sur ce fait, rapporté par Oléarius, que ces animaux s'accouplent et produisent une race séconde. Cette opinion n'a point été adoptée. Le fait sur lequel elle repose n'est pas suffisant pour prouver une identité d'espèce. Les dromadaires et les chameaux ont sans doute une grande ressemblance, et aus la différence dans le nombre des bosses, on n'auroit point, il faut l'avouer, de caractères suffisans pour les distinguer. Cependant, quoique le caractère des bosses ne soit pas d'une haute importance, chèz les ruminans surtout, ilseroit nécessaire, pour s'aire adopter l'idée de Busson, quo montrât dans ces races jantermé-

- Google

diaires, les traits par lesquels les chameaux à une scule bosse se lient aux chameaux qui en ont deux. Le louget le chien, qui ne sont pas de la même espèce, donnent naissance à des mulets féconds: et cependant le loup est entièrement sauvage; combienn'est-li par plus vraisemblable que des expèces, domestiques toutes deux., présenteront les mêmes résultats? Les mulets de l'âne et du cheval sont quelquefois féconds, et l'on n'a jamais pu faire admettre que leur squehos fêt commune.

Le Casseau; Camelus bactrianus, Linn. (Menagerie du Mus., in-fol.) Le chameau ne paroti avoir d'autres caractères spécifiques que sex deux bosses, situées l'une sur les épailes, l'autre aur la croupe, et il parvient peut-étre à une taille plus élevée que celle du dromadaire, et à une corputence plus forte. Notre ménagerie a possédé deux chameaux màles trèsveix: leur hauteur au garrot étoit à peu prês de sept pieds; ils étoient d'un brun marron foncé; de longs poils crépus garnissoient les bosses et le dessus du cou, formoient d'épaisses nianchettes aux jambes de devant, et tomboient en larges fanons dans tout la longueur du desous du cou; les poils du reste du corps étoient épais, mais courts, et la queue des-cendoit jusqu'à môtié de la jambe.

lla avoient autrefois été employés en Hollande à trainer un chariot; mais un long repos leur en ayant fait perdre l'Abbitude, lorsqu'on voulut les atteler de nouveau, on ne put plus les maitriser, et on ne se donna pas la peine de refaire leur éducation. Al afin de chaque automne, ils devenoient en rut: eet état s'annonçoit par des sucurs et une odeur très-forte et très-désagréable, par la perte de l'appétit, par l'éconlement plus aboudant de l'organe glanduleux du derrière de la téte, et par le singulier besoin, lorsqu'ils urinoient, de ramener leur queue entre leurs jambes pour uriner dessus, et de la relever subitement pour jeter l'urine sur leur dos.

Le rut duroit à peu près quatre mois, pendant lesquels ils cessoient presque absolument de manger: aussi maigrissoientils beaucoup: alors leurs bosses fondoieut, et se réduisoient à un monceau de peau épais qui retomboit sur lui-même.

Après le rut venoit la mue, qui les dépouilloit entièrement de leurs poils, et les rendoit tout-à-fait nus; ce n'étoit qu'après deux mois qu'on voyoit de nouveaux poils repousser, et leur pelage n'avoit entièrement reparu que vers le mois de juin.

Ces animaux se laissoient conduire; mais il falloit s'en défier : ils cherchoient à mordre, et donnoient de violens coups de pied. Ils mangeoient environ trente livres de foin parjour, et buvoient à peu près quatre seaux d'eau.

Il paroit que les chameaux sont employés surtout comme bétes de somme, ct qu'ils sont originaires de l'ancienne Bactriane, aujourd'hui le Turquestan. Ce sont eux seuls qu'on emploie dans toute la Tartierie, la Pere, le Thibet et une partie de la Chine; mais on ne les connoît pas dans l'Indostan: aussi supportent-lès sans pienne les hivers des contrées septentionales; on assure que les Mongols en conduisent jusque sur les bords du lae Baixal. Au reste, cette espéce doit avoir plusieurs races. Le père du Halde assure qu'à la Chine il y en a une de très-petite taille; et tout doit faire penser qu'u animal aussi profondément domestique, et répandu dans des climats si différens et chez des peuples dont les mœurs offrent tant de variétées, a dû éprouver de nombreuses modifications.

On a essayé d'introduire cette espèce dans nos colonies et à la Jamaïque; mais, soit insalubrité du climat, soit détut de soins, les tentatives qu'on a faites n'ont point réussi. La Toscane a été plus heureuse: lorsque l'empereur Léopold en étoit grand-duc, il introduisit, dans ce pays, quelques chameaux qui s'y sont fort multipliés en peu d'années, et qui y sont devenus très-utiles. On les emploic comme bétes de somme.

Le DAOMARIE ; Camelus dromadarius. (Méangerie du Muséum, in-fol.) Le dromadaire n'a qu'une bosse, qui cat située au milieu du dos, et il a des formes un peu moins épaises que le chameau. Au reste, cette espéce ne nous est connue, comme la précédente, que dans ses variétés qui sont asser nombreuses. Les voyageurs en parlent, et les désignent même par des noms particuliers; mais ils ne les décrivent point : ce qui nous met dans l'impossibilité de faire connoître les caractères qui leur sont communs, et qui devroient constituer cut de l'espèce. A en juger par le peu qui en a été rapporté, ces variétés nes edistinguent que par la taille, la couleur des poils, et les usages auxquels elles sont employées. Les unes sout plus



propres à porter, les autres à courir : celles-ci ne peuvent prospérer que dans les pays chauds ; celles-là sont naturelles aux pays tempérés ; il y en a de grandes et fortes, de petites, de légères, etc. Notre ménagerie en a possédé trois variétés bien distinctes, et nous avons déjà obtenu de l'une d'elles plusieurs petit.

Nous avons connu la première par un mâle et une femclle qui furent donnés au gouvernement par le dev d'Alger, en 1708. A l'age de trois ans ils avoient environ cinq pieds de hauteur au garrot, et ils ont crû jusqu'à près de six pieds : le mâle a toujours été le plus grand. Leur poil étoit d'abord presque blanc. excepté sur la bosse, où il tiroit sur le roux ; il est devenu ensuite d'un gris roussatre. La tête, la bosse, les jambes de devant, et le cou, en-dessus et en-dessous, étoient couverts de poils longs et crépus. Le rut commençoit en février ; il duroit environ deux mois, et ces animaux en souffroient peu. Il étoit suivi de la mue, qui ne se faisoit que petit à petit ; jamais il n'en résultoit une nudité entière. On a essayé de les accoupler; le male forcoit à coups de dents sa femelle à se coucher, ce qu'elle faisoit des jambes de devant seulement; mais l'accouplement n'a jamais été complet, et il n'y a point eu de fécondation. Le male est mort par accident, et la femelle à la suite d'une suppuration qui s'étoit établie sous la callosité du sternum.

La seconde nous a été offerte par un dromadaire male ramené d'Egypte. Il a six plieds de hauteur, et ses proportions semblent plus légères que celles de la variété précédente. Sa couleur générale est grise; mais il est remarquable par les polis courts dont il est couvert, comparativement aux autres dromadaires. Sa mue le dépouille entièrement, et son rut a lieu au mois de mai; alors, comme le chameau, il répand son urine sur sa queue, et s'en arrose; et il fait, en soufflant, sortir de sa bouche une membrane épaisse et rougeâtre.

La troisième variété à été amenée en France de la Turquis-Sans étre plus grande que les variétés précédentes, elle est plus forte, plus trapue, et elle se distingue par sa couleur qui est brune et tout-à-fait semblable à celle du chameau. Son pelage est aussi très-épais, très-fourni; une grande barbe lui pend sous la gorge, et un large fanon sous le cou; le dessus du cou est aussi garni de polis très-loups, à misi que la bosse,

les jambes de devant, le sommet de la tête et la queue. Le rut a lieu au mois de mai, et la mue vient immédiatement après. Lorsque le male veut couvrir sa femelle, il la force à se coucher, ce qu'elle fait des quatre jambes, et après l'accouplement il tombe comme épuisé. La portée est de douze mois ; le petit naît les veux ouverts, et il est couvert de poils comme ses parens. mais il n'a encore aueune trace de callosités, et ce n'est qu'après quelques mois qu'elles commencent à se montrer. Ce petit tette pendant une année; mais à cette époque il a déià appris à manger : le lait de la mère diminue : elle entre en ehaleur, et peut concevoir de nouveau. Ce n'est qu'après la deuxième année que le jeune dromadaire commence à ressentir les besoins du rut, et il ne doit s'aecoupler qu'à la troisième : dans ces premiers temps, la mue ehez lui est très-peu sensible. La queue, dans ces trois variétés, avoit la même grandeur : elle descendoit à mi-jambes, et étoit par conséquent semblable à celle du chameau; mais le mâle de la dernière ne fait point sortir de sa bouche, à l'époque du rut, cette membrane particulière que montrent les mâles de la seconde.

Ces animaux ont tous été employés chez nous à tirer de l'eau d'une pompe, et le service de chacun d'eux peut être évalué à celui de deux chevaux. La variété brune surtout est remarquable par sa docilité et par sa force; comme elle parolitorigiaire d'un pays analogue au nôtre, et qu'elle se reproduit faeilement, elle rendroit peut-être d'importans services à l'économie rurale, dans tous les travaux qui auroient besoin de force plutôt que de vitesse pour être exécutés.

L'espèce du dromadaire ne paroit pas encore avoir été naturalisée aussi avant vers le nord que celle du chamcau: en Asie, elle ness trouvepas au-delà de la Perse, et du eoté du Midi, elle est inconnue dans l'Inde; en Afrique, elle n'est point en usage au-delà du Sénégal. Dans les longues routes, quand les dromadaires trouvent peu de nourriture, on leur donne, mais en petite quantité, de l'orge, des Béves, des dattes, ou quelques boules faites d'une pâte de farine de blé.

Lorsque ces animaux sentent que leur charge est trop pesante, ils refusent de se relever, et il y en a qui poussent l'intelligence jusqu'à aider le chamelier à les charger et à les décharger. Ils aiment la musique, et le moyen le plus sur de les faire marcher rapidement, c'est de leur chanter un air dont le mouvement soit vif. Il faut avoir grand soin que les bâts ne fassent point de blessure à la bosse , les plaies étant toujours très-dangereuses dans les pays chauds. Lorsque cet accident arrive, on saupoudre la blessure de platre pulyérisé. Ces animaux sont dangereux au temps du rut : c'est pourquoi on ne conserve de màles entiers que le nombre absolument nécessaire à la fécondation des femelles; tous les autres sont coupés. Les Arabes conservent la chair du jeune dromadaire dans des vases qu'ils remplissent de graisse, et ils font avec le lait de ces animaux du beurre et du fromage. La fiente du dromadaire elle-même est une matière très-utile : on ne connoît pas dans le désert d'autres moyens d'avoir du feu, et on tire du sel ammoniac de la suie que sa sumée produit. L'Europe ne s'est soustraite à l'impôt qu'elle payoit à l'Egypte pour ce sel que depuis le perfectionnement des arts chimiques.

L'animal désigné par quelques auteurs sous le nom de Chameau d'Araba. est nôtre Dronadara; celui qu'ils nomment Chameau de La Barthane est notre Chameau proprement dit ; le Chameau leorado, ou plubble Cameau proprement dit ; et le Chameau du Prâsou, est le Lama ou la Viccora. Voyer cs et le Chameau du Prâsou, est le Lama ou la Viccora. Voyer cs

divers mots. (F. C.)

CHAMEAU DE RIVIÈRE. (Ornith.) Les Egyptiens ont donné en om su pélican, pelecames noncrotalus, d'après la ressemblance de sa poche, lorsqu'elle est remplie de poissons, avec les outres que portent les chameaux. On l'appelle aussi, dans la Basse-Egypte, degla et stakta, qui signifient porteur d'eau.

(CH. D.)

CHAMEAU TAUNE (Ichliyol.), Comelus flower. Ruyach (Collect. pisc. Amboin., pag. 55, tab. 18, n. ° 4) pepelle ainst un poisson du détroit de Seram aux Indes orientales. La teinte générale de son corps est jaune; il est tout couvert de petites hosses. Sa chair est extrêmement grasse. Il est armé d'aiguillons avec lesquels les habitans du pays arment leurs flèches. (H. C.)

CHAMEAU MARIN. (Ichthyol.) On donne ce nom à une espèce de coffre, ostracion turritus, Linn., qui vient de la mer Rouge et de celle des Indes. Voyez Corrae et Ostracion. (H. C.)

CHAMEK (Mamm.), nom sous lequel une espèce de singe 8.

- money Case

d'Amérique, n'ayant qu'un rudiment de pouce aux pattes de devant, fut présenté à Buffon, qui le confondit avec son coaïta. M. Geoffroy, depuis, l'a réuni à son genre Ateles, sous le nom d'ateles pentadactylus. Voyee Saraous. (F. C.)

CHAMEL. (Ichthyol.) Au rapport d'Hasselquitz, on nomme ainsi, à Alexaudrie d'Egypte, le sucet, echeneis naucrates.

Voyez Echénéis. (H. C.)

CHAMELAU. (Conch.) C'est un genre de coquilles fort mal circonscrit par Klein, et qui paroit contenir plusicurs espèces, de vénus. (DR B.)

CHAMIRA (Bot.), genre établi par Thunberg, qui a tous les caractères des heliophyla, et qui doit y être réuni. Voyez

HELIOPHYLLE. (POIR.)

CHAMTE. (Foss.) Avant qu'on ent classé les coquilles bivalves d'après les caractères tirés de leurs charnières, on comprendis sous cette dénomination, et sous celle de camite, un grand nombre de coquilles bivaives fossiles, qui constituent aujourd'hui différens geures, tels que les péoncles, les arches, et autres; mais aujourd'hui on n'entend parler sous ce nom que du genre Came fossile. (D. F.)

CHAMITIS (Bot.), genre de Gærtner, le même que l'Azo-

rella. Lam., Encycl. Voyez Azonelle. (Poin.) CHAMKA, CHAMQUE. (Bot.) Voyez CALAFUR. (J.)

CHAMLAGU (Bot.) Ce nom, probablement chinois, est donné à un arbrisseau légumineux, originaire de la Chine, qui fait partie du genre Caragana, auparavant confondu avec le Robinia. (J.)

CHAMOCHILADI (Ornith.), nom que porte, en grec moderne, l'alouette commune, alauda arvensis, Linn. (Cs. D.)

CHAMOIS (Mamm.), nom d'une espèce d'antilope, antilope rupicapra, Linn., vraisemblablement tiré du mot italien camusa, qui désigne le même animal.

CHAMOIS DU CAP. C'est le nom que l'on donne au pasan,

autre espèce d'antilope du midi de l'Afrique.

Caraous se la Janafore. Brown dit que le chamois d'Europe setrouve à la Jamaique, où il a été tenasporté, mais où il a éprouve une grande dégénération. Ce fait, qui q'a point été confirmé, seroit asses important pour qu'ou le vérifiat-F, C.) CHAMOMILLA. (Bot.) M. de Jussieu, dans son deuxième Mémoire sur les Synanthérées, publié dans les Annales du Museum d'Histoire naturelle, a proposé de nommer chamomilla le genre, Malricaria, rectifié par Gærtner, Smith et Willdenow, pour rappeler le nom de chamamelum que Caspar Bauhin donnoit à l'espéce principale du genre. (H. C.ss.)

CHAMPA (Bot.), nom donné au Chili, suivant MM. Ruiz et Pavon, à leur genre nouveau Aldea, qui paroit être plutôt une espèce d'hydrophyllum dans la famille des borraginées. (J.)

CHAMPAC (Boi.) Michelia, genre de la famille des magnoliacées, appartenant à la polyandrie polygynie de Linneus, rapproché des magnoliers auxquels il resemble par son calice. Sa corolle est composée de neuf pétales, les extérieurs plus grands, les étamines nombreuses, les anthres attachées à la face interné des filamens y les ovaires en grand nombre, placés sur un réceptacle central, conique, pyramidal; point destyle. Le fruit épaiste en un grand nombre de capsules presque en baie, réunies sur l'axe central, à une seule loge, presque à deux valves, contenant de trois à sept semences convexes d'un côté, anguleuses de l'autre. On ne connoît jusqu'à présent que deux sepéces de champac.

CHANTAC 000ANT i Michélia champace, Linn; Lam., Ill. Gen., tab. 49; Sainpacea, Rumph, dmb., 2, tab. 67. Arbre des Indes, très-recherchéà cause de la grandeur, de la beauté, et de l'oldeur ausve de ses fleurs, approchant de celle du narcisse. Ses feuilles sont grandes, alternes, pétiolées, entières, lancéolées, glabres, et d'un vert foncé en-dessus; couvertes de polis courts en-dessous, principalement sur leurs nervures: les fleurs solitaires, axillaires, d'un beau jaune, portées sur des pédoncules courts vers l'extrémité des rameaux.

CHANTAC SAUVAGE: Michelia tiampaca, Linn.; Sampacaa sylvestris, Rumph., Amb., tab. 68. Cet arbre diffère du précédeat par son tronc plus elévé, par ses feuilles plus grando, ovalce-lancéolées, pubescentes dans leur jeuncuse; ses fleurs sont blanchâtres, ou d'un jaune foible, bien moins odorantes. I Il croit dans les Moluques. (Pons.)

CRAMPADAHA, CHAMPADA. (Bot.) Voyez CHAMBABAL, CHOCE.

CHAMPANZÉE. (Mamm.) Il paroit, suivant de la Brosse,

Described

que les Anglois donnent ce nom ou celui de quimpezée, à un singe de la côte d'Angole. Les naturalistes l'ont appliqué à une espèce d'orang, au sunia troglodites de Linnæus. Ce nom a été écrit champanelle par erreur dans la première Encyclopédie. (l't. C.)

CILAMPE. (Bat). Garcies, cité par C. Bauhin, désigne sous ce nom des fleurs de l'inde très-recherchées à cause de leur bonne odeur, et dont les femmes indicantes se plaisent à orner leurs cheveux. Il paroit évident que l'arbre qui les formit est le michélis champaca, connu dans l'inde sous le nom de champacam ou champac, out sumpace, et à Java sous ceux de cambacag et champac, dont les fleurs, également odorantes et d'une belle conleur jaune dorée, suivant Rumph, sont employées par les femmes malaises, et par celles de Java et de Macassar, pour orner leurs têtes et embauner leurs vêtemens. (J.)

CHAMPELEUSES, CHAMPELURES, CAPELEUSES, CAPELURES, (Entom.) Ces noms divers sont donnés aux chenilles dans nos départemens, principalement à celles qui sont très-grosses ou velues. (C. D.)

CHAMPIÁ (Bol.), genre de plante cryptogame, de l'a famitle de algues, section des ulvacées. Il est caractéis ainsi: tiges presque entièrement cloisonnées, marquées de diatance en distance d'étranglemens d'où naissent des touffes dé papilles subules qui, d'après Roth (Catal. hout, 3), contiennent les corpuscules reproductifs, corpuscules que M. Lamouroux nomme capsules.

Ce genre a cié établi par Thunberg sous le nom de mettensigniais, conme il existe déjà un geure de ce nom, M. Desvaux a proposé d'appeler celui-ci champia, du nom de M. Deschamps, botaniste distingué, qui a voyagé dans les Indes Orientales, et qui s'est occupé de l'étude des algues.

La seule espèce de ce genre est

Le Chamia, Lumbicalis (Champia lumbricalis, Lamouroux; bleriensis, Thunb., in Nov. Joarn. Schrad. 2 vol., 2 st., p. 2, 11, f., 6; Roth: Ulva, Linn.) est une petite plante subgélatineuse, rameuse, tubuleuse, d'un vert rougeâtre, et que l'on trouve dans les mers d'Afrique, vers le cap de Bonne-Espérance. M. Desvaux fait remarquer que ce genre se rapprobche

par sa forme extérieure des conferves, et, par sa fructification, des ulves. (LEM.)

CHAMPIGNONS (Bot.), Fungi. Deuxième famille du règne végétal, classe des acotylédones dans la méthode naturelle, et dernier ordre de la dernière classe, la cryptogamie, dans le système sexuel de Linnæus.

### I. Définition des Champignons.

Les champignons sont des plantes terrestres ou parasites, qui s'éloignent des autres végétaux par leur nature, par leur consistance qui n'est jamais herbacée, par leurs fornes, et surtout par l'absence de feuilles, de fleurs, de cupule, d'urne, ou d'organe qu'on puisse véritablement leur comparer.

### II. Description des Champignons.

Il y a des champignons de toute grandeur: beaucoup sont fort petits; la taille des plus grands n'excède pas un pied de hauteur; mais il y en a qui ont plusieurs pieds (d'étendue.

Ces végétaux sont de formes très-variées : les uns sont financeux, membraneux ou semblables à de l'écume, à des tubérosités, d'autres imitent des parasols, des sahots de cheval, des barbes, etc. Ils sont pour l'ordinaire d'un blanc grisàtre ou jaunaître, ou rouge-brun; du reste, ils offrent presenue toutes les conleurs, excepté le vértiable vert d'herbe.

Leur consistance est non moins variable; elle est gélatineuse, spongieuse, pulpeuse, cotonneuse, charnue, coriace, subéreuse, ligneuse ou compacte.

On peut distinguer dans les champignons deux parties distinetes.

La première est celle qui constitue la presque totalité du champignon, et ne produit pas les séminules; on peut la nommer la partie fongueuse.

La deuxième est celle qui contient ou sur laquelle sont immediatement fixés les corpusueles microscopiques que l'on croit étre, avec heaucoup de vraisemblance, les organse reproducteurs, et qui ont reçu divers noms, suivant les fonctions qu'on leur attribue, tels que ceux de sporzes, sporules, sporidies, capsules, sphérules, graines, séminules, théca, gougles, vésieules et bourgeons. On peut nommer cette partie le placentaire, et les corpuscules, séminules, sans rien préjuger sur leurs fonctions réelles.

Ün champignon composé de ces deux parties est souvent comparable tout entier à un fruit avec ses graines; aussi l'application des termes en usage pour décrire les champignons, devient-elle souvent très-difficile. C'est ce dont on pourra juger par ce qui va suivre.

La partie fongueuse des champignons détermine leur forme : elle est quelquefois membraneuse ou pulvérulente; alors elle sert de base à des filamens ou à des pédicelles fructifères, ou même à des séminules sessiles: d'autres fois c'est un corps charnu, qu semblable à de la peau, évasé en forme de godet ou de bourse; on le nomme indifféremment perdium, sporangium, conceptaele, réceptaele, et même capsule, parce que dans l'intérieur se trouvent logées les séminules avec leur placentaire. On peut citer pour exemple les vesse-loups et les preizes.

- Il est des champignons beaucoup plus compliqués, tels que les agaries, les bolets, les morilles, etc.; chez ceux-ci on distingue:
- 1.\* La Tior, communément nonmée Stipe, Pédicule, Pied; exte la partie du champignon qui le fixe à la terre ou sur le corps qui le soutient. La tige offre d'excellens caractères pour distinguer les espéces : elle n'existe pas toujours; les espèces sont alors sessiles.
- 2.° Le Carasan, Pileus, ou Caratrant, n'est pour ainsi dire que le développement de la tige à sa partie supérieure. Quelle que soit l'espéce, le chapeau est très-bombé dans la jeunesse; il se développe en rond comme un parasol: quelquefois il estaporté par le stipe sur son centre; d'autres fois il est lafest. Dans plusieurs espèces il prend la forme d'uu entonnoir en vieillissant; il y en a de ronds, de semi-ronds, d'entiers et de divisés. ?
- Le dessus du chapeau est lisse ou hérissé de papilles, de pustules, etc. C'est constamment au-dessus que sont les organes fructiféres; et si quelques espèces les présentent en-dessus, c'est qu'elles doivent cette apparence, car c'en est réellement une. à leur position renversée par l'effet de leur manière particulière de se développer. Ces organes fructifères

Downer Cos

ressemblent à des lames ou feuillets, à des tubes, à des pores, à des pointes, etc.

5.º Le Voirs, Velum, Cortina, membrane très-mince, qui unissoit, dans la jeunesse du champignon, les bords du chapeau avec le stipe; il se déchire dans la croissance, et il en reste quelquefois des lambeaux ou franges qui pendent, soit aux bords du chapeau, soit sur le stipe, où il forme la collerette ou l'anneau, annalus.

4.º La Vorva ou Bornas, membrane en forme de bourse, qui n'existe pas toujours, mais qui, lorsqu'elle existe, est la partie la plus extérieure du champignon, celle qui le contient en entier dans son très-jeune âge. Elle est déchirée par le gonflement produit par la croissance du champignon, qui, du moment qu'il a vaincu cet obstacle, croit avec san erapidité surprenante. La volva reste au bas, et lorsqu'elle persiste ou la nonme par fois involucre. Elle est simple ou double, comme dans quelques geastrem et quelque-suns des geners voisins.

Dans certains autres champignons, la partie fongueuse est tout-à-fait intérieure. La membrane qui la couvre, nommée alors membrane fructière cou hymanium, est celle qui contient les séminules. On appelle aussi quelquefois hymenium la partie séminifère des champignons symmocarpes.

Enfin, dans d'autres espèces, les deux parties forment ensemble un tout similaire, ou un mélange difficile à définir, et qui quelquefois est désigné par stroma, sporidium, etc.

Les seminules sont des corps spheriques impalpables, de vraies petites boites, disposées, irregulièrement ou régulièrement, soit à la surface des champignons, soit dans leur intérieur; soit fixées sur des placentaires, soit libres, et flottants, dans une matière mucliagineuse. Elles sont pleines d'autres corpuseules similaires: alors elles font les fonctions de capsules ou d'étytres.

Lorsque les séminules ne sont point enveloppées d'une matière muelignieuxe, et qu'elles né sont point intérieures, elles se détachent avec heaucoup d'élasticité; dans le cas contraire, elles ne sont dégagées que par la destruction des champignons.

Les séminules crèvent avec explosion ; leur ahondance est

incalculable, s'il est permis de croire que la poussière des vesse-loups, par exemple, ne soit composée que de séminules. Elles sont solitaires ou groupées; elles adhèrent à des placentas diversement configurés, ainsi qu'il a été dit plus haut. Dans beaucoup de genres, elles tiennent à des filamens qui forment ce que l'on a nommé réseau, capilitie, paraphyse; ou elles sont agglomérées contre les parois du champignon, ub bien autour d'un axe ou columelle.

Les observations nombreuses et très - intéressantes, que-M. Link a faites sur les champignons, ont découvert que lesespèces filamenteuses étoient asses souvent cloisonnées dans leur intérieur, et qu'elles .contiennent une substance sans doute séminifère; elles uniroient parsaitement la famille des champignons à celle des algues.

Les champiguons tiennent au sol et aux corps sur lesquels ils végérent, par des fibrilles ou des prolongemens de même nature, qui ne sont pas de véritables racines, qui ne sont pas tubulaires comme les racines des mousses ou d'autres familles de plantes cryptogennes, et qui ne sont pas organiséer comme les champignons filamenteux, avec lesquels on veut les confondre. Voyet Lixe, Berl. Magaz.

Les champignons exhalent une odeur particulière et humide, qui leur est commune à tous sans exception, avec des nuances dans les sapées; so la nomme odeur de champignon. Elle est tantôt musquée, approchânt de celle du savon ou de l'amande amère; tantôt c'est l'odeur de la térébenthine, ou celle du soufre, étc.

La saveur des champignons est non moins variable : elle est ordinairement fade ou sapide, quelquefois acre, caustique, brâlante, stiptique, acide, nauséabonde, et dépendant du suc aqueux ou laiteux dont ces végétaux sont gorgés. Lorsqu'on brise certains agaries, leur chair, d'abord blanche, bleuit, rougit, verdit, ou jaunit ensuite.

## III. Classification.

Le nombre infini des espèces de champignons a donné lieu à une grande, quantité de classifications et d'arrangemens méthodiques plus ou moins commodes. La méthode qui seré de base au synopsis fungorum de M. Persoon, méthode qui est presque la senle que l'on suive à présent, est celle que nous avons suive; elle se fait remarquer par la clarté et la grande précision avec lesquelles les genres et les espéces sont fixés. Nous y avons fait deux l'égers changemens. Le premier est celui qu'à occasioné le retranchement de quelques genres appartenant à la nouvelle famille des hypoxylées. Le second est dans l'ordre inverse que nous mettons dans l'exposition des des genres, afin de mieux établir les points de contact de la famille des champignons avec celle des algues, d'une part, et avec les autres familles de cryptogames, de l'autre-

I. or ordre. Les Gymnocarpes: séminules situées à la surface extérieure du champignon.

SECTION I. Les Næmatothèques ou Bysses, champignons filamenteux. Byssus, ceratium, isaria, monilia, botrytis, a gerita, trichoderma, conoplea, pyrenium, erineum, stilbum, periconia, ascophora.

Secrior II. Les Hyménothèques, champignons à surface fructifère unie, et ne se décomposant pas en matière pulpeuse.

§. 1. Les Helvelloïdes, champignons en forme de chapcau, de godet, ou diversement plisés, quelquefois stipités: Helotium, spermodermia, ascobolus, peziza, tremella, helvella, leotia, spathularia.

§. 2. Les Claviformes ou Massettes, champignons charnus, alongés, chapeau et stipe ou pédicelle confondus : Clavaria (voyez CLAVAIRE), geoglossum.

§. 3. Les Gymnodermates, champignons dont la surface fructifère est lisse ou couverte de papilles: Telephora (auriculaire), coniophora, merisma.

§. 4. Les Hydnoïdes, champignons dont la surface fructifère est développée en pointes ou dents saillantes: Hydnum, sisto-trema.

§. 5. Les Bolétoïdes, champignons dont la surface séminifère est poreuse ou tubulaire ou alvéolaire: Boletus (voyez ce mot, Supplément du 5.° volume), dædalea.

§.6. Les Agaricoïdes, champignons dont la partie fructifère forme des lamelles ou rides proéminentes: Merulius, agaricus (voyet Funcus), amanita, morchella (morille), dyctyophora, asseroe.

SECTION III. Les Lythothèques, champignons dont la mem-

brane séminifère dégénère en pulpe : Phallus (satyre), clathrus.

II. O ORDER. Les Angiocarpes : séminules contenues dans l'intérieur du champignon, celu-ci fermé de toute part dans la jeunesse, mais se déchirant par le sommet ou circulairement, avec l'âge. Champignons communément très-petits, à péridium rarement nul.

SECTION I. Les Dermatocarpes, champignons parasites, et sans péridium, protégés, dans la jeunesse, par l'épiderme de la plante sur laquelle ils vivent: Gymnosporangium, puccinia, uredo.

Section II. Les Epiphytes : peridium membraneux ou coriace, rempli d'une poussière sans aucun filament : Æcidium, mucor (moisissures), licea, tubulina, onvgena,

Sucrios III. Les Trichospermes ou vesse-loups: péridium membraneux, rempli de pousière entremêtée de filamens: Trichia (capilline), arcyria, stemonitis, cribaria, physarum, diderma, reticularia, spumaria, lycogala, seleroderma, uperhiza, lycoperdon, bourista, polysaccum, geastrum, callostoma, ubecostoma, tultarea, podaxis.

Secrion IV. Les Sarcocarpes : péridium membraneux ou charnu, non pulvérulent ni filamenteux à l'intérieur : Cyathus, stictis, pilobolus, thelebolus, sphærobolus, erysiphe, tubercularia, rhizoctonum, selerotium, tuber (truffe).

Cessoixante-dix sept genres n'en forment que douze dans Linnæus, savoir : agarieus, boletus, hydaum, phallus, helvella, petizia, çlavaria, elathrus, lycoperdon, tremella, mueor et bysaus. Mais, comme l'observe fort bien M. Persoon, les espèces que Linnæus rapprotoit à la plupart de ses genres, sont ellesmêmes des genres aussi bien caractériés que ceux qui les contiennent, et que la multiplicité des espèces nouvelles et inconnues à Linnæus force d'étabir journellement, afin d'éclaireir, de faciliter et de développer l'étude des champignons. L'abus de créer des genres nouveaux dans cette famille est poussé très-loin actuellement; il suffit, pour le prouver, de faire remarquer que le seal genre Lycoperdon de Linnæus comprenoit presque tous les genres de champignons angiocarpes. Nous n'avons cité que les genres le plus généralement adoptés; il en existe une multitude d'autres

qui rentrent dans ceux indiqués. Ces genres onis, et beaucoup d'autres, seront traités chacun à leur article respectif. De ce nombre sont les nombreux genres établis par M. Link, qu'on pourra connoître, ainsi que la dernière méthode qu'il adopte, en consultant les trois articles Mucéninss, Garsavciens et Fonciens, qui répondent aux trois ordres Byssi, Gasteromyei et Pungi, que Willdenow comprend dans la cryptogamie, et qui renferment tous les champignons.

Il nous reste à exposer en quelques lignes la méthode de. Bulliard, adoptée dans plusieurs ouvrages de botanique, mais qui n'est pas admissible, parce qu'elle concentre les genres, que ceux qu'il adopte n'appartiennent pas tous à la famille des champignons, et que la totalité de ceux-ci ne s'y trouve pas comprise. Ce naturaliste établit quatre ogdres dans ectte famille, assoirs:

famille, savoir:

1.º Celui qui renferme les champignons dont les séminules sont logées dans l'intérieur. Il comprend les dix genres Truffe, Réticulaire, Muor, Capilline, Sphærocarpe, Vesse-Loup, Nidulaire, Hypoxylon, Variolaire et Clathre.

2.º Celui qui contient les champignons à séminules placées à la surface. Les genres sont au nombre de deux, Clavaire, Tremelle.

 Celui formé sur les champignons dont les séminules sont situées à la partie supérieure, tels que les deux genres Pezize et Morille.

4.º Celui établi pour les champignons qui ont les séminules à la partie inférieure, c'est-à-dire en-dessous, comme dans les cinq genres Auriculaire, Helvelle, Hydne, Bolet et Agarie.

# IV. Lieux et habitations des Champignons!

Les champignons aiment les lieux humides et gras. Ils croissent sur les fumiers, sur toutes les substances végétales et animales en décomposition, sur les arbres morts ou vivans, sur les feuilles de toutes les plantes, sur les vieux bois coupés et exporés à l'humidité, et c. Ceux qui croissent à terre sont toujours dans une sorte de terreau rempli de débris de végétaux en décomposition. L'humidité, et surtout une humidité chaude, favorise singulièrement le développement et la multiplication des champignons, encore augmentés lorsque des circonstances locales entretinente cette humidité bieufaisante. Voilà pourquoi l'on trouve les champignons dans les bois i l'ombrage des arbres, les grandes herbes, garantissent les champignons de la trop grande ardeur du soleti, et entretiennent autour d'eux une atmosphère constamment humetée. Cest pour cette raison encore que les champignons viennent de préférence dans les endroits sombres, comme dans le creux des arbres, sous les pierres, dans les eaves et autres lieux presque inaccessibles à la lumière, qui néamonias agit singulièrement sur les champignons. Ceux qui croissent dinai dans l'ombre sont moins colorés, plus alongés et débies. Nous ne parlons ici que de quelques agaries et bolets, et onn pades champignous filamenteux, des byses et des moisissures, par exemple, qui ne prospérent que dans ces lieux.

Ces causes expliquent pourquoi l'automne, saison pluvieuse, chanifée par un soleil qui s'eloigne, et le printemps humide des pluies de l'hiver et échanifé par un soleil de retour, l'automne et le printemps, disons-nous, sont les deux saisons qui offrent les champinnoss en abondance.

Les champignous qui croissent sur les végétaux vivans, et même sur les champignous, sont égalment sujets à l'influence des saisons; et cé ne sont encore que les moisissures, les bysses, et des champignous parasites de plantes annuelles, qui se développent presque toute l'année, ou seulement à l'époque où paroti la plante sur laquelle ils croissent. Il y a des champignous sui naissent sous l'épiderune des plantes, sous l'écorce, et sur le liber des arbres, et qui s'y développent. C'est généralement sur les vieux arbres, ou sur les plus gros, qu'on trouve les champignous les plus volumineux. Ils y tiement par des fibres qui pénétrent souvent bien avant dans le bois, et contribuent à y établie une décomposition du tissu, qu'entrainerofi la mort de l'arbre s'il avoit un grand nombre de sembables hôtes.

Les mêmes espèces de champignons ne paroissent pas indifférenuncut dans diverseussions; il en est de printanières, d'automanles, d'autres d'hiver ou d'été, Elles se perpetuent pendant quelque temps, puis elles disparoissent pour le reste de l'innée; et ceci est extrémement, frappant dans les recidion, CHA

les uredo, et en général sur toutes les plantes microscopiques qui croissent sur les feuilles, et qui même ne s'y développent souvent que lorsque les feuilles ont pris toutes leurs dimensions.

Nous verrons bientôt ce qu'il faut entendre par champiguons vivaces.

Chaque espèce de champignon ne vient pas toujours sur toutes sortes de aubatances. L'on ne voit pas l'espèce qui croit au pied des arbres dans la poussière formée par l'écorce décomposée, mélée avec la terre et les mousess, croître au sommet et sur les hautes branches de ces arbres. Il y a dec champignous solitaires; d'autres sont réunis plusieurs ensemble en touffes ou en pétites familles. Les champignons terrestres forment quelquefois des cantonanemens remarquables et propres à chaque espèce; tantôt ils occupent des espaces circulaires, tautôt ils sont disposée en longues trainées fort irrégulères, dans leur direction. Nous verrons tout à l'heure comment on peut expliquer ces manières d'être. Certains champignous ne plaisent que sous terre, et c'est le cas de rappeler les truffes. Ainsi les champignons ont des habitudes qui doivent sider à faire reconnotire leurs espèces.

Il y a des champignons qui naissent sur les liquides qui contiennent des principes fermentescibles, que leur présence souvent développe : c'est ce qui fait que l'idée de moisissure entraîne toujours celle de pourriture. In 'y a point de champignons, proprement dits, qui vivent habituellement plongés dans l'eau; mais il y en a qui vivent et flottent à as surface. En général, rien n'est plus délicat qu'un champignon. Les petites espèces, commerles bysses, sont blessées par le plus lèger souffle; et parmi les gros champignons, les sagries, par exemple, les transplanter c'est les détruire, les toucher c'est les meurtrir. Un champignon desséché sur pied, humceté de nouveau, ne végére plus, comme cela a lieu dans les lichens, ce qui établit une différence entre ces deux familles.

Une remarque curieuse de M. le decteur Paulet mérite d'être citée ici; c'est qu'une même espèce de champignons croit souvent à diverses latitudes, et que ses vertus n'en souffrent aucune altération sensible.

Les champignons d'Europe, sont presque les seuls qui soient décrits dans no suvages, Les relations des voyageurs prouvent que l'Asie boréale; la Chine; l'Amérique septentrionale, abondent en champignons, mais l'Amérique septentrionale, abondent en champignons, passi la remarque précédente. Ce nombre est loin de la réalité, si à la remarque précédente on sjoute l'observation qu'il n'est presque pas de plante, souvent même cryptogame, qui ne présente une espèce particulière de champignous parasites.

V. Croissance et développemens des Champignons.

Les champignons semblent avoir besoin d'une nourriture substantielle, carbonisée ou azotisée; c'estee qu'on peut croire, puisqu'ils ne prospèrent que sur les matières végétales et animales en décomposition.

Il n'est pas de végétaux dont la croissance et le développement soient aussi rapides et aussi, instantanis. Une seule muitvoit éclore des milliers de champignons; quelques heures, quelques minutes suffisent, à plusieure sepéces, pour parvenir au dernier degré de leur développement, et même au terme deleur existence. La durée de la vie, dans certains champignons, et même à une saison. Il y a des champignons qui, comme les bolets-amedousiers, persistent plusieurs années; mais ces champignons sont un composé de générations successives, absolument comme on le remarque dans les coraux.

Chacun connoît l'extrême rapidité avec laquelle les moissures couvent certaines matières fermentescibles, et leur prodigieuse multiplication, même sur des substances bien closes, et qu'on næ soupromeroit pas qu'elles pussent attacquer. L'absence de la lumière et une atmosphère calme et tranquille hâtent singulièrementla multiplication de ces petits végétaux.

Les anciens, très ignorans sur tout ce qui concerne les cryptogames, frappés de l'apparition subite des champignons,

de leur rapide développement, ne doutoient pas qu'ils ne fussent une transformation ou une régénération de matières décomposées, ou des produits de la foudre; et pour cela ils les nommoient catabates. Les Grees les appeloient encore sphongos à cause de leur substance spongieuse: d'où est venu le fungus de Lutius.

Les champignons paroissent d'abord comme de petits filets, de petites fibres, que le gonflement détermine, soit en flocons ou mamelons, soit en une matière fongueuse, qui se tuméfie, puis grossit et se développe en champignon parfait. Ce premier état est ce que l'on nomme carcite ou blanc de champignon, dans les agaries, les bolets, etc. Ce blanc de champignons, ordinairement fibrilliferes, ressemble aux bysses, mais Link a fait voir qu'il ne contenoit pas d'organes qu'on pût appeler séminules, et qu'il n'a pas du tout la structure des vrais bysses, lesquels, par consequent, ne peuvent être pris pour des agarics naissans. Ceux-ci, dans le premier age, sont durs, à chair ferme et cassante; ils ressemblent à des œufs, à des pommes de terre; à mesure qu'ils croissent ils s'amollissent : dans l'age adulte ils se fondent en une eau fétide, ou bien ils se dessèchent sur pied. Les champignons qui ont une volva, la déchirent avec plus ou moins de force, et aussitôt ils croissent à vue d'œil : on eite des phallus qui, après avoir vaincu cet obstacle, ont pris toute leur hauteur en neuf minutes.

### VI. Organes reproducteurs des Champignons.

Les champignons, parvenus à leur maturité, émettent de petits corpuscules ronds que nous avons nommés séminules, parce qu'ils paroissent être les graines, ou bien des accessoires aux véritables organes reproducteurs. Les séminules sont le dernier produit des champignons, comme les graines dans les végétaux. Il est d'observation, dit Paulet, que les changemens les plus remarquables qui arrivent aux champignons, soit dans leur couleur, de pendent principalement de l'action de la nature par laquelle elle tend à perfectionner la maturité de ces semences, et à les lancer au dehors. On diroit même que tous ses efforts ne tendent qu'à ce but, et se réunissent pour la perfection de

cette double opération. Les séminales sont diversement placées, soit à la surface entière des champignons, soit à la surface inférieure dans les lames on feuillets (elles sont alors logées dans les mailles d'un tissu réticulaire), soit à l'entrée ou à l'ouverture des tubes ou pores, soit sur des appendies particuliers, soit dans des sillons, soit enfin dans des étuis, ou capsules, ou élytres. Dans les champignons amjocarpes, clles sont contenues dans l'intérieur (truffe, vesse-loup), et ne sont mises au jour que par le déchirement ou par la mort de la plante.

Les séminules, sous la forme d'une poussière extrémement thune, s'échappent comme une fusée, ou écoulent avec le liquide qui les enveloppe. Elles se détachent de leur placentaire avec une sorte d'explosion, ainsi que nous l'avons dit au commencement de cet article. Cette émission est prodigieuse dans quelques espéces. Si ce sont les graines des champignons, ces cantonnemens circulaires, ces longues bandes, ces familles que forment différens champignons ; éxplique-roient par la projection des séminules dans une direction constante pour chaque espèce; explication plus satisfaisante que celle de supposer un vrai champignon réticulaire, ou armeux et souterrain, donnant naissance, de distance en distance, et dans des espaces immenses, à ce que nous nomons champignons.

Les seminules sont tellement fines, que c'est avec peine qu'on prut les voire à l'œil, et souvent même au microscope. Le moment, pour bien les observer, est celui de leur maturité; alons, si l'on place un agaric sur une glace propre, on la voit bientôt se ternir et se couvrir d'une poussière uniquement formée de séminules. Dans les tremelles, le phénomène est visible presque à l'œil nu. Si Ton examine, à la loupe, des bottytisou des mucor, champignons que l'on confond sous le nom vulgaire de moisisure, on voit des espaties ou élytres rondes crever ou s'ouvrir par le milieu, commé des boites à avonnettes, et lancer, les petits corps qu'on peut regarder comme les séminules. Si l'on étudie les bysses, on voit leur intérieur cloisonné le plus souvent, et rempil d'une matière fottante, qui rappelle la matière intérieure de quelques genres de la famille des algues, y oissin des conféréres.

Dans plusieurs genres de champignons les séminules ne se ressemblent pas, et elles ont des positions respectives constantes. Les observations n'étant pas encore très-multipliées à cet égard, il n'est pas permis d'user de celle-ci pour appuyer les systèmes qui admettent des organes males et des organes femelles dans les champignons.

Les séminules sont plus pesantes que l'eau. Si l'on place des moisissures, ou même uu champignon de couche prêt à lancer ses séminules, sur de l'eau, on verra celles-ci se précipiter au fond: l'eau ainsi chargée sert à féconder les couches à champignous.

Une humeur gluante entoure les séminules ; cette humeur les fixe aux corps sur lesquels les pluies, les vents et leur propre élasticité ont pu les jeter. Dans les bolets vivaces elles se développent sur le champignon même : c'est ainsi que les champignons ligneux et subéreux augmentent pendant plusieurs années, par l'addition de couches extérieures. « Ces couches, a fait observer Bulliard, se remarquent très-bien dans le bolet amadouvier, où il s'en forme quatre toutes les années. " savoir, la couche du printemps, celle d'été, celle d'automne . « et celle d'hiver; après celle-ci, qui est la plus épaisse, se « forme celle du printemps suivant, mais d'une manière si distincte, que l'on peut savoir l'age du bolct en comptant " le nombre de couches, et divisant par quatre le nombre « résultant. » Bulliard en a conclu ainsi : quatre années d'exis-

La reproduction des champignons parasites est inexplicable pour ceux, en général, qui ne se développent que sous l'épiderme, et par conséquent dans l'intérieur des vicetaux. comme les vers intestins dans le corps des animaux; comparaison qui n'entraîne aucune autre ressemblance entre ces êtres.

tence pour un individu de cette espèce de bolet.

Si l'on considère les champignons épiphytes, par exemple. les uredo, les acidium (ce qu'on nomme rouilles en agriculture); si l'on considère ces petits champignons, on remarque qu'ils couvrent entièrement certaines plantes herbacées, ou bien qu'ils font élection d'une partie du végétal, et ne se développent constamment que sur cette seule partie. Il y a des espèces qui ne se plaisent qu'à la surface inférieure des

feuilles (fungi hypophylli), d'autres qu'en-dessus (fungi epiphylli); celles-ci ne croissent que sur les calices; celles-là préfèrent l'écorce ou les racines. Il existe à cet égard presque autant de variations qu'on en peut supposer.

Ces champignons se prétent difficilement à notre observation; leur étude, très-négligée pendant long-temps, n'a inspiré quelque intérêt que dans ces derniers temps: et cependant, nous soons le dire, s'il est une partie de la cryptogamie qui mérite l'attention spéciale des botanistes et des agriculteurs, c'est celle des champignons épiphytes, puisqu'ils couvrent les plantes de nos potagers et de nos vergers (rouille, blanc on meunier); qu'ils attaquent celles, plus précieuses encore, qui forment nos moissons (carie, charbon, ergot); enfin, qu'ils detruisent ou rendeut souvent nulle l'espérance de l'agriculteur industrieux. La petitiesse de ces parasites ne doit pas effrayer l'observateur; l'intérêt public doit le soutenir dans cette utile étude, sur laquelle des botanistes instruits ont voulu jeter du ridicule.

L'examen constate que les champignons épiphytes sont aussi bien organisés que les autres champignons, et que cette organisation est analogue dans tous, comme le prouve une série de filiations qui unissent le champignon le mieux reconnu pour tel, à celui qui est révogué en doute. Ainsi donc ils ne sont pas une production immédiate du végétal sur lequel ils croissent, et leurs graines ont été amenées dans son sein par des causes particulières. Ces champignons microscopiques, ou semblables à des points, forment sous l'épiderme une tache jaunatre, puis blanchatre, et qui crève enfin pour les mettre au jour. Ils y prennent leur dernier développement, lancent, à la manière des autres champignons, une poussière séminifère : ensuite ils meurent. S'ils eussent été les productions d'un végétal maladif, la nature n'auroit pas pris autant de soin pour les perpétuer, et n'auroit pas mis une si grande conformité entre eux et les champignons proprement dits, qui souvent en sont eux-mêmes attaqués.

La difficulté consiste à savoir comment les séminules des champignons épiphytes sont anienées sur ou dans les végétaux. Une remarque importante à faire avant tout, c'est que ces champignons attaquent toutes les plantes annuelles; que chaque espèce, le plus fréquemment, ne vit que sur le même végétal, et, par conséquent, qu'entre une première et une seconde génération il s'écoule deux saisons au moins. Nous ne nouvons nier que les séminules des champignons ne se conservent intactes pendant long-temps : c'est un fait certain, pronvé par ce qui se passe journellement sous nos veux. Deux manières de reproduction se présentent pour les champiguons dont il s'agit : ou la plante qui en doit être attaquée puise les séminules dans la terre, d'où la force végétative les amène dans les parties les plus favorables à leur germination. ce que leur ténuité rend très-possible ; ou bien les séminules sont jetées sur le végétal, et germent en s'introduisant par ses pores. Cette dernière manière n'expliqueroit pas du tout la présence de certains champignons parasites sur des fruits, des corolles, etc., encore dans leurs enveloppes et hors de l'atteinte des agens extérieurs. Elle est sans doute probable : mais rien ne la prouve.

L'on a dit que les séminules des champignons épiphytes attaquoient le germe de la graine, et qu'elles se développoient ensuite en même temps que la plante. On a été jusqu'à dire qu'elles forment sur le germe un point ou une tache, et I'on a donné aussitôt cette observation comme une preuve incontestable et comme une vérité. L'on s'est empresse d'annoncer que tous les champignons épiphytes ne se perpétuoient qu'autant que leurs séminules attaquoient les germes. Ainsi l'embryon d'une graine de peuplier, de tremble, etc., la graine elle-même toute entière seroit munie à l'avance des séminules de ces myriades d'individus d'uredo, d'acidium. de xyloma, d'erineum, qui couvrent tous les ans toutes les feuilles du peuplier, du tremble ; feuilles qui , se renouvellant chaque année, sont dans le cas des herbes annuelles. Ceci est tellement hors de la nature des choses, que cette prétendue vérité n'en est point une, et qu'elle est digne des temps où l'on aimoit mieux expliquer les opérations de la nature par des hypothèses, quelles qu'elles fussent, plutôt que d'avouer son ignorance : dernière conclusion que nous sommes forcés de prendre en cette circonstance.

### VII. Organisation des Champignons.

L'organisation des champignons, dit Bulliard, quoique très-simple, a quelque analogie avec celle des plantes à fleurs distinctes. En prenant pour exemple l'agaric comestible, agaricus édulis, on observe:

1.º Un épiderme mince, difficile à séparer.

- 2.º Une substance fibreuse, analogue au bois, mais souvent molle dans les champignous fugaces; formée de filamens ou de fibres, enlacés les uns dans les autres, et faisant fonctions de tubes capillaires.
- 5.º Souvent, à l'intérieur, une substance médullaire, composée d'utricules ou de petites vessies placées à la suite les unes des autres.
- Si l'on plonge, ajoute Bulliard, un champignon ainsi organisé, dans une eau colorée par du carmin, on verra la liqueur monter dans la partie fibreuse sculcment, mais point dans la partie médullaire.

D'après ces faits, on ne peut pas nier que les champignons ne jouisent d'une organisation végétale. Ils ne sont donc pas un simple tissu cellulaire homogène, et encore moins des produits accidentels de la nature, comme le dirent les anciens. Ce sont de vrais végétaux, puisqu'ils vivent à la manière des autres végétaux qu'ils ont une naissance à des ropques déterminées, comme ceux-ci; que leur développement a pour terme la maturité des graines, et qu'après la production de celles-ci les champignons périsent. L'ou peut contester l'existence d'organes qui puissent être réellement nommés organes malles et organes femelles : c'est ce que nous allons exposer.

VIII. Opinions sur l'existence et la non-existence des sexes dans les Champignons.

Vouloir plier la nature à nos idées, c'est nous ôter les jouissances que peut nous procurer l'étude impartiale de ce que nous nommons ses écarts. Voilà pourquoi, en histoire naturelle, tout raisonnement qui n'est pas appuyé sur des faits devient une hypothèse nuisible aux progrès de la science. C'est ce dout on se convaincroit aisément en lisant ce qui a été écrit pour ou contre l'existence des sexes, ou d'organes sexuels, dans les cryptogames, et particulièrement dans les champignons.

Les anciens, dont les connoissances en physiologie végétale étoient fort bornées, avoient néapmoins très-bien compris que, dans les végétanx, les graines sont destinées par la nature à perpétuer l'espèce, et qu'elle avoit tout disposé pour les faire parvenir à la perfection. Ils regardoient donc les graines comme essentiellement nécessaires. Elles sont visibles dans tous les végétaux à fleurs : ils auroient donc dû les supposer dans tous les autres. Cette conclusion bien naturelle n'a pas été tirée par cux; et, comme nous l'avons dit, les champignons passoient dans l'antiquité pour des régénérescences ou des produits de la putréfaction : c'est ce que eroyoient Théophraste, Dioscoride, Pline, Galien, etc. Mais, des le quinzième siècle, cette opinion se détruisit pour faire place à celle qui fait notre conclusion; et, si Lancisi et Marsigli ont voulu soutenir l'ancienne idée, l'Ecluse, Boccone, Mentzel, Tournefort, Micheli, puis Battara, Gleditsch, Adanson, Hill, Batsch, Linnæus, Haller, Hcdwig, Persoon, Bulliard, Paulet, Link, etc., etc., se sont déclarés pour l'existence des graines. Quelles sont ces graines? comment sont fécondés les corpuscules qu'on prend pour elles? Ce sont les questions à résoudre, et auxquelles on n'a pas encore répondu d'une manière satisfaisante.

La découverte des sexes dans les végétaux, faite par Linmaus; l'importance de la fleur; les fonctions des étamines et
celles des pistils reconnues, et, plus encore, l'établissement du
brillont et merveilleux système de Linnaus, créé comme
par enchantement, renversérent en un instant toutes les
idées qu'on avoit eues jusque-là sur les champignons. Michell, enflousiamé, voulut voir des fleurs males et des fleurs
femelles dans les champignons, et avança avoir vu germer les
seániusles des champignons, et avança avoir vu germer les
seániusles des champignons. Il veut que le rebord frangé des
lames des agaries, des tuhes des bolets, soit l'organe mâle.
Hedwig prétend, au contraire, que c'es un stigmate, et que les
filets succulians qui forment le réseau, dans les mailles duquel
sont logées les séminules, font les fonctions d'étamines : ce qui
n'est prouvé par aucune expérience directe. Bulliard pense,
n'est prouvé par aucune expérience directe. Bulliard pense,

avec plus de simplicité, que le fluide fécondant est ou libre et en contact immédiat avec les embryons, ou qu'il est d'abord contenu dans des vésicules membraneuses qui crèvent ensuite.

M. de Beauvois croît même pouvoir fixer la position des deux organes mâte et femelle. Il a observé au sommet des clavaires un mamelon, d'où sort une poussière qui sans doute féconde les globules situés à la partie inférieure, puisque ceuxci me prennent d'accroissement qu'après cette sortie, et qu'ils se flétrisseut si l'on supprime le mamelon supérieur avant son développement. Avant M. de Beauvois, Bulliard avoit reconnu de clavaires monoïques. Plusieurs de ces clavaires rentrent dans le genre Sphaeria, qui n'appartient plus à cette famille.

Il est tellement dans les idées reçues qu'il n'y a pas de plantes sans graines, et qu'il n'y a pas de graines fertiles sans fécondation, qu'on ne peut pas s'empêcher d'être séduit par tout système qui est favorable au maintien de ces idées, surtout lorsqu'il s'annonce appuyé sur des expériences. C'est précisément la position dans laquelle les travaux de M. de Beauvois nous mettent. Mais, pour donner le dernier degré de certitude à ce qu'il avance, il nous resteroit à savoir si ce qu'il regarde comme les graines en sont réellement. Dans les vesse-loups, cette poussière qui les remplit et qui en sort comme de la fumée, ne peut être un assemblage de séminules, comme on le croit : si cela étoit . la terre entière seroit bientôt couverte de ces végétaux. Regarder cette poussière comme une poussière fécondante comme une sorte de pollen, cela n'a rien qui répugne. Kolreuter fait la remarque que le pollen d'une seule anthère de ketinie est composé de cinq mille globules environ. Chaque fleur de cette plante monadelphe contient plus de cent étamines ; e'est donc plus de cinq cent mille globules de pollen pour la fécondation d'une seule fleur. La poussière des vesse-loups est un assemblage prodigieux de petits globules ( et l'on a calculé qu'uu individu de lycoperdon en contenoit quatorze millions) : si e'est un pollen, il n'y a rien qui étonne ; si c'est une réunion de séminules , quelle prodigalité ! quelle surabondance ! Les vraies séminules des vesse-loups doivent donc être différentes des globules qui composent la poussière ; peut-être sont-elles adhérentes au réseau filamenteux daus les vides duquel est contenue la poussière : c'est ce que

d'heureuses expériences doivent prouver, en venant confirmer les observations de M. de Beauvois.

M. Bosc nie l'existence des organes males et des organes femelles dans les champignons; il soutient avec Gærtner que les champignons se reproduisent par bourgeons. « Aujourd'hui (1817), dit-il, que j'ai vu un plus grand combre d'individus de ces deux classes (champignons et polypes); que je me trouve appuyé de l'opinion d'un homme aussi célèbre que Gærtner, je dois tenir, et en effet je tiens plus que jamais à cette idée. Je dis donc que les graines des champignons sont de véritables bourgeons, ou , mieux , ne sont en réalité que des plantes excessivement petites, qui se développent par l'action végétante, sans changer de nature. On en voit la preuve dans les nidulaires, cyathus, où les prétendues semences prennent souvent une ligne de diamètre. » Les générations des chainpignons ne seroient donc en ce sens que les produits d'une succession perpétuelle de développement, ou bien un désemboîtement continuel. Les champignons auroient alors quelques traits de ressemblance avec les polypiers. Lichenstein, Akermann, Treviranus, Kæler, etc., ont même eru reconnoître plus d'analogie entre les champignons et les polypiers qu'entre les premiers et les végétaux parfaits; ils ont proposé de faire des champignons un quatrieme regne, celui des phytozoës, intermédiaire entre les végétaux et les animaux. Avant eux, Linnæus (Mundus invisibilis) crut un moment qu'on pouvoit considérer les champignons comme des polypiers. Les expériences de Munchausen, mal expliquées, l'avoient sans doute séduit, Si l'on met des séminules de vesse-loup sur de l'eau, on aperçoit un mouvement sensible occasione par la legercté du reseau, qui tend à le faire flotter, et par la pesanteur des séminules, qui tend à l'entraîner au fond. Ce mouvement, que Link a reconnu dans beaucoup de champignons, avoit été pris pour un effet de vitalité animale. Linnæus, cependant, abandonna sa première opinion, et dans son Mémoire sur les coraux de la Baltique (Amenitates academice) , en décrivant un polypier fossile d'une structure absolument semblable à celle du bolet amadouvier, il se borne à les comparer sans tirer de conclusion. Néanmoins, des considérations intéressantes peuvent se déduire des parallèles des champignons avec les

polypiers : par exemple, les bolcts et les agaries, qui sont terrestres. d'une consistance non pierreuse, et dont la partie fructifere est en-dessous, peuvent êtne opposés aux coraux qui vivent plongés dans l'eau, qui sont picrreux, à cellules volvoifères situées en-dessus ; les bysses, légers, délicats, fugaces, aux éponges dures, cornées, persistantes, etc.

### IX. Usages et propriétés des Champignons.

Les champignons présentent un grand nombre d'espèces utiles à connoître, à cause de leurs usages et de leurs propriétés. On ne nomme vulgairement champignons que ceux qui, comme les bolets, les agarics, les vesse-loups, etc., ont un certain volume, de la ressemblance entre eux, et surtout une substance charnue et comme spongieuse. Les autres sont les moisissures. C'est parmi les premiers que se trouvent les ceps, les agarics, les chanterelles, les truffes, les barbes de boucs, l'oronge, etc., et tant d'autres champignons dont l'homme se nourrit dans quelques contrées, et qui, dans d'autres, sont le luxe de sa table ou sa passion dominante.

Il est probable que de tout temps, dit Paulet, les hommes ont fait entrerles champignons dans leur nourriture. L'exemple de plusieurs animaux qui s'en repaissent, la nécessité, l'odeur, la dégustation fortuite, et mille accidens de ce genre, ont dû nécessairement les inviter à en faire usage. On voit cet usage établi de temps immémorial à la Chine, dans l'Inde, en Afrique, etc.; mais il semble queles peuples d'Europe, bornés d'abord et long-temps à l'usage d'un petit nombre d'espèces, soient aujourd'hui ceux de la terre qui en font entrer un plus grand nombre dans lours alimens. C'est surtout depuis l'institution du carême, observé d'abord avec rigueur dans la chrétienté, que cet usage s'est beaucoup étendu chez certaines nations, principalement parmi les Russes, les Hongrois, les habitans de la Toscane, réduits souvent presque à cette seule nourriture pendant ce temps. Après les Toscans, les habitans de l'Europe qui en usent le plus, sont les Hongrois, les Bavarois, les Polonois, et en général tous les Allemands. Mais les Russes, beaucoup moins éclairés que ces peuples, se contentent, suivant le rapport de Muller, de les recueillir tous indistinctement, et ils les conservent, dans un mélange de sel et de

vinaigre. Ces exemples suffisent pour prouver qu'indépendamment de ce qui pout flatter le goût dans les champignons, ces plantes contiennent en général un suc capable de nourrir.

L'on s'est d'abord contenté des champignons que l'on recueilloit dans la campagne et dans les champs ; ensuite le lux e a donné naissance à des moyens artificiels, pour augmenter la quantité des champignous comestibles, pour entretenir la conservation des espèces recherchées, ou pour en avoir aux différentes époques de l'année. C'est dans cette vue que les anciens avoient de nombreuses recettes de liqueurs préparées , dont ils arrosoient le pied de certains arbres qui, comme le peuplier, présentent des espèces bonnes à manger. (Voyez CHAMPIGNONS ARTIFICIELS.) C'est ainsi que les modernes ont les Couches a Champignons (voyez ce mot et Fungus), maintenant en usage dans toute l'Europe, et qui fournissent continuellement à l'assaisonnement de nos mets des champignons dont les qualités reconnues n'inspirent àucune crainte. C'est ainsi que les Italiens ont-leur fameuse pierre à champignons, meuble précieux pour les gourmets à Naples, à Rome, à Florence. (Vovez Suillus.) C'est aussi pour cela qu'on a cherché tous les moyens pour dessécher, confire, et toutes sortes de préservatifs, comme le camphre, etc., pour conserver les champignons, dans les saisons de l'année où la nature nous les refuse.

Ce qui platí dans les champignons comestibles, c'est un parfum particulier ou une chair teudre et fragile sous la dent. Les habitans de la campagne sont peut-être trop peu attentifs sur le choix des espèces qu'ils destinent à leur nourriture, ce qui occasione souvent des accidens funestes. En Italie, où la consommation des shampignons et prodigieuse, ony mange un ombre infini d'espèces réprouvées ailleurs. On ne sauroit trop se mettre en garde dans l'emploi alimentaire des champignons, car, indépendamment des espèces vénérueuses, tous les champignons deviennent pernicieux, si l'on ne prend pas certaines précautions. Par exemple, on doit rejeter les champignons passé fleur, c'est-à-dire, ceux qui commencent à perdre leur éclat et leur fraicheur, et qui se flétrissent ou se décomposent. Lis deviennent alors fades on nauséabonds, purgatifs et dan-

gereux. On doit enlever aux autres toute la partie fructifère, comme à quelques bolets et à quelques agaries, auxquels, on enlève les feuillets on les tubes, opération qu'on appelle ôter le foin. On doit rejeter les champignons qui sont remplis d'un sue laiteux, ordinairement àcre; ceux qui ont des couleurs tristes, la chair pesante ou coriace et filandreuse; ceux qui eroissent dans les caves, dans l'obscurité ou sur les vieux trones d'arbres; il vaut mieux, dans le doute, rejeter une bonne espèce, que risquer de commettre une méprise, dont les accidens les obus funestes neuvent étre le résultat.

Les champignons vénéneux n'ont point de caractères communs ; aussi, dans l'usage, on ne doit avoir confiance qu'en ceux dont les qualités innocentes sont reconnues, et dans la manière de les préparer, ce qui n'est plus de notre objet. Les champignons vénéneux produisent d'abord des nausées, des vomissemens, des défaillances, des anxiétés ; un état de stupeur, d'anéantissement, d'astriction à la gorge, qui conduit quelquefois à une prompte mort, au milieu des convulsions les plus affreuses. Lorsqu'on échappe à ce terrible sort, on en éprouve le plus souvent de longs ressentimens. L'émétique, l'eau chaude, les adoucissans, sont les remèdes à porter dans ces circontanees. (Voyez AMANITE, FUNGES, ORONGE.) L'on remarque que les acides, tels que le vinaigre, le jus de citron . atténuent considérablement le mauvais effet des champignons. quels qu'ils soient, et que l'ébullition leur culève souvent de leurs qualités malfaisantes, Kraschenniniekow (Voyage au Kamtschatka) nous apprend que les Kamtschadales préparent avec la fausse oronge, agaricus muscarius, Linn., et l'épilohe, epilobium angustifolium, une boisson enivrante, qui donne naissance souvent à des délires mortels. L'urine des individus qui en sont les victimes, conserve les mêmes propriétés délétères.

Les champignons présentent quelques utilités à la médecine et arts. Chacun sait que l'agarie des boutiques et l'amadou sont des champignons; les usages de ce dernier sont trèsconnus. Quelques peuples en font des vêtemens commodes et fort chauds.

Certaines espèces de champignons sont employées pour teindre les draps en jaune, etc.

Dans la nature, les champignons sont la proie des insectes



et de quelques animaux herbivores; l'on remarque que les champignons avancés en âge sont ceux que les insectes attaquent le plus volontiers.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des champignons qui nous sont uilles, ou qui influent sur l'économie animale. Que n'y auroit-il pas à dire sur les champignons parasites, qui attaquent les végétaux, détruisent leur feuillage ou leur tissu? de ces champignons filamenteux, comme les moissaures, qui dénaturent tontes les substances fermentescibles, et dont il n'est presque pas de moyens de les garantir è de ces champignons microscopiques, tels que ceux appelés roville, nielle, charbon, ergot, mort, blane, memier, qui désolent nos moissons, nos grains, nos plantes potagéres, et qui influent par-lès ur notre existence? Mais nos comnoissances à leur égard sont bornées, et ils demandent encore l'attention den anturalistes et des agriculteurs.

### X. Principes qui composent les champignons.

Les champignons étant la nourriture à laquelle certains pcuples se trouvent quelquefois réduits, renfermeut donc un principe nutritif : les effets prompts et actifs de quelques espèces sur l'économie animale annoncent des principes propres à ces espèces. Dans ces derniers temps, la chimie a cherché à découvrir ces principes : quelques essais ont donné des résultats intéressans; et, réunis aux résultats de nouvelles expériences, ils pourront conduire à des considérations très-importantes sur les champignons en général. La chimie fait connoître que ces cryptogames sont composés essentiellement d'une substance propre, la fongine, principe mollasse, fade, subélastique, alimentaire, et qui jouit de propriétés qui lui sont particulières (vovez Fonging), L'analyse complète de diverses espèces de champignons y a fait découvrir en outre plusieurs acides nouveaux, de l'albumine, de l'adipocire, de l'osmazone, principes azotisés. On en retire encore unc sorte de sucre qui se cristallise, et divers principes propres. Ces découvertes sont dues aux recherches de M. Braconnot. Les expériences de cet habile chimiste portent à conclure que les champignons sont de tous les végétaux ceux qui offrent le plus de principes animalisés, ou, pour être plus clair, de principes azotisés. Les champignons expirent du

E Trig

gaz azote, du gaz acide carbonique, du gaz hydrogène; sous l'eau, ils ne donnent pas de gaz oxigène. Ainsi tout concourt à former des champignons une famille distincte de celles des autres végétaux.

### XI. Conclusion.

De tout ce qui précède il est aisé de juger que l'étude des champignons n'est pas une étude stérile, qu'elle n'est pas dénuée d'attraits, même pour les gens du monde, et qu'elle est digne de fixer notre attention. Aussi existe-t-il un grand nombre d'ouvrages sur les champignons, et nous pourrions citer ici beaucoup d'auteurs; mais il suffit d'indiquer les principaux, ceux que l'on peut consulter avec le plus d'avantage : tels sont Micheli, qui nous dévoila le premier la structure des champignons: Batsch, Battara, Schaffer, Sowerby, Bulliard, importans à cause du nombre et de l'exactitude des figures : M. Persoon, dont le Synopsis fungorum, ouvrage fondamental, est digne, par sa précision et le nombre des espèces qui y sont décrites, d'être consulté par tous les naturalistes; le Traité du docteur Paulet, qui borne l'étude des champignons à celle des champignons, ainsi nommés vulgairement , mais qui fourmille d'experiences curieuses, et dont les figures sont remarquables par leur fidélité, Enfin, le voile qui couvrôit l'histoire des champignons microscopiques, soulevé par Micheli, et que Tode, Persoon, Bulliard, ont déchiré en partie, l'est presque complétement par Link, dont les observations nombreuses et intéressantes se trouvent consignées dans les volumes 3 et 5 du Magasin de Berlin, et dans divers ouvrages périodiques allemands.

Ceux qui voudroient borner leur étude à la comoissance des champigons de la France, doivent essentiellement consulter le Traité des champignons, de M. le docteur Paulet; l'Herbier de la France, par Bulliard; et la deuxième édition de la Flore Françoise, par Mu, de Lamarck et Decandolle.(Less.)

CHAMPIGNOSS ACRES. Micheli donne ce nom à quelques champignons qui ont un goût âcre; tel est l'agaric poivré ou girolle blanche, qui se mange néanmoins dans bien des lieux.

CHAMPIGNON AGARIC. Ce sont les champignons subéreux des genres Agaric et Bolet.

CHAMPIGNONS A L'AIL. VOVEZ AILLIER.

CHAMPIGNON AILÉ. C'est l'agaricus elythrioïdes de Scopoli. Ses feuillets ne touchent que par un point au chapeau, comme les élytres des insectes à leur corselet.

CHAMPIGNON AMER, de l'Ecluse. Espèce qui fait partie des champignons que Paulet nomme Grands-Poivrés, dont l'Agaricus piperatus, Linn., est le type.

CHAMPIGNON ANDROSACE. VOYEZ ANDROSACES.

CHAMPIGNON DE L'APPAREIL DES FRACTURES. VOYEZ DIGITAL HUMAIN.

CHAMTGNON ANDNYME, de l'Echuse. C'est le pestia lentifera; Linna, qui fait le genre Cyathoïdes de Micheli, détruit par Linnæus, et rétabli depuis, sous les noms de eyathus et de nidalaria. Scheffler donne ce même nom à un agarte que Paulet regarde comme une espèce particulière; c'est celle qu'il nomme la touffe-table-d'Espagne, à cause de sa couleur et de sa manière d'être.

CHAMPIGNONS ARBORESCENS. Rai nomme ainsi les champignons qui croissent sur les arbres; il en forme l'un des trois groupes qui, dans sa méthode, comprennent tous les champignons.

CHAMPIGNON D'ARMAS. VOYEZ BERLINGOZZINO.

CHAMPIGNON AROMATIQUE. VOYCZ SUREAUTIER.

CRAMPIGNON ARTIFICIEL ON nomme ainsi les champignons homs à manger, que l'on fait croître au moyen de procédés particuliers. Les anciens svoient quatre manières principales de faire venir les champignons. Ménandre rapporte la première : elle consiste à couvrir une souche de figuier avec du fumier, et à l'arroser souvent; on voit naître au bout de quelques jours, des champignons qui ne sont point malfaisans. La deuxième manière est indiquée à l'article ÆGERATA. La troisème, indiquée par Tarentinus, consiste à arroser avec de l'eau, et en plein air, les cendres de plantes qu'on a brâlées. La quatrième est etelle des couches à champignons, qui étoient connues des anciens. En effet, Dioscoride assure que, pour avoir des champignons toute l'année, on répand sur une couche de terre bien fumée, de l'écorce de peuplière, et que cela suffit pour produire de bons champignons.

CHAMPIGNONS DE L'AUBÉPINE. Plusieurs agarics portent ce

nom; ils forment le groupe ou la petite famille des têtes rousses, établie par Paulet, qui comprend l'agaricus lateritius de Schæffer, et l'agaricus amarus de Bulliard.

CHANTIGNOM DE L'AUNE. Champignon du genre Agaric, qui a une odeur forte et virulente, analogue à celle d'un mélange d'odeur de soufre et de moisi. Il est malfaisant; on le recomnoit à sa couleur de safran et à sa chair couleur de soufre. Il naît au pied de l'aune, en touffe de cinq ou six individus, haute de trois pouces. (Voyer Paulet. Champ., pl. 1457-f. 1-2.)

CRASPITENON AURORIS DES ARREIS, l'Un des trois agaries qui composent la petite famille des calotins établie par Paulet. Il croit au pied des chênes, des bouleaux, des noyers, et se distingue par la belle couleur aurore de son chapseu, qui ressemble à une calote un peu peluchée; par ses feuillets d'un roux vif; par sa tige d'un beau jaune; et par sa chair d'un jaune encore plus foncé, fadée, mais qui ne paroit point malfaisante. On trouve ce champignon à Fontainebleau. Il ne faut pas le confondre avec l'aurore (agarieux cyaneus, Bull.).

CHAMPIGNONS A BOURSE. Ce sont coux qui ont une volva, tels que les Amanites.

CHAMPIGNON A LA BAGUE, nom donné aux pezizes.

CHAMPIONON DE LA BALBINE. Petit agaric de couleur fauve, d'une substance adipeuse, et d'une odeur forte; il nait sur les os de la baleine. Michel-Ange Tilly en donne une figure, pl. 3 de l'Hortus Pisanus.

CHAMPIGNON BLANC. VOYEZ COLOMBETTE.

CHAMMENON BLANC el COUMELLE BLANC, Agaricas oroideus, pecand, Fl. fr., n.\* 562. Il porte ce nom à Montpellier, où on le mange. C'est un champignon des plus délicats, qui diffère de la véritable oronge par la couleur entièrement blanche de toutes ses parties. M. Decandolle le noume oronge blanche; Faulet, Coquemelle. Voyes ce mot, Oronge et Amante.

CHAMPICNON BLEUISSANT. VOYEZ PARASOL BLANC BLEUISSANT. CHAMPICNONS DES BOIS. Ce sont principalement ceux qui croissent sur la terre dans les bois.

Champignons des bouleaux. Voyez Mouchetés ou Griveléss. Champignon de bruyère. Voyez Boule de neige.

CHAMPIGNON BULBEUX. VOYEZ BULBEUX.

- League Lange

CHAMPIGNON DE CAVE. Il croît naturellement dans les caves humides, Paulet en donne une figure pl. 132 de son Traité, C'est un agaric voisin du champignon de couches.

CHAMPIGNON DE CERF. Plusieurs champignons portent ce nom , soit à cause de leur ressemblance avec la corne de cet animal, telle est la clavaire coralloide: soit parce qu'on les a regardés comme un effet des accidens du rut du cerf ;tel est le phallus, ou salvre : soit, enfin, parce que l'on crovoit que les cerss en mangeoient comme stimulant ou aphrodisiaque, tels sont les truffes et le petit champignon connu sous les noms de mouton et de petit mouton, à cause de son chapeau pelucheux. Sterbeeck nie les qualités aphrodisiaques de celui-ci qui est un agaric acre et laiteux, couleur de chamois. C'est probablement l'agaricus rufescens de Schæffer. Paulet le reconnoît en celui qu'il figure dans son Traité, pl. 72, fig. 5, 6, qui croît dans nos environs et qu'il nomme champignon du cerf. Il ajoute qu'en Allemagne on le vendoit comme aphrodisiaque chez les pharmaciens. Il ne paroit pas être le même que le champignon fleur-de-pêcher que les Russes mangent cru en salade. Tous les champignons cités dans cet article portent le nom d'hirchschwamm (champignon de cerf), en Allemagne.

CHAMPIGNON CHABANE. VOYEZ CHABANE.

CHAMPIGNON CHANGEANT. VOYCZ CHANGEANT.

CHAMPIGNON CHAPEAU CANNELLE. VOYEZ CHAPEAU CANNELLE. CHAMPIGNON CHARTREUX. VOYEZ CHARTREUX.

CHAMIGNON DU CHÈNE. Espèce d'agaric figurée pl. 40 du Traité des Champignons par Paulet; il est brun en-dessus et rositre en-dessous ; on le trouve sur les racines du chêne. Le champignon de chêne soyeux, autre espèce d'agaric, croît en touffe au pied des chênes. Il est d'abord roussistre, puis brun ou marron; ses feuillets sont d'un roux plus foncé. Son chapeau, porté sur une tige verdàtre, se fend sur le bord; sa surface est un peu soyeuse ou pelucheuse; sa saveur est d'abord asset agréable, mais elle finit par laisser une sorte d'apreté ou d'astriction à la gorge; enéamonis ce champignon n'incommode pas les animaux que l'on force à en manger. On le trouve dans nos environs. (Paulet, tom. 2, pag. 302, pl. 146, fig. 1, 2, 5.)

CHAMPICNON CHENIER. VOYEZ CHENIER.

Chameason a cusmilles. Sterbecck donne ee nom à un petit agarie, parce qu'on rencontre ordinairement dessus des chenilles qui y filent l'eur coque, ou qui sont suspendues après. Il est blanc en-dessus et aurore en-dessous. Paulet le met au nombre de ses petits chapeaux.

CHAMPIGNON CHEVBLU. C'est l'agaricus atricapillus de Batseli, tab. 16, fig. 76. Il est brun en-dessus, rose-pâle en-dessous; le chapeau et le pédicule sont filamenteux.

CRAMPICNON DE LA CHICOMÉE Petit agaric de la famille des STECCOTAS PÉRALO QUINDADONAS de Paulett, qui se résout en une liqueur noire aqueuse. Son pédicule blanc et fistaleux, soutient un chapeau fort mince, rayé, d'un blanc brunatre, plus clair ou même blanc dans le centre ; les feuillets sont blancs. On trouve ce champignon sur la chicorée qui se pourrit.

CALAMIGNON-CINO-DATS OU A CINQ LODES. C'est l'agarieus guinapartites, Linn. Son chapeau se divise eu quatre ou cinq lobres; il a trois pouces de diamètre; as surface est d'un jaune-grisstre et un peu visqueuse; les feuillets sont blanes. Il se trouve Suède. La description ci-dessus est celle des individus que M. Paulet a observé dans la forêt de Senard. (Paul., t. 2, pag. 148, p. 16. 55, fig. 2, 5.)

Championon comestible, nom que l'on donne à tous les champignons qui se mangent, tels que les Championons de couche, l'Oronous pranches, les Mouserons, les Câpes, la Tauffe, etc. Voyez ces mots, et Amanite, l'Oroga, Clavaire.

CHAMPIGNONS COQUILLIERS. VOYEZ COQUILLIERS.

CRAMPIGNOSS DE COUCHE. CE sont les champignons qu'on fait croître artificiellement sur des couches de funire de cheval. On les nomme encore champignons du famier, camparol, ou des champs, et palurons, ou potirons, parce que les meilleurs viennent dans les pâtures. M. Paulet en distingne six espèces, qui composent sa petite famille des Excransa sacs. (Voyez ce mgl.) La 1." est le champignon de couche france, c'est-à-dire, l'agaric concistible (voyer Evacs). La 2.", le champignon de couche bâtard, agaric à chapeau blanc, law de brun, et dont la peau s'écaille inégalement; les feuillets sont coulcur de chair tirant sur le souci. Ce champignon, qu'on ne mange

pas, croît à l'ombre des arbres au hois de Boulogne. La 3.º le Champicson pes raux. La 4.º, la Boutz de suice. La 5.º, le Patunos rame (voyet ces mots); et la 6.º, le champignon de couche marron. Son pédicule, haut de quatre à cinq pouces, finement écailleux et pieté de brun, est du reste couleur de marron-clair, comme le dessus du chapeau. Ses feuillets, d'abord couleur de corait, noircissent bientôt. Cet agaric eroit dans les bois, à l'ombre; lorsqu'il est frais, il ne le céde en rieu, pour les qualités, au champignon de couche franc, d'ont il a l'odeur, mais dont il diffère par une saveur de moriille qui lui est propre. Tous ces champignons noircissent et se séchent sur pied, sans se résoudre en liqueur noire.

CHAMPIGNON DU COUDRIER. Voyez GRIVELÉ.

CHAMPIGNON A CROISSAN. VOYEZ CROISSAN et COCCIGRUE A

CHANTIGNON DES DAMES. Agarie mentionné par Paulet, d'après l'Ecluse et Sterbecck, qui croît en Hongrie et dans toute l'Allemagne. Il y est fort recherché pour l'usage. La délicatesse de son goût l'a fait nommer Champignon des dames; c'est l'agarieu virecens, Schaff, tab. 94.

CHAMPIGNON D'ÉPICE. Deux agaries à chair molle et à odeur forte, forment la petite famille que Paulet nomme ainsi. Ces deux agaries sont la Térébenthine et le Moutables. Voyez ces mots.

CHAMPIGNON FEUILLETÉ. Les champignons qui portent ce nom sont les agaries de Linnæus. Voyez Fungus et Amanites.

CHAMPICOND DES POSSÉS. (Paulet, Trait. pl. 71, fig. 1, 2.) Cet agarie se trouve sous les châtiajmiers et dans les fossés des bois aux environs de Paris. Il a trois ou quatre pouces de hauteur, et son chapeau quelquefois sept pouces de diamètre. Celui-ciest d'abord hombé, puis il s'aplatit, et finit par prendre la forme d'un entonnoir. Sa couleur est grise ou roussàire, ses feuillets sont jaunàtres. Cet agarie ne parott pas malfaisant.

Gasariosox ou rounta. Paulet en distingue deux: l'un, farineux, à chapeau blanc de lait, strié de gris, saupoudré d'une pousière furineuse blanche, et dont les feuillets sont roux dans lajeunesse, puis noirs. Il a été trouvé sur le fumier, aux envirous de Paris, par Vaillant. L'autre sa le champignom

(

du fumier écailleux, mentionné par Micheli: il est blanc; la peau de son chapeau se lève par écailles aiguës et frisées. Pauletfigure le premier, pl. 124, fig. 1, 2, 5, 4, et place les deux dans la famille des Encarras Farineux. Voyez ces mots, et Chamifondon de couche.

CHAMPIGNON GLAIREUX. VOYEZ GLAIREUX.

CRASTICNON MÉNORACIDAL. Petit agarie pourpre-violet, visqueux et à feuillet blanc, qui a été découvert en Angleirer par Richardson, et mentionné par Rai; sa couleur ressemble à celle d'un bouton hémortoidal. M. Paulet le rapproche de l'agarieus integer de Linneaus.

CHAMPIGNON HÉVATIQUE, ou la LANGUE DE BŒUF; c'est le boletus hepaticus, Pers., ou la Fistuline de Bulliard.

CHAMPIGNON DU HOUX. Agaric d'une chair fine, délicate, d'un parfum et d'une saveur agréables; c'est un des meilleurs qu'on connoisse. Il porte aussi le nom de grande girolle et d'oreille du houx.

CHAMPIGNON D'AVORISE, [Blane d'ivoire, Paul., 59, 5fg. 1 et 2.) Agaric suspect, d'un blane d'ivoire, langueté sur les bords. Il ne faut pas le confondre avec le blane d'ivoire (agarieus eburneus, Bull.). On le trouve en automne dans les lieux incultes.

CHAMPIGNON LAVURE DE CHAIR. (Paul. pl. 42, fig. 3, 4.) Il est tiliss ou l'égérement incarnat; ses feuillets sont inégaux et de même couleur, ainsi que sa chair; celle-ci est un peu piquante; quoique suspecte au premier coup d'œil, elle n'est pas malfaisante. Cet agaire a été découvert par Vaillant aux environs de Paris.

CHAMPIGNON MASCARILLE. Voyez MASCARILLE.

CRAMTONOM MITHADATE (Fungillus mithridaticus, Welsch, Ephem. Nat. cur. dec. 1, ann. 3, ic. Agaricus mucore, Batsch, Elench. tab. 17, fig. 83. Agaricus epithyllus, Pers.). Welsch nomne ainsi un très-petit agaric qu'il découvrit sur une plante de son jardin, qu'on avoit apportée de l'ancien royaume de Pont, où régna Mithridate: sa tige, semblable à un fil lilas, a deux ou trois pouces de long; elle porte un petit chapeau gris conoïde de deux lignes de diamètre. Il est particulier, à nos contrées, et rien ne prouve qu'il soit venu d'Orient.

CHAMPIGNON A MOUCHE, OU TUE-MOUCHE. VOYEZ FAUSSE ORONGE.

Canamieron de autrea. Agarie d'une couleur rousse, semblable à celle de l'écorce du mûrier, arbre au pied duquel il croît : il a quatre à cinq pouces de haut; il est très-bon à manger, et recherché par les amateurs de champignons. On te trouve dans le midi de la France, ainsi que le champignon du mûrier gris. (Paul., pl. 146, fig. 1, 7-) Celui-ci nait en touffe de cinq ou six individus réunis ensemble au pied de divers arbres, et surtout du mûrier blanc. Il a trois pouces de haut; son chapeau est d'un gris roussètre, plus clair endessous, visqueux et sujet às e fendre; sa chair est rousse, d'une saveur àpre. Il paroît suspect. On le trouve en Provence.

CHAMPIGNON NATUREL. On nomme ainsi les champignons que l'on recueille dans les endroits où ils croissent naturellement, et que l'on mange.

CHAMPIGNON NYCTALOPIQUE. Voyez NYCTALOPIQUE.

CHAMPIGNON ORDINAIRE. VOYEZ CHAMPIGNON DE COUCHE.

CHAMPIGNON DE L'OLIVIER. VOYEZ OREILLE DE L'OLIVIER, Agaricus olearius, Decand., et Fungus.

Championon de l'orme. (Paulet, pl. 91, fig. 1, 5, 122.) Agarie suspect, couleur de noisette, ou roux tendre à feuillets Illas; il croit ordinairement en touffe sur les trones de l'orme, et répand une odeur de farine de froment récente.

CHAMPIGNON DU PEUPLIER. Voyez PEUPLIÈRES.

CHANTIENON PHORPHORIQUE (Polymyces ghosphorus, Battara, t. 13, fig. A, B, et tab. 14, fig. E.) On trouve cet agaric le plus souvent en touffe au pied de l'olivier; il est couleur de feu, à pédicule couleur de safran; ses feuillets font l'effet du phosphore. Il passe pour étre bon à manger. Cette déscription convient jusqu'à un certain point à l'agaric de l'olivier (voyez Orellee de l'olivier), qui, dit-on, jette, lorqu'il se gâte, une lueur phosphorique : il est vénéneux.

CHAMPIGNON FOREUX. Ces champignons sont les bolets, et tous les champignons qui sont munis de tubes de pores, ou de cellules.

CHAMPIGNON PRUNE-DE-MONSIEUR. Paulet figure sous ce nom (planch. 53, fig. 2) un agaric d'un violet-brun à feuillets blancs, et qu'il regarde comme l'espèce qu'il désigne dans sa synonymie sous les noms de chartreux ou velucati de Vaillant, et d'agaricus leucophaus, Scopolil Cet agarie paroit un peu suspect.

CHAMPIGNON-RÉGLISSE. Agaric qui ne paroît point dangereux; il est d'une couleur de réglisse dans toutes ses parties. On le trouve aux environs de Paris. (Paulet, pl. 96, fig. 3, 4.)

Chambers noue-sons. Agaric que l'on trouve en automne, dans les bois : il a la forme d'un entonnoir, il est visqueux et couleur de vin rouge ou de laque en-dessus, et à feuillets blanes, ainsi que le pédicule, leque la quatre pouces de hauteur. Il ne paroit pas malfaisant. (Paulet, Tr. 2, p. 155, 1,60) le rapporte à une espèce de champignon citée par Micheli (p. 155, n. 5), que les Italiens mangent, et qu'ils nomment lardajolo.

CHAMPIGNON SAINT-GEORGE. VOYE MOLSREON SAINT-GEORGE.
CHAMPIGNON DU SAULE. DEUX CHAMPIGNON POTENT CE ORD.
Pun est un agaric (voyez COULEMBLE); l'autre, le bolet odorant, qui sent l'iris ou l'anis, ct qui croit sur le saule (boletus
sauce olens, Linn.). Ce champignon paroit être une espec
de dædalea. Dans le nord, beaucoup d'hommes portent sur
eux cette plante pour se rendre plus agréables à lenrs maitresses. Ce fait est rapporté par Linnæus.

GRAMFIGNON DU SURRAU. Petit agarie, un peu suspect, qui croit sur le tronc du sureau. Son chapeau est mince, blanc et garni en-dessous de feuillets également blancs, mais tous différens, inégaux; les plus grands dépassent le bord du chapeau : pédicule blanc-verdâtre. On nomme aussi champignon de sureau la pezise oreille-de-Juda, pezisa auricula.

CHAMPIGNON SOUS-TERRESTRE. Ces champignons sont ceux qui, comme la truffe, croissent sous terre.

CHAMPIGNON SOUCI-DU-NOYER. (Paul., pl. 40, fig. 2.) Petit agaric qui croit sur les troncs du noyer; son chapeau est couleur de souci en-dessous, à lames rousses, et porté sur un pédicule blanc. Il passe pour très-bon à manger.

CHAMPIGNON TERRESTRE. Rai nomine ainsi les bolets et les agarics qui croissent à terre.

CHANFIGNON-TUE-MOUCHES. On désigne sous ce nom la fausse oronge, agaricus muscarius, Linn., et plusieurs de ses variétés. L'Ecluse en cite deux: il dit qu'à Francfort sur le Mein on vend ces champignons aux marchés, pour les mettre dans les appartemens où il y a beaucoup de mouches, ce qui fait périr ces insectes quand ils s'y attachent. Voyez Amanire.

Charinonos trinoide. Paulet met sous ce nom plusieurs agaries, agarieus ovatus, eylindrious et porcellaneus, Schaffi, et amiella, Baisch, Willel, qui l'regarde comme appartenant à une seule espèce, caractérisée par sa forme d'abord ovoide, quien s'alongeant devent celle du typha, on mastete; son chapeau, à surface sèche et finement écailleuse, varie du blanc au volote teau llias. Les feuilleis, d'abord blance, puis rougetires, finissent par devenir noire. Ce champignon se réduit promptement en une liqueur noire. Il est solitaire aux bords des caux, dans les allées des jardins. M. Paulet, qui en distingue deux variétés principales, la blanche et la violette, fait observe qu'on peut en manger sans inconvénient avant leur maturité, mais qu'il faut s'en abstenir lorsque les feuillets commencent à rougir.

Снамрісном uni. Paulet donne ce nom à un petit champignon blanc, qui paroit être une pezize, et qu'il a trouvé sur un agaric (la rougeotte), qui se gatoit.

CHAMPIGNON D'ARMAS. Voyez BERLINGOZZINO.

CHAMPIGNON A VACHE, Agaricus mammosus, Linn. Voyez
Bonnet de matelot. (Lem.)

CHAMPIGNON DE MALTE. (Bot.) On designe quelquefois sousce nom le cynomore, eynomorium, parce que cette plante singulière, qui croit en plusieurs lieux dans la mer, sur les racines des arbres placés le long des côtes, est surtout abondante autour de l'ile de Mallet. (J.)

CHAMPIGNON DE MER (Polyp.), nom vulgaire employé d'une manière vague par le peuple, sur les bords de la mer, ou par les marchands d'objets d'histoire naturelle, pour desiguer des corps souvent fort différens, et dont la forme se rapproche plus ou unoins de celle des champignons. (De B.) CHAMPLUM. (Erpétol.) Voyez Chanyrisk. (H. C.)

CHAMPLUM. (Erpétol.) Voyez CHAMPSÈS. (H. C.) CHAMPSAN. (Erpétol.) Voyez CHAMPSÈS. (H. C.)

CHANFSES. (Erpétol.) C'est un des noms que les anciens donnoient au crocodile du Nil. Hérodote, après avoir dit que les habitans d'Eléphantine en mangent la chair, ajoute: καλέσημε δίν ε προεδθαλοι ἀλλά χάμλμε (On ne les y appelle

point circodiles, mais champsis), ce qui sembleroti indiquer que le mot champsis est égyptien, d'autant plus qu'il assure ensuite que crocodile est ionieu. C'est de champsis sans doute que vient le nom de champlum, qui est encore celui du crocodile aujourd'hui en Egypte, et de champsun, qu'on donne dans quelques ouvrages, comme synonyme du nom de cet animal. Vovez Caocopolis. (H. C.)

CHA-MU. ( Rol.) Arbre de la Chine, cité dans le Recueil des Voyages, sans description, comme employé par les habitans des provinces méridionales de ce pays pour la construction des vaisseaux, des barques et des édifices. (J.)

CHAN. (Ornith.) C'est le nom de l'oie, en dorique. (Ch. D.) CHANAS (Bot.), espèce de figuier d'Arabie, ficus chanas de Forskaël. (J.)

CHANCELAGUE. (Bot.) (Voyez Cachen-Laguen.) C'est la même plante que le gentiana peruviana, Lam., Dict., n.º 29, qui, depuis, a reçu le nom de gentiana cachen-lagua, Molina; chironia chilensis, Willd., Spec. (Pona.)

CHANCHO-NALAK. (Ornith.) Le tadorne, anas tadorna,

Linn., est ainsi appelé par les Kalmoucks. (CH. D.)

CHANGHUNGA. (Bot.) On nomme ainsi à Quito un arbre à feuilles vertes en-dessus et blanches en-dessus, et à fleurs jaunes rassemblées en tête, dont on trouve un dessin incomplet parmi ceux de Joseph de Jussieu. Il est aussi nommé quirard dans d'autres lieux du Pérou. On est porté à croire que c'est une espèce de bulêje, buddleia, trés-voisine du pain du Chili, buddleia gobioua. Joseph de Jussieu dit qu'on emploie aes fleurs dans les teintures, et que dans les assaisonnemes alles imittent la couleur du safran. (J.)

CHANCIE, CHANCISSUAB. (Bot.) Voyez Moisissuae et Botrytis. (Lem.)

CHANDANA. (Bot.) Les Portugais nomment ainsi le Tsien-DAM des Malais, qui est le Sandat. Voyez ces mots. (J.)

CHANDEL (Bot.), nom hébreu de la coloquinte, suivant Mentzel. (J.)

CHANDRALIA, CHANDRAS. (Bot.) Ces noms, employés par Théophraste, et par Gaza son traducteur, désignent, suivant Adanson, la chondrille. (H. Cass.)

CHANFREIN. (Ornith.) On nomme ainsi l'ensemble des plumes.

effilées, et en général assez rudes, qui, placées à la base du bee, se dirigent d'arrière en avant, et couvrent partiellement ou en totalité les narines, comme on le voit aux oiseaux des genres Corbeau, Ani, Barbu, Couroucou, etc. (Cst. D.)

CHANG-CHU (Bot.), nom chinois du camphrier de la Chine,

inférieur à celui de Borneo. (J.)

CHANGEANT (Bol.), espèce d'agarie qui croîten Bavière, etdont Schæffer a donné une figure, agaricus matabilis, Schæff. Fung, t. 9, Il est fauve ou couleur de tabac. On en fait usage sans inconvénient en Bavière. M. Persoon le nomme agaricus caudeinus, et lui rapporte l'agaricus annularis de Bulliard. (Lex.)

CHANGEANT (Erpét.), Trapelus. M. Cuvier a désigné sous ce nom un genre de reptiles sauriens de la famille des eumérodos, et voisin des agames.

Les changeans ont la forme générale et la tête rensiée des agames; mais leurs écailles sont toutes très-petites, lisses et sans épines. Leurs dents sont les mêmes que celles des stellions.

On n'en connoit encore qu'une espèce :

Le Crangeant d'Eovett, Troplus ægyptiaeus. Cet animal, d'une petite taille, est remarquable par la rapidité avec laquelle il change de couleur, en quoi il l'emporte beaucoup sur le caméléon. Il a été découvert par M. Geoffroy de Saint-Hilaire, et représenté dans le grand ouvrage sur l'Egypte, pl. V, fig. 5 et 4. Voyez Tanfeurs et Euvsinossa. (H. C.)

CHANG-KO-TSE-CHU (Bot.), nom chinois qui signifie l'arbre au long fruit, et que l'on donne à la casse des boutiques, dont le fruit est en effet cylindrique et long de quelques

pieds. (J.)

CHANGOUN. (Ornith.) C'est par erreur que Sonnini, dans son édition de Buffon, et ceux qui l'ont copié, ont ainsi écrit le nom du vautour dont M. Levaillant a donné la description, t. 1.", pag. 53 de son Ornithofogie d'Afrique. Voyez Charcorx. (Cts. D.)

CHANI. (Ichthyol.) Suivant Forskaël, c'estle nom arabe du labrus chanus de Linnœus.

D'après le même auteur, chani est encore le nom arabe d'un poisson de la mer Rouge, très-semblable à l'anged, mais plus petit des deux tiers. Voyez Anged et Chanos. (H. C.) CHANLUNGJAN. (Bot.) Vovez CHALUNGAN. (J.)

CHANNA. (Lehthyol.) On trouve sous ce nom, dans le systema iehthyologiæ Blochii de M. Schneider, un genre de poissons qu'il place dans sa classe des pentaptérygièns, ordre des achires. Ce genre appartient à la famille des pantoptères de M. Duméril. Ses caractères sont les suivans:

Corps arrondi, comprimé, couvert d'écailles larges; nageoires impaires, non réunies; màchoire inférieure plus longue; dents trèspetiles, nombreuses, confusément semées sur les màchoires et le palais; opercules écailleuses; une saule nageoire du doss.

A l'aide de ces notes, on distinguera facilement ce genre de

ceux des anarrhiques et des coméphores, dout il se rapproche s par quelques caractères. Le Channa, Channa orientalis, Schn., tab. 90, fig. 2. Teinte

Le Channa, Channa orientalis, Schn., tab. 90, fig. 2. Teintegénérale d'un brun châțain; caudale arrondie; nageoires sans aiguillous.

C'est un poisson des Indes orientales, décrit d'abord par Gronou, Zooph. 135, n.º 408, t. 9, fig. 1. (H. C.)

CHANNO. (Ichthyol.) Sonnini (Voy. en Grèce, t. 1, p. 181.)
nous apprend que les Grecs modernes donnent ce nom au
lutjan serran. Voyez Lutian et Serran. (H. C.)

CHANOS (Ichthyol.), nom d'un genre de poissons de la famille des Listronomis (voyez ce mot), que M. de Lacépède a séparé des mugils de Linnæus, et dont les caractères, faciles à établir, sont les suivans:

Nageoires pectorales non prolongées; nageoire dorsale unique, sans appendices; les côtés de la queue garnis d'ailes membraneuses; point de dents.

Le Canos n'Anaux: Chanos arabieus, Lacép.; Mugilehanos, Forsk., Linn. Tête plus étroite que le corps, aplatie, dénnée de petites écailles, et d'un vert mélé de bleu; la lèvre supérieure échancrée et avancée; les écailles larges, arrondies, argentées et brillantes.

Il y a des individus de ce poisson de la mer d'Arabie qui atteignent la taille de douze pieds, d'autres n'ont que quatre pieds de longueur. Les Arabes les désignent par des noms différens, Voyez Anged et Chani. (H. C.)

CHANSARET-EL-ARUSI. (Bot.) Anx environs du Caire, suivant Forskaël, on nomme ainsi l'astragalus trimestris. C'est,

selon M. Delille, le khansar-el-arouseh, c'est-à-dire, le doigt de l'épouse, ainsi nommé à cause de la forme de sa gousse. (J.)

CHANSONNET. (Ornith.) Dans certains endroits du département des Deux-Sèvres, on donne ce nom au sansonnet, ou étourneau commun, sturnus vulgaris, Linn. (Ch. D.)

CHANT. (Ornith.) Tous les animaux qui ont des poumons, peuvent exprimer leurs affections par la voix: mais la faculté de chanter, c'est-à-dire, d'accompagner l'émission de la voix de sons cadencés, de ces inflexions qui constituent la mélodic, est l'apanage exclusif des oiseaux; et les familles chez lesquelles cette faculté s'exerce de la manière la plus remarquable, appartiennent à l'ordre des passereaux. Les nuances dans les intonations ne permettent pas de douter que la voix ne soit, dans tous les temps, un langage au moyen duquel les diverses espèces correspondent entre elles, et expriment leurs besoins réciproques : mais, l'amour étant le premier de ces besoins, c'est au printemps que les males, dont les désirs sont plus vifs, chantent avec plus de force et de continuité. La musique est un attribut qui dépend de leur nature. En liberté, chaque espèce a son chant particulier ; et quoique les moquerrs aient l'habitude de faire succéder à leur chant ordinaire une imitation des cris qu'ils entendent le plus fréquemment, les oiseaux, en général, ne réussissent à articuler des paroles et des phrases qu'en domesticité, et par un effet de l'influence de l'homme sur les différens êtres. Les perroquets, dont la langue est épaisse et ronde, la glotte flexible, le bec concave et voûté, sont ceux qui produisent, avec le plus de facilité, des sons semblables à la voix humaine. Viennent ensuite la pie, la corneille, le geai, le merle, l'étourneau, etc. Enfin, beaucoup d'autres ont des chants et des prononciations variés, suivant les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, et que l'on peut diviser en chants amoureux, chants joyeux, cris de rappel, cris de surprise ou d'épouvante ; et ces différences sont si grandes , qu'afin de s'exprimer avec plus de instesse en traitant de chaque oiseau en particulier, il faudroit ne pas perdre de vue que le bouvreuil siffle, le dindon glousse, le dindonneau piaule, les gobe-fourmis tintent ou carillonnent, la mésange

pipe, le pigeon mâle roucoule, le coucou d'Europe coucoule, la tourterelle gémit, le corbeau croasse, le coq coquerique, la poule caquette, le perroquet crie et parle, la cigogne elaquette, l'agami crépite, le râle râle, la foulque flûteuse flûte, le butor magit, le flammant trompette, la pintade crécerelle, la tourte-relle à collier et quelques mouettes ricanent, d'autres mouettes ricialient, le chardonnerte azouille, etc.

Le mécanisme à l'aide duquel les oiseaux tirent de leur gosier tant de sous divers, est nécessairement plus compliqué que celui des mammifères, et il a été l'objet des recherches de plusieurs anatomistes. Les uns ont prétendu que le volume de la voix prenoit sa source dans les grands réservoirs d'air situés dans leur abdomen et leur poitrine, et qu'au-dessus du larvax supérieur, à la bifurcation de la trachée, se trouvoit un second larynx suspendu au milieu d'une cavité remplie d'air. et tapissée par une membrane bien tendue sur un os élastique. ce qui faisoit résonner la voix avec plus de force. D'autres ont aussi fait sentir que la voix des oiseaux pouvoit éprouver beaucoup de modifications dans l'intérieur de la trachée, où elle étoit produite ; cet organe , qui imite le corps d'un instrument musical, étant très-varié dans ses dimensions . tandis que la trachée des quadrupédes ne pruvoit influer sur leur voix, qui ne se formoit qu'à son issue. Mais M. Cuvier a jeté un plus grand jour sur cette matière difficile, dans deux Mémoires insérés au Magasin Encyclopédique, 2.º vol. de la 1. année, p. 330, et 2. vol. de la 4. année, p. 162. Après avoir posé en principe, que pour produire un son dans le conduit où l'air passe, il faut un corps ou une lame susceptible de vibrer, ce savant a fait observer que la trachée des oiscaux étoit munie, sur ses bords intérieurs, de membrancs qui pouvoient produire cette vibration vers l'endroit où clle se rétrécit et où elle se partage en deux branches pour pénétrer dans les poumons : de sorte que cette partie peut être comparée, pour ces usages, à la glotte des mammifères. M. Cuvier conclut des nombreuses recherches par lui faites à ce sujet, d'une part, que la trachée n'est pas seulement un conduit pour l'air, mais aussi pour le son; et, d'une autre, que c'est vers sa partie inférieure que se forme le son, le larynx supéricur étant dépourvu de glotte, et l'inférieur étant, au contraire, plus compliqué que chez les mammiféres, à cause de ses anneaux entiers, de sa longueur, de ses circonvolutions, et de sa forme si variée chez les divers oiseaux.

On peut comparer à l'anche des instrumens à vent l'ouverture de la trachée-artère des oiseaux; laquelle est membraneuse et formée par un repli de la peau intérieure du bronche, dont le rebord libre et élastique est dirigé vers le haut. Les deux bronches sont composés d'anneaux brisés, et une membrane sans cartilage ferme le côté par lequel ils se regardent. Les anneaux voisins de la trachée sont souvent plus grands et toujours moins courbés que ceux qui se rapprochent du poumon, à l'entrée duquel ils sont presque entièrement clos; et l'espace membraneux du bronche, trèsétroit vers le poumon, s'élargit plus ou moins prountement. et prend, vers la bifurcation, une forme ovale plus ou moins grande. L'air, chassé du poumon et des réservoirs contre cette membrane, doit donc y produire une résonnance à peu près semblable à celle que l'air renfermé dans un tambour, ébranlé par la partie supérieure, produit sur l'inférieure. Le son est ainsi modifié, tant en raison des degrés d'épaisseur, d'élasticité et de tension de la membrane tympaniforme, que par l'état de l'ouverture du bronche, qui représente les anches d'un instrument à vent. Des muscles servent à alonger ou raccourcir cette membrane, à l'élargir ou à la rétrécir, et le son est plus grave ou plus aigu, selon les modifications que présente la forme de la trachée, dont les oiscaux peuvent d'ailleurs tenir l'orifice supérieur entièrement fermé, ou plus ou moins entr'ouvert.

Le larynx inférieur, que M. Cuvier a trouvé dans tous les oiseaux par lui disséqués, excepté dans le roi des vautours, eulter papa. Linn., dans l'urubu, eulter aura, fait partie de la trachée-artère, et il consiste ordinnierement dans une saillié membraneuse provenant de chaeun des côtés de l'orifice de la trachée, lequel est séparé en deux par une traverse osseuse dirigée d'avant en arrière, ou seulement par l'angle de réunion des deux bronches, qui, au lieu des anneaux complets de trachée, n'ont que des ares cartilagineux, et susceptibles d'une courbure plus ou moins forte, suivant les sons qu'ils sont d'estinés à produire.

Il y a de deux sortes de larynx inférieurs. Les uns sont sans muscles propres, et tantó t avec des dilatations ou cayités latérales, comme chez les canards et les harles, tantôt sans di-latations, comme chez tous les galliancés. Dans le premier eas, la traverse du bas de la trachée est au niveau de la membrane saillante qui en double l'intérieur; dans le second cas, cette traverse est située au-dessous du dernier anneau, auquel elle tient. Le caractère constant d'aigu ou de grave dans la voix de chaque espèce paroit tenir à la compression latérale da bas de la trachée et au rétrécissement de la glotte qui en résulte. Les laryns inférieurs à muscles propres n'ont qu'un seut muscle de chaque côté dans les faucons, les foulques, les râles, bedeasse, les chevaliers, et autres oiscaux de riviage à les foible: ils en ont trois chez les perroquets, et cinq chez les oiseaux chartuers.

Le larynx supérieur des oiseaux est placé à la base de la langue et à l'extrémité supérieure de la trachée-artère; il, est, en général, garni de tubercules plus ou moins gros, plus ou moins nombreux; les oiseaux chanteurs en sont tous privés.

M. Cuvier, après beaucoup d'autres détails sur les divers . organes de la voix des oiseaux, établit trois propositions principales. 1.º Le son est produit dans l'instrument vocal des oiseaux comme dans les cors, les trompettes, ou dans les tuyaux d'orgue nommés jeux d'anches. 2.º 11 est modifié, relativement au ton, par les variations de la glotte, qui correspondent à celles des lèvres du joueur, ou de la lame de cuivre des jeux d'anches : par les variations dans la longueur de la trachéc, qui correspondent aux différentes longueurs des tuyaux d'orgue, et par le rétrécissement ou l'élargissement de la glotte supéricure, qui correspond à la main du joucur de cor, et à la fermeture ou aux cheminées des tuvaux d'orgue. 3.º La voix des oiscaux est d'autant plus susceptible de variations, que les a trois sortes d'organes destinés à faire varier le ton, c'est à-dire la trachée-artère et les larynx, ont un plus haut degré de perfection. (CH. D.)

CHANTERELLE (Bot.), Cantharrilus, champignon qui doit son nom à une sorte de ressemblance entre sa forme et celle de la tête d'un coq lorsqu'il chante. C'est pour cette raison que les Italiens le nomment gallinacio. Linnœus en a fait uoc espèce de son genre Agaric, agaricas canharellus; mais les botanitate le comprement attuellement daos le geore Merule, merdius, dans lequel il est le type d'une section, celle des espèces dont le chapeau est pédicellé et concuve. Cette section constitue le genre Cantherelles de M. de Lamarek, le même que le chanterel d'Adanson, Le cantharellus de Jusieu répond au merailus, Pers.

La chanterelle est un champignon bon à manger: elle sera décrite à son geore. Voycz Merule et Girole. !(Lem.)

CHANTERELLE. (Chaure.) On fait, au soleil couchant et à la pointe du jour, une sorte de chases aux perdrix et aux cailles mâles, en les attirant daos des filets que l'on a tendus, par le moyen de femelles de leur espèce, qu'on traosporte daos des cages, et qui sont alors désignées sous le nom de chauterelles. Cette chases se fait aussi à d'autres petits oiseaux; l'on nomme appelans les individus dont on se sert, et à défaut de ceux-ci on emploie l'instrument connu sous la décomination d'appeau. (Ca. D.)

CHANTEURS. (Ornith.) Tous les oiseaux qui se foot remarquer par un chant plus ou moins étendu, par une voix plus ou moins médodieuse, sont compris sous cette dénomination géorarle. M. Viciliot a dooné proprement le nom de chaoteurs, casori, à la viogitième famill: de son ordre des oiseaux sylvains, et de la tribu des aoisodactyles, eo lui assignant pour caractères un bec comprimé, le plus souveoi échancré, rarementà bords finement dentelés, fiéchi en arc, ou droit et courbé à la pointe, et l'ongle postérieur quelquefois plus long que le pouce. Le nom de chanteur a été d'aillebrs applique spécialement au pouillot ou chaotre, motacilla trochilus, Linn, au petit chanteur de Cuba, fringilla lepida, Gmel., au chanteur patagon, motacilla patagonica, Gmel., lequel est décrit tom. 2 ; in-8.°, pag. 288, de la traduction du Voyage de Dixon, et figuré pl. 20 du même ouverge. (Cn. D.)

CHANTRANSIE (Bot.), Chantransia. Ce genre appartient à la famille des algues, section des cooferves. M. Decandolle, en l'établissant, y rapporte toutes les conferves d'eau douce qui sont filameoteuses, cloisonnées, et dont l'iotérieur contient une matière de forme indéterminée, composéé de séminules trés-nombreuses, fort getites, sortant de leur loge, ou

germant dans l'intérieur même : les plantes sont ainsi prolifères.

Ces caractères ramènent dans ce genre un nombre considérable d'espèces généralement très-difficiles à caractériser : il n'est même pas constant qu'ils appartiennent exclusivement aux chantransies, et qu'un grand nombre d'espèces de conferves marines, placées dans le genre Ceramium, ne les offrent pas. Nous voulons parler ici des ceramium verts, dans lesquels on n'a pas encore vu ces tubercules ou bourgeons particuliers aux ceramium cornés. Les naturalistes ont senti l'avantage de diviscr les conferva de Linnæus en plusieurs genres. Le chantransia est un de ces genres qui, lui-même, demande à être subdivisé. M. Bory de Saint-Vincent a proposé de réunir en un seul groupe les chantransies dont les articulations renflées aux deux bouts sont unies les unes aux autres par un fil solide et intérieur. Ces articulations ne sauroient être mieux comparées qu'à une suite de bobines cnfilées, Ce groupe constitue un genre reconnu par la plupart des botanistes. (Voyez Lemanea.) Il ne resteroit dans le genre Chantransia que des espèces vertes, finement capillaires, souvent d'une délicatesse extrême, dont les articulations, en général, comprimées alternativement dans un sens opposé, ne présentent point le fil central des lémanées, et dont la matière verte qu'elles contiennent n'est point en étoile ou en spirale, comme elle se montre dans le genre Conferva, tel que les botanistes l'adoptent actuellement.

Les chantransies offrent en outre, de distance en distance, des bourrelet d'ob partent quelquefois des articulations qui se développent en rameaux; ceux-ci naissent aussi des cloisons mêmes de la plante, ou bien ils font leur intervalle.

Les chantransies se plaisent dans les eaux courantes ou agitées; on en trouve aussi dans les eaux tranquilles. Une grande agitation ne paroit pas arrêter leur développement; nous avons souvent recueilli des chantransies sur les rouages des moulins, sous des bateaux continuellement en mouvement, et dans des ruisseaux d'un cours très-rapide. Ces chantransies sont du nombre de celles qui vivent fixées par un petil empâtement qui n'est qu'une touffe de filamens micros-

copiques, pénétrant le bois, la pierre ou la plante même qui lui sert de soutien.

Elles ne tirent aucune nourriture de ces corps, et des filamens détachés par une cause quelconque végétent librement.
Lorsqu'elles sont amenées dans des eaux dormantes elles s'y
développent et s'y multiplient même avec une plus grande
facilité, au point de former des tapis nageans, fort étendus,
d'abord verts, puis vert-jaunâtre, et enfin blanchatres lorsque
la plante est morte; on a cherché à tirer parti de ces chantransies, mais sans succès. On a tenté en vain à en fabriquer
du papier, même du papier pour enveloppes. On a cru que
les chantransies concouroient à la fétidité des aux sur lesquelles elles séjournent. Il est présumable, au contraire, que
ces plantes contribuent à assainir ces eaux putrides, remplies
d'animaux et de végétaux en décomposition. L'expérience doit
nous apprendre comment les conferves opèrent cette purifications i'on sait qu'elles exhalent de l'oxygène.

Les espèces de ce genre sont très nombreuses, et il n'existe pas de travail qui les fasse connoître. Il seroit à désirer que quelque naturaliste portat son attention sur elles, et en donnat une monographie. En attendant, on peut prendre pour type de ce genre les espèces qui suivent:

CHANTANNIE PRIOTONNÉE : Chantrania glomerala, Dec., Fl. fr., n., 121; Conferva glomerala, Linn.; Polysperma glomerala, Vauch., Conf., t. 10, f. 4, 5. Verte; filament strè-rameux, surtout vers l'extrémité où ils forment des pinceaux ou des espèces de pelotons; articulations oblongues, renflées dans les milleu. Elle est très-commune dans les caux pures, les canaux, les rivières : elle forme des touffes de trois à dix pouces de longueur, et d'un vert jaundare ou d'un vert d'herbe.

Ğiantianshie DB Ausseaux: Chantransia rivularis, Dec., fl. ft., r., "12: Conferor invularis, Linu., Prolifera rivularis, Vanch., Conf., p. 129, t. 14, ft. 1. D'un beau vert ou d'un vert foncé, filamens trés-longs, gamis d'espace en espace de bourrelets d'où sortent de nouveaux filamens; articulations beaucoup plus longues que larges. Cette espèce est fort commune d'ansies ruisseaux et les étangs : elle y forme des tapis serrés et flottans; les filamens eut jusqu'à deux pieds de longueur.

Ce genre a été dédié par M. Decandolle à M. Girod-Charans, auteur d'un ouvrage intitule Recherches chimiques etmicroscopiques sur les Conierves, Byses et Trémolles, etc., 1 vol. in-4°, 1802, dans lequel l'auteur s'efforce à prouver que ces végétaux sont de vraispolypiers; mais, comme l'a fort bien fait observer M. Bosc, il est tombé dans cette erreur en prenant pour les animaux des conferves, des volvoz et des cercaires qui vivent dans les mêmes eaux et dans les mêmes circonstances. Vovez Pouvspans, Phoupras, L'EMANSE. (LEM)

CHANTRE (Ornith.), un des noms du Pouillot, motacilla

trochillus . Linn. (CH. D.)

CHANVRE (Bol.), Cannabis, Linn., genre de plantes dicotylédones, apétales diclines, de la famille des urticées, Juss.,
et de la diocie pentandrie, Linn., dont les principaux caractères sont d'avoir des fleurs dioïques, conformées ainsi
qu'il suit : chaque fleur, malle est composée d'un périanthe
caliciforme à cinq folioles oblongues; de cinq étamines un
peu plus courtes que le périanthe, et dont les anthères sont
tétragones et oblongues : chaque fleur femelle consiste en un
périanthe d'une seule pièce, oblong, caliciforme, s'ouvrant
d'un côté dans toute as longueur; en un ovaire supérieur,
surmonté de deux styles subulés et velus. Le fruit est une
petite capsule crustacée, presque globeuse, bivalve, recouverte par le calice, et contenant une seule graine.

On ne connoît que deux espèces de ce genre.

1.º CARYNE CULTUR : Cannobis astiva, Linn. Spec. 1457; Lam. Illust. Is 14, Sa tige est droite, simple, un pre quadrangulaire, légèrement velue, haute de quatre à six pieds, et quelquefois plus; ses feuilles sont opposées, pétiolées, découpées en cinq folioles lancéolées, dentées en seic. Les fieurs, dans les individus màles, sont disposées dans les sisselles des feuilles supérieures, en petites grappes làches, d'une couleur herbacée: dans les individus femelles, les fleurs sont également axillaires, mais presque sessiles, pen apparentes, et remarquables seulement par leursstyles. Le clanvre cultivé est une plante annuelle, qui croît naturellement dans les Indes et en Perse; mais comme elle est d'une grande utilité, on l'a transportée depui song-temps en Europe, où elle est preque naturalisée dans plusieurs de ses parties méri-

dionales, et on la cultive même avec succès dans ses régions les plus septentrionales.

La plante entière a une odeur forte, qui est enivrante. exhilarante et narcotique. Il suffit, dit-on, de se livrer au sommeil dans le voisinage d'une chenevière (on appelle ainsi un champ dans lequel on cultive du chanvre) pour éprouveren s'éveillant, des vertiges, des éblouissemens et une sorte d'ivresse. Dans le nord, selon Bergius, le chanvre n'a pas la propriété exhilarante qui se trouve dans celui du midi. Ses feuilles font la base d'une préparation connue dans tout l'Orient sous le nom de haschisch, et que l'on emploie de différentes manières, soit en liqueur, soit sous forme de confection ou de pastilles édulcorées avec des substances sucrées, soit même en fumigations. L'ivresse produite par le haschisch jette dans une sorte d'extase pareille à celle que les Orientaux se procurent par l'usage de l'opium; et, d'après le témoignage d'un grand nombre de voyageurs, les hommes tombés dans cet état de délire s'imaginent jouir d'une félicité dont l'acquisition leur coûte peu, mais dont la jouissance trop souvent répétée altère leur organisation, et les conduit au marasme et à la mort.

A la Cochinchine et dans les Indes, les habitans mêlent les feuilles de chanvre avec celles du tabac à fumer; et ils se procurent par ce moyen une gaieté et une sorte d'ivresse dont les effets sont à peu près les mêmes que ceux du haschisch. d'Orient, et dont l'usage immodéré et trop fréquent produit la stupeur, l'hébêtement, la consomption et la perte de la vie.

La graine de chanvre, à laquelle on donne vulgairement le nom de chenevis, est très-bonne pour engraisser la volaille, Les poules auxquelles on en donne pour nourriture, pondent plus abondamment. Dans les villes, on en fait une consommation assez considérable pour les oiseaux de volière. On en retire par expression une huile qui est très-bonne à brûler, et qu'on emploie dans la peinture, ainsi que dans la fabrication du sayon noir. Plusieurs animaux domestiques mangent avec avidité les tourteaux formés par le marc qui reste après l'expression de cette huile. Le chenevis paroit participer jusqu'à un certain point des propriétés narcotiques du chanvre lui-même : quelques médecins assurent l'avoir employé avec avantage en

émulsion, dans plusieurs maladies, et principalement dans la blennorrhagie inflammatoire.

En Europe, c'est principalement sous le rapport de ses propriété économiques, que le chanvre est une plante précieuse. Les filamens qu'on retire de son écorce, et qui sont conus sous le nom de filasse, sont employés à faire des cordes, des toiles de toute espèce, dont l'utilité et les usages sont infiniment variés. La récolte du chanvre est d'un grand profit pour certains départemens de la France, et il est en général peu de cantons dans lesquels cette plante ne soit plus ou moins cultivée. Sous tous cers apports, elle mérite que nous entrions dans quelques détails sur sa culture, et sur les diverses préparations qu'on lui fait subir pour en retirer la filasse.

La graine de chanvre, comme la plupart des semences oléagineuses, ne conserve que d'une année à l'autre sa faculté germinative. Cette raison doit faire apporter une grande attention dans le choix de celle que l'on veut semer, car il est essentiel de n'en jamais employer que de la dernière récolte ; lorsqu'on n'a pas la certitude qu'elle en soit, il faut s'en assurer en en prenant une poignée au hasard." et en en écrasant quelques grains avec les dents, afin de pouvoir goûter la petite amande qu'elle contient. Quand la graine est bonne, cette amande est douce, ct elle a un petit goût de noisette: lersqu'au contraire elle a une saveur âcre, c'est gu'elle a déjà ranci, et gu'elle n'est plus propre à germer. Toute graine dont l'écorce est blanche ou d'un vert pale, est vide en dedans, ou son amande est mal nonrrie, et n'est pas non plus bonne à semer. Quand l'écorce est brunatre ou luisante, on doit présumer que l'amande est bien conformée, et que le germe en est bon.

Le chanvre demande une terre bien meuble et en même temps três-substantielle; aussi réusit-il parfaitement dans les nouveaux défrichemens des prairies, et surtout des hois, parce qu'il à fallu travailler profondément la terre pour arracher les souches des arbres, et que la décomposition des feuilles des arbres ou des herbes de la prairie a formé depuis long-temps des couches d'erre végétale.

Les meilleurs engrais pour les terres dans lesquelles on veut semer du chanvre, sont des fumicrs à demi consommés

répandus avant l'hiver sur le terrain de la chenevière, et enterrés aussitét par un profond labour, afin qu'ils aient, pendant l'hiver, le temps de se décomposer entièrement. La nature du sol indique la quantité de labours nécessaires; mais ils doivent être profonds, et renouvelés jusqu'à ce la terre soit parfaitement meuble, et qu'il ne reste plus de mottes.

Le temps convenable pour semer est celui où l'on cesse de craindre les fortes gelées, mais il vaut micux en général semer un peu de bonne heure qu'un peu plus tard, parce que, lorsque les semailles sont faites avant la fin de l'hiver, les graines lèvent mieux et profitent davantage, à cause des pluies qui sont asser ordinaires à cette époque et à l'équinoxe du printemps. On peut d'allieux se précaudionner contre les gelées tardives, en gardant une quantité de graines égale à celle que l'on aura semée, pour réparer la perte qu'elles auroient pu causer. Si les semailles n'ont éprouvé aucun dommage, et que ces graines soient par conséquent de reste, elles ne seront point perdues pour le cultivateur; il pourra les employer à la nourriture de jeunes poulets ou de jeunes pigeons.

La graine se sème clair ou épais, selon l'usage auquel on destine le chanvre : s'il doit être employé à fabriquer des toiles, la graine doit être semée épais, parce que, dans ce cas, l'écorce plus fine, produit une flissse plus fine, plus douce, plus soyeuse, et qui blanchit plus facilement. Lorsque le chanvre doit servir à faire des cordes, il faut que la graine soit écartée, parce qu'alors elle produira des tiges beaucup plus élevées, beaucoup plus grosses, dont la fliasse sera grossère et en longs brias.

On ne doit pas trop enterrer la graine, parce qu'alors elle pourrit sans lever : il ne faut la recouvrir que d'une légère, couche de terre. Une petite pluie survenant peu après l'ensemencement, fera germer et lever promptement les graines. Dans le cas de sécheresse, il sera à propos, si l'on est dans le voisinage de l'eau, de faire des arrosemens, soit par irrigation, si l'on a cette facilité, soit même avec des arrosoirs, si le premier moyen est impraticable.

Lorsque le chanvre est sorti de terre, et qu'il a deux ou trois pouces de hauteur, c'est le moment de le faire sarcler et de l'éclaireir s'il a été semé trop épais. Le surelage est essentiel et indispensable pour empécher les mauvaises herbes qui, croissant souvent en grande abondance dans une terre bien préparée, pourroient étouïer le chauvre: mais il suffit que cette opération soit faite une seule fois; car, dès que les tiges du chauvre sont parvenues à une certaine élévation, elles les font périr promptement en leur interceptant l'air et la lumière.

La récolte du chantre se fait le plus ordinairement en deux fois : dans le premier travail on n'arrache que les pieds màles que les gens de la campagne nomment presque partout chanvre femelle; et lors du second, le chanvre femelle, qu'ils prennent aussi mal à propos pour le chanvre male.

Le moment convenable pour arracher le premier chanvre est quelque temps après la floraison, lortque les picds màles, ayant répandu leur poussière sur les femelles, ont rempli leur destination en fécondant la graine de ces derniers. Ces pieds ne tardent pas alors à se dessécher; le haut de leur tige jaunit, et le has blanchit. Les ouvriers qui sont employés à cette opération, communément ce sont des fémmes, doivent faire attention, en enlevant les pieds de chanvre mâle, à ne pas endommager les femelles, qui, selon le climat et la chaleur de la saison, doivent encore rester cinq à six semaines, jusqu'à ce que les graines aient acquis leur parfaite maturité.

Les picds måles, arrachés, sont mis en petits faisceaux, portés au-céla du champ, où l'on doit, avec un instrument tranchant, couper toutes les racines un peu au-dessu du collet, ce qui se fait alors d'une manière trèn-expéditive, le chanvre étant encore vert, si l'on attendoit qu'il fût sec, il faudroit la moitié plus de temps. Il faut aussi supprimer et abattre toutes les feuilles qui garnissent la partie supérieure des tiges, et qui, si on les hissoit, occasioneroient une fermentation nuisible à la plante. Après cela on fait ordinairement sécher les bottes de chanvre mâle pour les garder jusqu'à ce qu'on ait fait la récolte du chanvre femelle, et pour les mettre à rouir ensemble; mais, l'expérience ayant démontré que le chanvre qu'on met dans l'eau aussitôt aprè

qu'il est arraché, y aut mieux que celui qu'on laisse sécher pendant quelquesjours, il est inutile d'attendre que le chanvre femelle soit récolté, pour faire subir au chanvre mâle la préparation du rouissage, dont nous parlerons plus bas au sujet du chanvre femelle.

Dans quelques cantons on arrache tout à la fois le chanvre male et fenelle, en réservant sur les bords du champ une certaine quantité de pieds femelles pour se procurer les graines nécessaires aux semailles suivantes. Cette méthode est mauvaise, en ce que le cultivateur se prive par là d'une récolte abondante de graines qui auroient pu lui servir à nourrir de la volaille, ou dont il auroit pu retirer de l'huile; et outre cela, les pieds femelles n'ayant pas acquis toute la perfection à laquelle ils ne parviennent qu'à l'époque de la maturité des graines, la filasse qu'on en retire afest que d'une qualité inférieure, et la toile qu'on en fait est de peu de durée.

Tous les oiseaux granivores sont très-friands de la graine de chanver; pulsieurs petite quadrupédes rongeurs, comme les campagnols et les mulots, en font aussi un grand dégât. Il faut chercher à écarter tous ces encmuis dés le moment du l'on a fait le semis, et il faut renouveler ces précautions lorsque les graines approchent de leur maturité. C'est alors surtout que, pour-écarter les oiseaux, il faut multiplier les fau-tomes, les changer de place, mettre même des enfans qui se proméenent autour du champ en agitant et en frappant l'une contre l'autre deux lattes de bois, ou autres objets propres à faire du bruit, Quelques conups de fusil tirés par intervalle, trois à quatre fois par jour, sont encore un très-bon moyen d'écarter les oiseaux.

Les pieds de chanvre mâle sont toujours en bien plus petite quantité que les pieds femelles, et communément ils sont trois fois moins nombreux. Dans leur jeune âge ils sont plus grands que les femelles; mais quand ils approchent de la floraison, ils s'arrêtent, ne croissent plus que fort peu, et les femelles ne tardent pas alors à les atteindre et à les dépasser.

Lorsque le temps de récolter les pieds femelles est enfin venu, les ouvriers occupés à ce travail doivent avoir la préçaution d'arracher les plantes sans les secouer, et de ne point

. Com of Lange

renverser ni incliner leur tête. Quand ils auront rassemblé une certaine quantité de tiges, ils les mettront en bottes d'une grosseur de proportion à pouvoir être tenue dans les deux mains.

Beaucoup de cultivateurs font sécher rapidement leur charver, en appuyant les bottes contre un mur exposé au soleil; mais par là ils arrêtent subitement un reste de végétation qui, continué encore pendant quelques jours, tourne au perfectionnement de la filasse et de la graine. Il est donc préférable, lorsque la récolte est terminée, de mettre, dans le champ même, toutes les bottes en muelu, été contre tête, en couvrant de paille le sommet de ce tas, sfin de grantir la graine de la pluie et de la voracité des oiscaux: la graine achève ainsi d'arriver à sa parfaite maturité. Mais il est à, de profiter des premiers rayons de soleil pour donner de Jair aux bottes, et les faire sécher, car la pourriture et la moisissure pourroient altérer la qualité des graines et de la filasse.

On ne se sert point du lléau pour battre les graines du chauvre, parce qu'il les écraseroit. Dans quelques cantons on étend de grands draps dans les champs, et on frappe avec des bâtons sur les sommités des bottes de chanvre femelle appuyées sur un banc, dans d'autres, on secoue fortement la partie supérieure de ces bottes en la frappant sur le bord d'un tonneau défoncé par un de ses bouts, et dans lequel les graines tombent par ce moyen.

Quel que soit celui de ces deux procédés qu'on ait employé, on vanne la graine afin de la dépouiller de tous les débris de la plante, et surtout des calices qui se sont mêlés avec elle, on la porte ensuite dans un lieu sec, exposé à un grand courant d'air, on l'étend sur un plancher, oi elle est remuée et changée de place jusqu'à ce qu'elle ait perdu toute hunte dité surabondante: alors seulement on peut l'amoncele mas courir les risques que la fermentation s'y développe, ce qui la feroit noireir, et lui feroit perdre sa faculté germinative, en sorte qu'elle ne seroit plus bonne à rien.

Quand on a recueilli les graines du chanvre, on retranche ses racines et le sommet de ses tiges, pour faire subir à ces deraières une préparation qu'on nomme le rouissage. Cette préparation a pour but de décomposer le gluten qui unit les fibres de l'écorce les unes avec les autres et à la tige, et d'obtenir ce qu'on appelle de la filasse.

L'endroit où l'on met rouir le chanvre, s'appelle routoir. La plante est plus tôt rouie dans une cau dormante que dans une cau courante; et l'opération est encore d'autant plus tôt terminée, que la saison est plus chaude. Dans le climat de Paris, il faut communéement, dans un routori solé, quatre à cinq jours pendant les mois de juillet et d'août, six à huit en septembre, et neuf à quinze en octobre. Dans les caux courrantes, dans celles de source, celles qui sont trop profondes ou trop étendues, dans celles qui sont séléniteuses ou salées, le rouissage est plus long.

Four rouir le chanvre à l'eau, soit dormante, soit courante, il faut auparavant l'avoir mis en hottes assijetties par dex lilens, l'un placé près de la base, du côté où étoient les racines, et l'autre aux deux tiers de la longueur de la hotte. On range ensuite toutes les bottes ou javelles dans l'eau, les unes à côté des autres; on en forme plusieurs lits, et on charge le tout de pièces de bois et de pierres, de manière à tenir la partie supérieure à environ six pouces au-dessous de la surface de l'eau.

Dans cette sorte de rouisage, les javelles de la partie supéper sont toujours plus 60 rouies que celles placées plus profondément dans l'eau, cu sorte qu'on feroit bien de retirer les javelles successivement, et de laisser les inférieures un jour ou deux de plus que les supérieures, mais on n'est pas dans cet usage : aussi s'ensuit-il que le chanvre est presque toujours inégalement roui. Quoi qu'il en soit, on reconnoit que l'opération du rouissage estachevée lorsque, après avoir retiré que, ques brins séparément, et les avoir fuit sécher, les tiges, et les pliant, se rompent facilement en fragmens, et que l'écorce on filasse s'en détache d'un bout à l'autre. Ces fragmens, siast dépouillés de leur écorce, se nomment alors chenevotte.

Quand on met rouir le chanvre dans une eau dormante, il n'a pas besoin d'être assujetti autrement que par la charge dont on le couvre pour l'enfoncer dans l'eau; mais, quand on fait cette opération dans des ruisseaux d'eau contrante, on comprend qu'il est nécessaire d'assujettir les javelles au moyen de piquets enfoncés dans le sol du fond de l'eau, pour les empécher d'être entrainées par le courant.

Aussilot qu'on a reconnu que le chanvre est suffisamment poui, il faut le retirer de l'eau, en le lavant à mesure. Il seroit trés-avantageux de faire ce lavage sur le bord d'une rivière et dans une eau courante; mais les inconvéniens qui peuvent en résulter pour les poissons, et même pour les hommes et les bestiaux, empéchent souvent de le faire, et l'on est obligé de se contenter de le laver en jetant dessus une grande quantité d'eau.

L'eau dans laquelle on a fait rouir du chanvre prend une odeur infecte. S'il y a du poisson dans cette eau, il commence d'abord par être enivré; mais, à mesure que la fermentation absorbe tout l'oxygène de l'eau, le poisson finit par périr. Non seulement cette eau paroit contracter des qualités nuisibles, mais encore les émanations qui s'en échappent peuvent occasioner des maladies graves dans les lieux qu'elles avoisinent: aussi les magistrats chargés du soin de la salubrité publique ont-ils presque partout défendu, par de sages réglemens, de pratiquer cette opération dans l'enceinte des villes, dans le voisinage de habitations, et dans les rivières ou les eaux courantes qui servent à la boisson des hommes et des bestiaux. Aussitôt qui le chanvre est retiré de l'eu et la vé, il faut

le faire sécher promptement, en déliant les bottes, en les diviant en plusieurs petits paquets, ou seulement en ne leur laissant qu'un lien dans la partie moyenne, et en écartant par le pied, et en rond, les brins de chaque botte, de manière qu'on puisse les dresser par ce moyen sur le sol en les exposant en plein air; ce qui vaut mieux que de les placer contre un mur, à la chaleur du soleil, qui colle contre la chenevotte la filase qui n'est pas encore totalement débarrassée de tout son gluten.

Le rouissage dans l'eau est celui qui est le plus généralement en usage; ependant, dans quelques pays, les localités au permettant pas de l'employer, on est obligé de faire rouir le chanvre par deux autres procédés, à l'air et dans la terre.

b Soude

Pour rouir à l'air, on étend le chanvre sur le terrain d'une prairie dont on a coupé le premier foin. Ce chanvre doit rester sur la prairie pendant la nuit seulement, et dès le matin, aussitôt que le soleil paroît, et avant qu'il dissipe la rosée, on relève complètement tout le chanvre, et on l'amoncèle en tas qu'on recouvre de paille. Dès que le soleil est couché, on étend de nouveau le chanvre sur la prairie, et on le relève de même le lendemain, en continuant tous les jours le même procédé jusqu'à ce que le rouissage soit complet. Si l'on avoit une ou plusieurs journées pendant lesquelles on eut des pluies presque continuelles, on pourroit se dispenser de relever le chanvre chaque matin, et l'opération en avanceroit davantage; dans le cas d'une trop grande sécheresse, au contraire, et de l'insuffisance des rosées, on pourroit l'accélérer en faisant, le soir, des arroscmens sur le chanvre. On voit, d'après cela, que, quoique cette opération s'appelle rouissage à l'air, c'est bien évidemment l'eau des rosées, des pluies ou des arrosemens, qui en est le principal agent. L'eau est également le principe du rouissage en terre, ainsi qu'on va le voir.

Pour rouir en terre, on creuse, à la portée d'un puits, une fosse d'une largeur proportionnée à la quantité decharge qu'on a récoltée; ou y arrange ses bottes ou javelles comme dans un routoir; on les recouvre d'un pied de terre, et on arrose abondamment une seule lois : car on retarderoit la fermentation; et par conséquent l'opération, en jetant de Feau dans la fosse à plusieurs reprises. Il faut, pour opérer le rouissage de cette manière, le double de temps que dans les reus qua retet, on s'assure du moment où il est au point convenable; en visitant tous les deux jours une des bottes supérieures, et en examinant l'état du chanver.

Lorsque le chanvre est roui, retiré de l'eau, lavé etséché, on le serre au grenier ou dans un autre. lieu sec et aéré, jusqu'à ce qu'on lui fasse sabir deux dernières préparations après lesquelles il est enfin propre à être mis en œuvre. Ces dernières préparations consistent à le tiller et à le peigner. Par la première, on en rompt les brins l'un après l'autre par le gros hout, pour détacher des chenvottes la filasse dans foute sa longueux. C'est ordinairement dans les véillées des

longues soirées d'hiver que les gens de la campagne se livrent à ce travail, qui est le partage des femmes et des enfans : mais . comme il demande beaucoup de temps, on ne le met en pratique que dans les cantons où la culture du chanvre est trèsbornée, Dans ceux, au contraire, où cette plante est cultivée plus en grand, on sc sert d'un instrument qu'on nomme mache, machoire ou brayoire. C'est une sorte de machine composée de plusieurs petites planches posées de champ, fixées par une traverse à chacune de leurs extrémités, et séparées les unes des autres par des intervalles vides. Cette partie de la machine est immobile, et montée sur quatre pieds, à demihauteur d'homme, ou fixée par chaque bout sur un tréteau. La seconde partie, ou la supérieure, est garnie d'un manche à l'une de ses extrémités, et retenuc par l'autre au moyen d'une cheville qui la traverse, ainsi que la pièce inférieure, en lui laissant le jeu d'une charnière. C'est sur cette cheville ou axe que cette machoire supérieure se lève et s'abaisse au moyen du mouvement que lui imprime l'ouvrier; et les compartimens dont elle se compose sont divisés de telle manière que, lorsque celui-ci baisse le bras, ils s'enclavent dans les intervalles de la pièce ou machoire inférieure.

L'ouvrier qui fait agir cette machine, abaisant rapidement, avec la main droite, la machoire supérieure sur les tiges de chauvre dont il-tient de l'autre main une poiguée qu'il fait passer successivement et à plusieurs reprises, dans toute sa longueur, entre les mâchoires de l'instrument, la chemevotte est brisée en fragmens menus qui quittent la filasse, et tombent à terre.

Quelle que soit la manière qu'on sit employée pour tiller le chanvre, il reste encore à le peigner. Cette dernière opération se fait au moyen d'un instrument nommé seran ou serançoir. C'est une petite planche d'un pied de longueur ou environ, sur deux, à trois pouces de largeur, chargée d'un grand nombre d'aiguilles de fer formant des dents comme une sorte de peigne à plusieurs rangs. En passant à différentesreprises la filasse à travers le-seran, on la fait plus fine ou plus grouse, schon que les dents de cet instrument sont plus ou moins fines et serrées, ou grosses et écartées. Ainsi, pourdonner à la flasse beaucoup de douceur et de finesse, et la readre propre à faire du fil très-fin, il faut paigner le chanvre à plusieurs fois, en le faisant passer successivement par diffèrens serans, en commençant par les plus gros, et finissant par les plus fins. Lorsque le chanvre a été fillé et peigné, on le met par poignése eu hottes et en paquets; il est alors hon à être mis en vente, et à être employé aux usages auxquels il est propre.

Les ouvriers qui sont employés à tiller le chanvre au moven de la mache, et ceux qui le peignent, sont très-sujets à des maladies qui attaquent particulièrement les organes de la respiration, et qui paroissent être moins l'effet des exhalaisons qui peuvent se dégager de cette plante, que de la poussière fine et menue qui s'en échappe dans les manipulations qu'on lui fait subir. Cette poussière est formec de petites paillettes imperceptibles que leur légéreté tient suspendues dans l'air, et qui pénètrent avec celui-ci à travers la trachée-artère, les bronches, et jusque dans leurs dernières ramifications pulmonaires, où leur présence excite une toux plus ou moins fréquente, des douleurs de poitrine qui conduisent ces ouvriers à d'autres affections plus graves, comme l'inflammation et la suppurationdu poumon, auxquelles ils succombent infailliblement. Pour prévenir ces accidens, les chanvriers doivent prendre les précautions suivantes : travailler dans des lieux vastes; avoir attention de sc mettre le dos au vent; se laver souvent le visage et la bouche avec de l'eau et du vinaigre; sc purger ou se faire vomir de temps en temps, toutes les fois que des nausées, des maux de tête, la perte de l'appétit, des douleurs de l'estomac les avertissent du mauvais état de ce viscère.

Les funcstes accidens qui sont trop souvent la suite de la manière ordinaire de travailler le chanvre, ont porté plusieurs personnes à chercher de nouveaux moyens de préparation qui fusent exempts des inconvéniens attachés aux méthodes ordinaires. Dans un ouvrage imprimé en 1760, et ayant pour titre-Analyse pratique sur la culture et la manipulation du chanvre | par Bralle, on trouve l'indication de moyens particuliers, pròpres à remplacer avec avantage la pratique habituelle. Nous allons extraire sommairement ce que ce procédé présente de nouveau. Aussitté que le chanvre est recueilli,

il faul le mettre, encore vert, après en avoir retranché les racines, et les têtes, par couches séparées, dans une fosse de seize pieds en earré et de huit pieds de profondeur, qu'on remplit casuite d'eau, et qu'on entretient en la renouvelant sans cesse, mais lentement, par un petit filt d'eau continu. Quand le rouissage est achevé par ce moyen, on place le chanvre, poignée par poignée, dans un auget rempli d'eau, où il est retenu par des pointes qui sont dans le fond, et par deux cordes, chargées d'un poids, qui passent par-desus. On retire ensuite par le gros bout la chenevotte brin à brin, et la filasse reste seule; enfin on lave celle-ci dans une eau courante, et elle est trés-blanche et de bonne qualité.

Les chenevottes scrvent dans bien des endroits à chauffer le four; dans plusieurs cantons où l'on tille le chanvre à la

main, on en fait des allumettes.

Les Romains u'employoient le chanvre qu'à faire des cordes et des filets de chaises. Sous les compercurs, tout le chanvre nécessaire aux emplois de la guerre, se ramassoit dans deux villes de l'empire- d'Occident, à Ravenne en Italie, et à Vienne dans les Gaules. Celui qui en avoit l'intendance endeçà des Alpes, étoit appelé le procureur du linifice des Gaules, et avoit son établissement à Vienne.

On fabrique aujourd'hui des toiles de chanvre aussi fines que celles de lin, et qui durent davantage, La manière d'en faire ne paroit pas être trèt-ancienne, puisque l'histoire remarque, comme une nouveauté, que Catherine de Médicis, femme de Henri II, avoit deux chemises de toile de chanvre.

Outre l'usage des fils et des toiles auxquels on emploie le chavere, on en fait encore quantité de choses, comme ficelles, cordes, cables, filets de chasse et de péche, voiles et autres agrès de vaisseaux; des sangles, des échelles; enfin des souliers que les Espagnols appellent afpurgàtes, et dont on faisoit encore, il y a quelques années, un grand commerce aux Indee, jusqu'à en charger des navires.

Sous fous ces rapports, les bénefices qu'on peut retirer de la culture du chanvre sont d'autant plus grands, que la plupart des manipulations qu'il exige sont de menus ouvrages qu'on fuit faire à loisir par des femmes et des enfans, ou dans les mortes saisons.

walls it's miditte saison

La Cuanvaz des Issus: Cannobis indica, Lam., Dictionn. enceçul., L. 1, p. 695. Cette espèce diffère du chanvre commun encequ'elle acquiert le double de hauteur, jusqu'à quinze pieds dans nos jardins; mais surtout parce que ses feuilles sont toutes constamment alternes. Les folioles de celles-cison très-étroites, linéaires-lancéolées, acuminées, au nombre de cinq à sept sur chaque pétiole, dans les individus màles; mais ceux qui sont femelles n'en ont communciment que trois sur leur pétiole, et même les feuilles du sommet sont entièrement simples. Elle croit dans les Indes orientales.

Cette plante, ayant la tige dure et l'écorce mince, n'est pas, somme le chanvre cultivé, propre à fournir de la filase; mais se autres propriétés sont les mêmes. Les Indiens fument ou mâchent ses feuilles séches, mélées avec du tabac, pour se procurer une vivrese agréable. En exprimant le sue des fuilles vertes et des graines, et en le mélant avec l'écorce, ils en composent une boisson enivrante; et en ajoutant au sue dont il s'agit un peu de museade, de gérofle, de camphre et d'opium, ils en forment une composition qu'ils nomment maigh, et qui, selon Clusius, est la même chose que le malach des fures. Cette composition fait éprouver des rèves agréables ou procure un profond sommeli; mais sou usage trop fréquent doit causer les mêmes accidens que nous avons dit plus haut être la suite de l'abus des préparations de chanvre commun prises à l'extérieur. (L. D.)

CHANVRE AQUATIQUE (Bot.), nom vulgaire du bidens tripartita, Linn. Voyez BIDINT. (H. CASS.)

CHANVRE DE CRÊTE. (Bot.) On donne ce nom à la cannabine, dalisea, qui a le port du chanvre, dont elle diffère d'ailleurs beaucoup par sa fructification. (J.)

CHANVRE DES INDIENS. (Bot.) C'est ainsi qu'on nomme, dans quelques colonies, l'agave, dont les feuilles fournissent un fil propre aux mêmes usages que l'écorce du chanvre. (J.)

CHANVRIN (Bot.), nom vulgaire d'une espèce de galéope, galeopsis tetrahit, Linn. (L. D.)

CHAOS. (Bot. ) Voyez CHARBON DES BLÉS. (LEM.)

CHAPE. (Chim.) C'est le dôme du fourneau de fusion. Il est plus élevé que celui du fourneau de réverbère. Une large porte mobile, par laquelle on introduit le combustible

dans le foyer, se trouve sur le côté antérieur; la partie supérieure se termine en un tuyau cylindrique, sur lequel on place d'autres tuyaux lorsqu'on veut augmenter le tirage. (Cs.)

CHAPEAU (Bot.), Fileut. Dans les champignons gymnocarpiens on donne le nom de chapeau au péridion, lorsque ce réceptacle des corps reproducteurs termine le pédicule sous la forme d'un disque, d'une calotte ou d'un renflement quelconque. Le chapeau est garni en-dessous de lames rayonnantes, ou de tubes, ou de portes, ou de pointes, qui servent de support (Bacentaire) aux corps reproducteurs (séminules). Avant son développement, le chapeau est uni au pédicule par une membrane dont les lambeaux prennent le nom d'anneau lorsqu'ils restent attachés au pédicule, et le nom de cortine lorsqu'ils restent attachés au chapeau. Voyer Champierons, (Mass).

CHAPEAU CANNELLE (Bot.), espèce d'agaric qu'on trouve aux environs de Champigny, près de Paris. Toute la plante ala surface sèche, une saveur et une odeur de bon champignon; aussi est-elle recherchée pour l'usage. Elle est très-delignte et de bon goût; c'est même, g'oute Paulet, un des meilleurs champignons que l'on connoise. On trouve cet agaric par groupe de deux individus, ayant deux pouces et demi de hauteur. Le chapeau, quelquefois finement gercé, est couleur de cannelle claire; ses feuillets sont blancs et serrés; la tige a près d'un pouce d'épaisseur. Paulet, Trait. 2, p. 155, pl. 40. Voyez Johnson. (LES).

CHAPEAU D'EVÉQUE ( Bot.), nom vulgaire de l'épimède des Alpes. On donne le même nom au fruit du fusain d'Eu-

rope. (L.D.)

CHAPEAU (Gaaxs) TERRE D'OMBRE. (Bot.) C'est l'agaricus atrotomentosus, Batsch, Elench. pl. 8, f. 32, dont le chapeau et les feuillets sont couleur de suie ou de terre d'ombre. Son pédicule est noir. Ce champignon est le premier de la section des pleuropus, du genre Agaricus, de Persoon, Syn., p. 472, n.\* 416. Voyez Fences. (Len.)

CHAPEAU (PETIT) D'ARGENT (Bot.), espèce d'agaric décrite par M. Paulet, Tr., 2, p. 232, pl. 111, f. 3, et qui ne paroit point malfaisante. Elle naît en touffe de quatre ou cinq individus, blancs partout. Leur petit pédicule a un pouce et demi de longueur, sur une ligne de diamètre contenu avec le chapeau. Celui-ci, relevé à son centre en bossette, et garni endessous de feuillets très-fins et inégaux, n'a que six lignes de diamètre. Voyer Serrentes (Less.)

CHAPPAU (PERT) DE SENARD (Bot.). M. Pauletfigure, pl. 55, f. 1, de son Traité des Champignons, une capéce d'agarie qu'on trouve en automne dans la forét de Senard, et qui parott malfaisant. Il est haut de trois à quatre pouces; le chapeau est de couleur de marron, garni de feuillets blancs, inégaux.

Voyez PIEDBOTS. (LEM.)

CHAPEAU ROUX. (Ornith.) Spareman a donné, sous le nº 44 de son Massem carlsoniaum, la figure et la description d'un oiseau par lui rapporté au genre Bruant, et nommé embriza euticepilla. Cet oiseau, remarquable par sa coiffure d'un rouge éclatant et bordée de noir, est de la taille du pinson: Il a le corps brun en-dessus, et cendré en-dessous. C'est l'embriza refrepilla de Gmelin, et le fringilla ruiteous]. de Latham. Le naturaliste suédois ne paroissant point avoir vérifié si ect oiseau a au palais le tubercule caractéristique du genre Bruant, on peut encore lui assigner sa véritable place. (Car. D.)

CHAPEAUX (Perra). (Bot.) M. Paulet admet sous ce nom deux familles d'agraic. L'une sera mentionné à l'article Morsanos p'anj, la seconde se divise en quatre section. Es première section comprend des champignoss à chapeaux plats, dont perpèce la plus remarquable, petite et toute bleue, a été décrite par J. Bauhin, eap. 65, p. 8.65, ie. Fungus parvus omnino cervileus. La deuxième section renferme des espéces à chapeaux hémisphériques; l'agarieus ermineus, Scop. n.º 1559, en fait partie. La troisième section contientées champignoss à chapeau en cône obtus, gris cendre, dont les Júngus n.º 22 et 55 de Vaillant font partie. Eatrin, la quatrieme section est constituée sur un agaric à chapeau oval, blanc, décrit par J. Bauhin, cap. 73, p. 847, jenon. Fungus albus piclos inverso. (Lax».

CHAPELET. (Erpétol. et Ichthyol.) C'est le nom par lequel M. de Lacépède désigne une espèce de Coursevers (voyez ce mot), et un labre du grand golfe de l'Inde, découvert et dessiné par Commerson. Voyez Labre. (H. C.) CHAPELETS DE SAINTE-HÉLÉNIE. (Dot) IL est dit, duns le Recueil des Voyages, que les Espagnols de la Floride nomment ainsi la racine semée de nœuds, ou boulettes rondes et velues, d'une plante qui est l'appomatai ou patraitiranda du pays. Dans cet ouvrage, la description imparfaite semble indiquer une espèce de jone noueux : c'est le même qui est nommé appoyamati, ou phatisiranda au Mexique, et que Hernandez décrit et figure sous ce nom. Celle-ci parolt être une espèce de souchet, esperar articulatus. Ces racines sont estimées dans la Floride : on les coupe, et on les fait sécher et durcir au soleil. Elles sont aromatiques, chaudes et astringentes. Les François les nomment patenôtre. Les sauvages du pays broient les feuilles entre deux pierres, et en firent un sue dont ils se fretent le corps après être baignés, dans la persuasion qu'il fortifie la peau, et lui donne une odeur agrésble. (J.)

CHAPELIÈRE (Bot.), nom vulgaire du tussilago petasites, Linn. Voyez Tussilage. (H. Cass.)

CHAPERON. (Fauconaerie.) On appelle ainsi le morceau de cuir dont on couvre la tête des oiseaux de proie. Cette sorte de bonnet se nomme chaperon de rust, lorsqu'on s'en sert pour des oiseaux non encore dressés, et le faucon qui supporte patiemment le chaperon est dit bon chaperonnier. (Cu. D.)

CHAPERON (Entom), Clypeus. C'est le nom par lequel on désigne la partie la plus avancée du front des inacetes, celle qui touche immédiatement la bouche ou la lèvre supérieure. On trouve dans quelques familles de très-bons caractères dans la forme constante du chaperon. Nousavons employé avec quelque avantage cette considération dans la distribution des genres de notre famille des pétalocères ou lamellicornes.

Quelques auteurs ont traduit le mot latin elypeus par houelier, de sorte qu'ils ont appliqué la même dénomination à la partie aupérieure du corselet dans quelques insectes, et en particulier à ceux de la famille des bélocères, qui comprend les silphes, houeliers, nécrophores, etc. (C. D.)

CHAPITEAU. (Chim.) C'est la pièce supérieure de l'alambic. (Cn.)

CHAPON. (Ornith.) On appelle ainsi le poulet mâle auquel

an a enlevé les testicules, et qui porté le nom de chaponneau lorsqu'il est encore joune. (Ca. D.)

CHAPON DE PHARAON. (Omith.) L'oiseau auquel on a donné en non et celui de poule de Pharaon, est le vautour ou sacre d'Egypte, vultur perconpterus, Linn., neuphron perconpterus, Savig, et de Maillet à est évidemment trompé en croyant y reconnoître l'ibis, torque lui-même rapporte que cet oiseau suivoit pendant plus de cent lieues les caravanes pour se repairte de charagene. (Sar. D)

CHAPPAVUR. (Bot.) Voyez CHAYAVER. (J.)

CHAPPE. (Entom.) Quelques entomologistes françois ontdésigné sous ce nom un genre d'insectes lépidoptères dont les larves vivent dans les fruits, et qui, sous l'état parfait, portent des ailes larges, en toit, qu'on a comparées à une chappe, sorte de vétement dont les prêtres se servent dans l'exercice de leurs fonctions. Voyce Pranta. (C. D.)

CHAPPERON ou Coquettenon ps Moine (Bôt.), nom ancien vulgaire de l'aconit napel, suivant Daléchamps, donné probablement à cause de la division supérieure de son calice, qui a la forme d'un capuehon. (J.)

CHAPPO. (Bot.) Marsden, dans son Histoire de Sumatra, indique sous ce nom et sous celui de sauge sauvage, une plante qui a la couleur, le godt, Todeur et les vertus de la sauge d'Europe. Elle s'élève à la hauteur de six pieds; ses feuilles sont grosses, longues et dentécès; sa feur ressemble à celle du seneçon. Ce dernier caractère cloigne entièrement cette plante de la sauge, et l'onne saits que le genre la rapporter. (Ju) CHAPRKEUR. (Bot.) Dans le Recueil des Voyages on trous sous ce nom une racine de Virginie employée dans les teintures, sans autre indication. (J.)

CHATALIE (Bot.), Chaptalia. [Corymbifers., Juss., Syngéndist polygamie superfise? Lim.] Ce genre de plantes, de la famille des ynanthérees, appartient à notre tribu naturelle des mutisies. Voici les caractères que nous avons observés, dans l'Herbier de M. Desiontaines, sur une espéce de chaptalie.

La calathide est discoide-radiée, composée d'un double disque multiflore, équaliflore, l'batéflore, l'extéricur audrogyniflore, l'intérieur masculiflore, et d'une double couronne féminiflore, l'extérieure liguliflore, l'intérieure abortiflore. Le péricline, égal aux fleurs du disque, est formé de squames irrégulièrement imbriquées, linéaires-lancéolées, foliacées . membraneuses sur les bords, tomenteuses extérieurcment. Le clinanthe est nu, un peu alvéolé. L'ovaire est subcylindracé, alongé, atténué aux deux bouts, non collifère, nervé. glabre, muni d'un bourrelet apicilaire dilaté horizontalement, et d'une aigrette composée de squamellules nombreuses . inégales, filiformes, barbellulées. L'ovule est complétement avorté dans l'ovaire des fleurs males. La corolle des fleurs du disque a son limbe divisé supérieurcment en deux lèvres : l'extérieure profondément tridentée , presque trilobée ; l'intérieure bifide jusqu'à la base. Les étamines ont de longs appendices apicilaires linéaires, arrondis au sommet, entre-greffés inférieurement, et de longs appendices basilaires sétiformes. libres. L'article anthérifère est long et grêle. Les fleurs de la couronne externe ont la corolle ligulée, composée d'un tube court et d'une languette largement linéaire, épaisse, plus longue que le style. Les fleurs de la couronne interne ont la corolle demi-avortée, composée d'un tube long, étroit, et d'une languette irrégulière , mince , plus courte que le style. Le genre Chaptalie a été fondé par Ventenat, dans sa des-

cription des plantes du jardin de Cels, sur une seule espèce, qu'il a nommée chaptalie cotonneuse, chaptalia tomentosa, et que d'autres botanistes nomment tussilago integrifolia.

C'est une plante herbacée, à racine vivace, très-commune dans les grands bois de la Caroline. La racine est fibreuse; les feuilles sont radicales, disposées sur deux ou trois rangs, lan-céolées, un peu obtues au sommet, munies sur les bords de quelques glandes, etrécies à la base en un pétiole très-court, lequel est dilaté et engaine le collet de la racine: les feuilles extérieures sont horizontales, roides, glabres, et d'un vert foncé en-dessus, cotonneuses en-dessous; les intérieures sont plus petites, d'ressées, molles, cotonneuses sur les deux faces: un peu courbées au sommet, eyiladriques, cotonneuses, terminées chacune par une seule calathide inclinée, dont a couronne est d'un violet tendre, et le disque blanchâtre.

M. Persoon n'admet le genre Chaptalie que comme sousgenre du genre Tussilago, et il le compase de sept espèces. dont les unes ont la cypsèle collifère, et dont les autres n'offrent point ce caractère. M. Decandolle, laissant dans le genre Chaptalie les espèces à cypsèle non-collifère, forme un genre particulier des espèces dont la cypsèle se prolonge supérieurement en un col, et il le nomme leria.

Les chaptalia, teria, onoseris, établissent une affinité incontestable entre nos tribus naturelles des mutisiées et des tussilaginées. (H. Cass.)

CHAQAQEL. (Bot.) M. Delile dit que le panicaut ordinaire, eryngium campestre, est ainsi nomme dans l'Egypte. (J.)

CHAQUEUE, ou QUEUE DE CHAT ( Bot. ), noms vulgaires de

la prêle des champs , equisetum arvense. (LEM. )

CHAR. (Conchyl.) C'est le nom françois que Bruguières a cru devoir donner au genre Gioenia, établi par le chevalier Gioeni, pour un corps organisé dont il décrivit la forme, les mœurs et les habitudes, quoique ce ne fût que l'estomac d'une espèce de bulle, bulla liguaria, comme l'a fait voir Draparnaud, Vovez Bulle, (DE B.)

CHARA. ( Bot. ) M. Thiébaut de Berneau pense que le chara dont parle Jules-César, et dont on mangeoit la racine. est le crambe de Tartarie. Les botanistes nomment actuellement Chara un genre de plantes. Voyez CHARAGNE. (LEM.) CHARA. (Ornith.) Les Kalmoucks désignent par ce nom

les corbeaux. (CH. D.) CHARACH. (Ornith.) Vovez CHARAH. (CH. D.)

CHARACHER (Bot.), Charachera, nom arabe adopté par Forskaël, pour désigner un arbrisseau dont il faisoit un genre nouveau, mais qui, examiné ensuite par Vahl, est, sclon lui, une espèce de camara qu'il nomme lantana viburnoides, Elle est distinguée par ses tiges sans épines , ses feuilles velues . lancéolées, apres en-dessus, veloutées en-dessous; ses têtes de fleurs alongées , en épis. On la nomme encore fresran dans l'Arabie. (J.)

CHARACIN (Ichthyol.), Characinus. Gronou, Artedi et plusieurs autres ichthyologistes, M. de Lacépède en particulier, ont renni sous ce nom un certain nombre de poissons voisins des saumons, et, comme eux, de la famille des dermonteres.

Le caractère principal de ce genre est, ainsi que le fait

remarquer M. Duméril (Zoolog. analyt.), difficile à observer. puisqu'il réside dans le pctit nombre des rayons de la membrane des branchies, qui ne doit pas être de plus de quatre ou cinq. M. Cuvier trouve que les formes, et surtout les dents des poissons qui le composent, varient assez pour donner lieu à plusieurs subdivisions, dont quelques-unes ont déjà été indiquées par M. de Lacépede, ou d'autres naturalistes : ce sont : les Curinates, les Anostomes, les Serra-Salmes, les Piabuques, les Tetragonoptères, les Raiis, les Hydrocins, les Citharines, les Saures, les Scopeles, les Aulopes, les Serpes, (Voyez ces différens mots.)

Dans tous ces poissons on trouve des cœcum nombreux. comme chez les saumons, et une vessie natatoire étranglée et bilobée, comme chez les cyprins. Aucun n'a de dents sur la langue, comme les truites. (H. C.)

CHARAD, CHODARA (Bot.), noms arabes d'une plante que

Forskaël nomme valeriana scandens. (J.)

CHARADRIUS (Ornith.), nom donné par Linnæus et par la plupart des naturalistes aux pluviers, d'après celui de charadrias, qui, dans Aristote, avoit déjà été rapporté au pluvier à collier, et qui est conservé, par Scopoli, comme terme générique, dans son Introductio ad Historiam naturalem. (CH. D.)

CHARAGNE (Bot.), Chara, Linn. Ce genre renferme des plantes qui croissent dans les marais et les eaux stagnantes : ce sont des herbes qui pullulent dans les canaux dont les eaux ont un cours très - lent. Quelques espèces répandent une odeur fétide et limoneuse, avec un certain fond d'àpreté. Elles justifient complétement le nom de chara que leur a donné Vaillant, qui vicut d'un mot grec signifiant joie, plaisir, et rappelant qu'elles jouissent ou se plaisent dans l'eau. Les naturalistes qui ont précédé Vaillant, les nommoient hippuris et equisetum. En effet, les charagnes ont des rapports avec les prêles, equiselum, et l'hippuris, par la disposition de leurs rameaux, et même par les strics qui les sillonnent quelquefois. Néanmoins, les charagnes ont un port tout particulier qui les fait aisement reconnoître : leurs tiges menues, striées ou lisses, nues ou garnies de papilles, opaques ou diaphanes, articulées ou non articulées, émettent de nombreux rameaux de même sorte, et disposés en anneaux autour

d'un même point; ces ramcaux en produisent d'autres semblablement disposés; et tous sont garnis quelquesois d'écailles, subulées ou obtuses, qui leur donnent leur rudesse. C'est sur les dernières ramifications et sur le côté qui regarde les rameaux qui les portent, et qui sont arqués en dedans comme les branches d'un lustre, que naissent les fleurs dans l'aisselle - de dentelures épineuses. Celles - ci échappent à la vue simple; on n'en reconnoît l'existence que lorsque les fruits ont pris toute leur croissance : aussi les naturalistes sont-ils fort peu certains de la structure de ces fleurs, et, par conséquent, indécis sur le classement du genre Chara dans l'ordre naturel. On voit qu'ils l'ont placé dans la famille des fougères, dans celle, presque détruite, des naïades, et dans celle des hydrocharidées; il y a même des botanistes qui ont réuni les charagnes avec les batrachospermes, genre de la famille des algues, section des conferves : mais le genre Chara n'a que des rapports éloignés avec toutes ces familles : les diverses places qu'on lui a fait occuper prouvent l'ignorance où nous sommes sur ses vrais caractères.

Linnæus, qui nous paroît avoir examiné avec quelque soin les fleurs du chara, est porté à le classer dans la monoécie monandrie, c'est-à-dire, au nombre des plantes qui offrent sur le même pied des fleurs femelles et des fleurs males à une étamine. Ces caractères seroient : fleurs monoïques , calice et corole nuls: fleurs femelles à ovaire couronné par cinq stigmates sessiles; fleurs males, constituées chacune par une authère globuleuse, sessile, située quelquefois au bas de l'ovaire, et quelquefois hors de la fleur femelle; le fruit est une baie polysperme. Voilà les caractères donnés par Willdenow, auteur de l'édition la plus récente du Species plantarum de Linnœus : nous sommes loin de les regarder comme justes. Suivant M. de Jussieu, les fleurs femelles ont un calice (supérieur, Vaill.), à quatre ou cinq seuilles tournées en spirale, ct fortement appliquées contre l'ovaire, qui est turbiné. Nous n'oserions point entrer en discussion sur cet objet, si le hasard ne nous avoit point mis à même d'observer les fruits du chara pour une recherche d'abord étrangère à ce genre. Nous avons fait voir, dans une note insérée dans le Nouveau Bulletin des Seiences, par la Société philomathique, et d ans

Committee Linningto

un Mémoire inséré dans le Journal des Mines, que ces fossiles. si communs dans nos calcaires de formation d'eau douce, et appelés gyrogonites, n'étoient que des fruits de chara fossiles. Maintenant nous allons nous servir de la gyrogonite pour chercher à acquerir de nouvelles lumières sur la structure du chara. Il suffira de jeter la vue sur les figures qui accompagnent les Mémoires cités ci-dessus, pour voir qu'au sommet de la gyrogonite est un trou central, place évidente d'un seul style; que de ce trou parteut immédiatement cinq spirales qui sont coupées un peu après par un profond sillon, marque restante du point d'insertion de ce qu'on a nommé les cing stigmates. Les spirales continuent ensuite leur évolution autour de la gyrogonite, et lui ont fait donner ce nom par M. de Lamarck qui croyoit voir en eux un genre de coquille. Des fruits du chara vulgaris ont été examinés par nous, et nous avons reconnu non-seulement les faits ci-dessus, mais encore que ce qu'on nomme stigmates, sont de vraics divisions d'un périanthe fortement collé sur le fruit : celui-ci n'est qu'une membrane mince très-délicate, qui contient une multitude de graines noires plongées dans une matière mucilagineuse. D'après l'examen des gyrogonites, lesquelles sont toujours entières, et constamment munies de leur trou au sommet. nous disons que les graines sorteut du fruit par le trou que laisse le style après sa chute.

Nous nous proposons de pousser plus loin nos observations sur legenre Chara; nous croyons sculement devoir faire observer ici que les fleurs du chara nous paroissent composées ainsi qu'il suit:

Deux, quatre ou cinq bractées, ou écailles subulées, sinées à la base de l'ovaire, et l'envelopant; périanthe è cinq divisions soudées par leur base, et s'enroulant autour de l'ovaire qu'ellels serent étroitement, et croisant avec lui; étamines 5º autant que de divisions du périanthe, Issquelles offrent chacune un pli longitudinal qui semble indiquer la place d'une étamine; un seul style ou sigmate; fruit recouvert par le périanthe endurei, uniloculaire polysperme indéhiscent; graines sorfant par l'ouverture que laisse le style lors de sa chuţe, et enveloppées d'une matière mucilgineuse,

D'après ces caractères, l'on voit que le chara se rapprocheroit des onagraires et des litraires, comme beaucoup d'autres genres de la famille des naïades qui en sont même partie. Le chara nous semble devoir faire, en ce point, une famille particulière à laquelle le nom d'élédoés convicudroit.

Haller, Gærtner et Roth nient que les disques orbiculaires rouges, entourés d'un anneau, que Linnæue et Hedwig regardent comme des anthères, soient des organes mâles; peut-être sont-ils des organes sécrétoires, ou même des fleurs avortées.

Les espèces du genre Charagne, quoique peu nombreuses, sont cependant très-difficiles à caractériser. On en compte une vingtaine, dont quelques-unes ne sont réellement que des variétés. La plupart croissent en Europe. On ane connoit que très-peu de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique. Voici les plus remarquables, et qui peuvent le mieux donner une idée des autres espèces.

CHARAGNE VULGAIRE OU FÉTIDE Chara vulgaris . Linn .: Willd., Fl. Dan., t. 150; Lem., J. des Mines, n.º 191, tab. 8, fig. 5. Tige très-rameuse, lisse, striéc, fragile; rameaux, cinq à six par verticilles, nus à la base, garnis de trois à quatre fleurs; fruits ovales, verts, puis jaunatres, plus longs que les bractées qui les entourent : la tige est rude, et quelquefois enduite d'un limon qui ajoute à sa rudesse ; elle rampe au fond de l'eau, ou s'élève en buissons touffus. Dans les eaux qui déposent beaucoup de calcaire : celui-ci se fixe sur la charagne, et l'on obtient ainsi de très-jolis buissons pierreux, de la même forme que celle de la plante; on en voit des échantillons dans tous les cabinets des curieux. Cette espèce de charagne est très-remarquable par son odeur fétide qui décèle sa présence dans les marais. On en connoît de nombreuses variétés, que plusieurs botanistes regardent comme autant d'espèces. On lui donne le nom de girandole d'eau, de lustre d'eau, à cause de la disposition de ses rameaux, d'herbe à grenouille, de charapot ou de charapat. M. Bosc fait observer que les poissons, et surtout les carpes, semblent se plaire dans les eaux où croissent les charagnes, et qu'ils y prennent plus de volume, sans doute en se nourrissant des graines de charagne, ou des animaux qui vivent dans les touffes que forme cette plante.

La charagne fétide est employée dans quelques endroits pour nettoyer la vaisselle; elle porte alors assez communément le nom d'herbe à écurer.

CRAMACNE TOMENTENE: Chara tomentosa, Linn.; Willd.; Moris. Hist. S. 15, tab. 4, f. 9, Tige rameuse, fragile, cylindrique, striée, d'un aspect poudreux ou cotonneux. Ses rameaux sont au nombre de cinq ou six à chaque verticille, et articulés; sils offrent de petites denetures épineuses. Les fruits, un peu plus obtas ou ventrus que ceux de la charagne. Fétide, naissent dans les aisselles des dentellares.

Catalagne néassén: Chara hispida, Linn.: Willd.; Lam, III. 376, I. 3. Elle est plus grande que les précédentes, épaise et entièrement couverte d'aiguillons délicé, groupés en faisceaux, ou disposés en portions de verticilles; elle devient blanche lorsqu'elle est desséchée. Ces trois espèces croissent abondamment dans nos marsis; elle sont annuelles.

CHARAGNE PERNINE ; Chara fierilis, Linn.; Willid, Vaill, Act, par. 1719, pag. 18, tab. 3, fig. 8 et o. Elle est demi-transparente, ou même diaphane. Sa tige est longue, rameuse, flexible, luisante, d'un vert d'herbe. Ses rameaux sont deux ou quatre ensemble, en verticilles incomplets; les fruits naissent sept ou huit ensemble, aux articulations des rameaux, et sont plus longs que les petites bractées qui les accompagnent. Cette plante croit dans nos marais; elle est plus rare que, les autres espèces que nous avons décrites. (Lem.)

CHARAH (Ornith.), nom que l'on donne au Bengale à l'oiseau qu'Edwards appelé (dans ses Glanures, part. 1, pag. 55, pl. 226) pie-grièche rousse huppée, et qui est le lanius cristatus, Linn. (Cs. D.)

CHARAI-PANNAI (Bot.), espèce d'amaranthe de la côte de Coromandel. (J.)

CHARAMAIS. (Bot.) Voyez CHERAMELIER. (J.) CHARANCON. (Entom.) Voyez CHARANSON. (C. D.)

CHARANDA (Ornith.), nom des hirondelles, en langue

kalmouque. (Сн. D.)

CHARANSON (Entom.), Curculio. On a écrit aussi Charençon, Charançon. Ce nom, dont l'étymologie est obscure, en latin comme en françois, a été appliqué de toute antiquité à un insecte qui ronge le blé; c'est le titre de l'une hes comédies de Plaute qui sont parvenues jusqu'à nous. On trouve dans quelques manuscrits, gargulio, parce que, dit Varron, l'insecte est tellement goulu qu'il semble être tout gosier.

Linnaus est le premier auteur qui ait rapproché sous ce nom de genre les coléoptères à quatre articles à tous les tarses à antennes brisées et en masse, portées sur un bec, et dont nous avons fait depuis la famille des rhinocères ou ROSTILGORNES, Voyez ce mot.

Tous les entomologistes ont adopté ee groupe: il renfermout na grand nombre d'insectes, qu'ils ont été successivement obligés de le sous-diviser en genres. Fabricius, Geoffroy, Olivier, MM. Latreille et Clairville, pour ne parler que des auteurs principaux, en ont établi successivement au moins douze, comme on peut le voir au nom de la famille, où, afin d'éviter les répétitions, on trouvera des détails sur ses mœurs.

Dans l'état actuel de la science, et d'après les deraiers travaux de M. Latreille, qui a à peu près adopté les divisions que M. Clairville a publiées dans son Entomologie helvétique, le genre Charanson comprend les espéces dont les antennes sont insérées près de l'extrémité libre d'une sorte de frompe courte, formée par le prolongement de la face ou de la téte qui les reçoit dans une sorte de rainure ou de gouttière; elles sont composées de onze articlets, dont le premier est fort long, et les trois deraiters rapprochés, courts, formant une massue. L'avant-dérnier article des tarses est bilobé.

Le corps des charansons est arrondi, ové, plus ou moins alongé; les élytres bombées, souvent réunies et sans écusson, embrassent l'abdomen; les pattes sont très-fortes, à euisses gonflées ou en fuseau.

Ce genre, tel qu'il est maintenant, n'offrant qu'un deimenbrement de ceux qu'on a nommés depuis Rhynchène. Brachyrhine, ne comprend que des espèces qui, sous l'ést parfait, ne se nourrissent que de feuilles, et fout un trés-grand tort aux plautes. On ne connoît pas encore leurs larves, quoique la plupart vivent en société, ou se trouvent en très-grand ombre d'ans les mêmes lieux. Ils vivent long-temps sans nourriture; ils sont très-lents dans leurs mouvemens; lorsqu'on les suisit, ils tombent dans une sorte de paralysie volontaire dont souvent les épingles qu'on passe au travers de leur corps ne les tirent pas sur le moment; il est présumable que, comme leur corps est très-dur, c'est une sorte de ruse qu'ils emploient pour se soustraire au hee des oiseaux.

On a partagé ces espèces en deux sous-genres, suivant qu'elles ont des cuisses postérieures simples ou dentelées.

C'est à la première division qu'appartiennent les plus belles espèces, dont quelques-unes sont tellement brillantes, qu'on les a enchâssées pour les monter en bague, ou en former d'autres petits bijoux extrémement brillans. Tels sont:

Le CLARAYSON DOYAL: Carculio regalis, Linn; Oliv., Entomol., pl. 83, fig. 8, n.º 1. Corps à fond noir, mais couvert d'écailles vertes ou bleu-tendre et métalliques; dessous d'un vert doré, comme grésillé; élytres d'un beau vert doré, avec la base et trois lignes sinueuses, transverses, d'un or rougeàtre.

C'est le plus bel insecte connu: il se trouve au Pérou, dans l'Amérique méridionale; il n'est guère que de six à huit lignes de long.

Le Charactor invéstace: Corculio imperialis, Linn., Drury, tom. II, planch. 35, fig. 1. Corps noir, mais reconvert presque partout d'écailles dans des points enfoncés; doux lignes noires sur la tête et sur le corselet; d'ytres striées, bossues en dehots vers leur base, pointiens à l'extrémité.

Il acquiert le double de grosseur du précédent; il est plus large et moins élégant, les pattes sont velues, les tarses trèsplats. On le trouve à Cayenne, au Brésil, d'où on en apporte beaucoup: on en voit dans presque toutes les collections.

Parmi les espèces de France qui appartiennent à cette division, nous citerons:

Le CHARANSON VERT: Curculio viridis, Linn.; Oliv., Entomol., pl. 85, fig. 18. Verdatre, à bord des élytres et du corselet jaune.

Le Charanson du tamarisci, Carculio tamarisci, Linn. Il est d'un vert brillant; les élytres sont nuancées de vert, de cendré, de rougeatre et de noir. C'est une très-jolie espèce, qu'on trouve à Montpellier et à Marseille, sur le tamarisc. Parmi les espèces à cuisses dentées nous citerons, comme les plus communes :

Le Charanson de La Livècue; Corculio ligustici, Schmfler, tom. 2, fig. 12. C'est peut-ĉtre le ĉharanson le plus commun des envirois de Paris: on en trouve dans les terrains sablonneux couverts. Au printemps, il dévore les premières pousses de plantes. Il fait les plus grands ravages dans les plants d'asperges, dans les vignes et dans les espaliers.

Il est gris-cendré, souvent couvert de terre; il porte une crète ou ligne légèrement saillante au-devant de la trompe; le corselet est arrondi, chagriné; les élytres soudées, chagri-

nées : il est aptère.

Le Picirène, Curculio picipes. Le charanson brodé, Geoff., tom. 1, pag. 281, n.º 9. Noir; corselet à points enfoncés, élytres striées. Il n'a guère que quatre lignes de longueur.

Ce genre comprend plus de quatre-vingts espèces.

CHARANSON A LOSANGE. VOYEZ CIONE.

CHARANSON DE LA CENTAURÉE. Voyez RHYNCHÈNE.

CHARANSON DE L'ACORUS. Voyez CIONE.

CHARANSON DE LA SCROPHULAIRE. VOYCZ CIONE.

CHARANSON DES NOISETTES. VOYEZ RHYNCHÈNF. CHARANSON DU BOUILLON BLANC, VOYEZ CIONE.

CHARANSON DU FROMENT. VOyez CALANDRE.

CHABANSON DU RIZ. VOYEZ CALANDRE.

CHARANSON GOULU. VOYEZ RHYNCHÈNE. CHARANSON LINÉAIRE, VOYCZ COSSONE.

CHARANSON ODONTALGIQUE. VOYEZ RHYNCHENE.

CHARANSON PALMISTE. VOVEZ CALANDRE.

CHARANSON PARAPLECTIQUE OU du PHELLANDRIUM. VOYEZ LIXE. CHARANSON SAUTEUR. VOYEZ ORCHESTRE.

CHARANSON TROMPETTE. Voyez RHYNCHENE. (C.D.)

CHARANIIA. (Bot.) Dodoens nommoit ainsi le momordica balsamina, plante cucurbitacée, très-différente de la balsamine des jardins. Ce nom correspond à celui de caranza, donné à la même dans quelques lieux de l'Italie, suivant Césalpin. (J.)

CHARAPAT (Bot.), nom donné dans quelques lieux à la charagne, chara. (J.)

CHARAPETI. (Bot.) Voyez CHAPIRI. (J.)

CHARAX, (Ichthyol.) Xapaž est un mot grec par lequel Ælien

et Oppien paroissent avoir désigné le cyprin, que nous nommons Carassin. Vovez ce mot et Carpe.

Gronou a aussi donné le nom de charax à deux poissons de Surinam et du Brésil qui rentrent dans le groupe des CHA-RACINS. Voyez ee mot. (H. C.)

CHARBA, (Bot.) Saivant Daléchamps, ce nom arabe est un de ceux de la calebasse, eucurbita lagenaria, Forskaël et M. Delile lui donnent celui de gara, qui paroit plus vrai, (J.) CHARBECHASUED (Bot.), nom arabe de l'hellébore noir,

suivant Mentzel. (J.)

CHARBON. (Chim.) C'est le corps noir, solide, fixe, que l'on obtient en exposant à une chaleur rouge les matières organiques privées du contact de l'air. On distingue le charbon végétal et le charbon animal, suivant qu'il provient d'une matière azotée ou d'une matière non azotée : c'est donc la nature de la substance carbonisée, plutôt que son origine, qui doit servir de base à la dénomination de son charbon ; et cela est visible, quand on considère qu'il existe dans les plantes des principes immédiats azotés qui ont toutes les propriétés caractéristiques des substances azotées animales, et qu'on rencontre dans les animaux des principes immédiats non azotés qui ressemblent à des matières végétales non azotées.

CHARRON VÉGÉTAL. Toutes les parties des végétaux, décomposées par l'action de la chaleur, donnent du charbon; mais le bois, principalement formé de ligneux, est spécialement employé à la préparation de cette matière combustible, dont l'usage est si répandu. On peut réduire le bois en charbon par les procédés que nous allons décrire.

1. Carbonisation en faulde. On abat le bois depuis l'automne jusqu'au mois d'avril. On choisit le jeune bois et le rondin; on le débite en morceaux de om,8 à 1 mêtre de longueur, et on le dispose en cordes de 2m,6 de longueur sur 1m,3 de hauteur. On prépare ensuite l'aire sur laquelle on doit opérer la carbonisation. Cette aire, appelée place à charbon, faulde, doit être bien battue et un peu élevée audessus du sol environnant. Au milieu de l'aire on plante une bûche de la grosseur de la jambe par en bas, qui porte une double croix à son sommet; dans chacun des angles de cette double croix on place les extrémités supérieures de quatre gros rondins, dont les extrémités inférieures' appairent sur le sol à une certaine distance du pied de la bûche verticale. On forme ensuite le premier planeher, pour cela on place sur le sol un lit de gros morceaux de bois qui se réunissent par une de leurs extrémités antour de la bûche verticale, et on recouvre ce lit de bois sec et divisé. Sur ce plancher on contruit, avec le bois qui est particulièrement destiné à être channé, une capéce de cône tronqué, quand cellui-ci est achevé, on plante au milieu une perche verticale en fait un ascond plancher avec des rondins, et l'on construit un second cône tronqué, qui est appelé l'éclisse; sur ce cône on en construit un troisième, que l'on appelle le grand haut, puis un quatrième que l'on appelle le prait haut, quelquefois même un cinquième. Cet assemblage de cônnés êt appelé le fournecau.

Ouand le fourneau est construit, on le recouvre d'une couche de terre un peu humide de om, 081 , à om, 108 d'épaisseur; on laisse au bas du premier cône une surface découverte de 14 à 20 contimètres carrés, afin que l'air puisse s'introduire dans l'intérieur du fourncau. On enlève la perche qui formoit l'axe des cônes supérieurs, et on jette dans l'espace qu'elle occupoit, du bois enflammé et de petites branches bien sèches. Il s'établit un courant d'air, et le fourneau prend feu. Lorsque la flamme paroît au sommet du dernier cône, on ferme les deux ouvertures du fourneau avec de la terre humide et du gazon; et on a soin de boucher toutes les crevasses qui pourroient se produire sur la couche de terre dont le fourneau est recouvert. Si l'opération languit dans quelques parties, on y donne de l'air en faisant des trous dans la couche de terre. On juge que l'opération va bien, lorsque le fourneau s'affaisse partout également. Un grand fourneau reste embrasé pendant six à sept jours, et un petit pendant trois ou quatre ; ils se réduisent tous à environ la moitié de leur hauteur. Quand le feu est éteint, on ratisse l'enveloppe de terre, de manière à la réduire à une couche extrêmement légère : on jette cette terre de côté ; quand elle est refroidie, on la porte de nouveau sur le fourneau : on exécute cette manipulation dans la vue de refroidir ou de rafraíchir le charbon, Quand celui-ci est tout-à-fait refroidi , on démolit

le fourneau. 100 parties de bois donnent de 16 à 17 parties de charbon. Dans cette opération, il est visible qu'une partie de la matière combustible du bois, en se brôlant par le courant d'air qui s'établit de la base du fourneau à son sommet, dégage assez de chaleur pour réduire en charbon toute la matière végétale qui ne se combine pas à l'oxigène. Une portion du bois, en brûlant, sert donc à en distiller une autre portion.

Deuxième procédé, Carbonisation en vaisseaux clos, MM, Mollerat ont exécuté les premiers un appareil en grand, pour carboniser le bois dans des vaisseaux clos, de manière à pouvoir requeillir l'acide pyro-acétique et les matières huileuses produites pendant l'opération; mais, comme leurs vaisseaux faisoient partie du fourneau, ils étoient obligés de laisser refroidir ce dernier avant d'en retirer le charbon , ce qui occasionoit dans chaque opération une grande perte de temps et de chalcur, Depuis, MM, Lhomond et Kurtz ont imaginé un autre appareil, qui n'a pas cet inconvénient, et dans lequel ils tirent parti des gaz inflammables qui se dégagent du bois, en les ramenant dans le fourneau. Ils ont établi deux fabriques sur ce principe. Dans l'une d'elles, on met le bois dans un cylindre qui a une capacité de quatre-vingts pieds cubes environ; le fond de ce vaisseau est en fonte, les parois verticales sont en tôle : on le recouvre d'une couche mince de terre pour le défendre contre l'action immédiate du feu. Ce evlindre est fermé par un couvercle en tôle qui s'y adapte par le moyen de boulons. A un pied environ du bord supérieur du cylindre, se trouve un tuyau horizontal, lequel, au moyen d'une alonge en tôle (qu'on y lute exactement lorsque l'acide pyro-acétique commence à se dégager), sert à le faire communiquer avec un condensateur de euivre ; celui-ci est formé d'un tuvau coudé dont la branche verticale descend dans une cuve, où il v a un courant d'eau froide destiné à condenser les produits liquides de la distillation. L'extrémité înférieure de cette branche est coudée, aplatie et élargie considérablement, afin de présenter beaucoup de surface à l'eau froide. Elle a deux orifices, à l'un desquels s'abouche un tuvau vertical qui plonge au fond d'un baquet, et qui est destiné à l'écoulement de l'acide; sans cependant laisser échapper les gaz; à l'autre orifice s'abouche un tuyau qui se rend dans le foyer du fourneau, où il conduit les gaz inflammables qui doivent économiser le combustible nécessaire à la carbonisation du bois. Le fourneau a un diamètre plus grand de quatre à cinq pouces que le cylindre, et est garni au fond de quatre tasseaux en fonte sur lesquels est posé ce dernier ; il recoit dans sa partie supérieure un couvercle en briques qui se place et déplace à volonté au moven d'une grue : cette grue est aussi destinée à retirer le evlindre du fourneau, lorsque l'opération est terminée (ce qui a lieu au bout de six heures), et à l'y remplacer par un autre eylindre plein de bois. On laisse refroidir le premier pendant huit heures, puis on le vide. Dans l'autre fabrique, les vases distillatoires sont de forme carrée, et le col par où sortent les produits de la distillation, est adapté au couvercle; du reste, le procédé est le même et présente des résultats semblables.

100 de bois donnent par ce procédé environ 25 de charbon et 50 d'acide pyro-actique mêté d'buile. Ce charbon est exempt de fumerons; il est plus léger que celui préparé par le premier procédé, autotul lorsqu'il n'a pas été exposé pendant un certain temps à l'air, il brûle plus rapidement que ce dernier e'est ce qui en rend l'usage peu avantageux, suivant quelques personnes, pour les fourneaux de eoupelle et de réverbère en général. On ne l'a point encore employé dans le haut fourneau.

Troisime procédé. Carbonisation en Josses. Les fosses à cabonisation peuvent avoir i mêtre de profondeur sur 3 de largeur et de longueur; le sol et les parois doivent être, autant que possible, revêtus de briques. Lorsqu'on veut opérer, on réunit le hois en bottes égales ; on place au fond de la fosse du bois trés-divisé, mêté de paille, on dispose au-dessus et au travers de la fosse, un perche sur laquelle on met une rangée de bottes de bois, puis une seconde: on s'arrête lorsque le bois s'élète à i mêtre au-dessus du sol. Le bois étant ainsi dispose, un ouvrier descend au fond de la fosse par une ouverture que l'on a ménagée; il met le feu au mélange de nue de la fosse par une ouverture que l'on a ménagée; il met le feu au mélange de la fosse par une ouverture que l'on a ménagée; il met le feu au mélange de la fosse par une ouverture de l'on a ménagée; il met le feu au mélange de la fosse de la fosse de la carbonisation, on jette de quovelles bottes dans la fosse.

et cela jusqu'à ce qu'elle soit pleine de charbon; la quantité de bois ajoutce est à peu près égale à celle que contenoit la fosse avant que le feu y cot été mis. Lorsque la flamme a cessé, on aplanit la surface du charbon, puis on étend dessus une couverture de laine imbibée d'eau; on jette une couche de terre sur cette couverture, et on la foule avec les pieds. On laisse la fosse couverte pendant trois ou quatre jours; alors le charbon est suffisamment refroidi pour être retiré de la fosse.

Quatrième procédé. Carbonisation dans des fours. Ces fours sont alongés; leur voûte est cylindrique; tout l'intérieur est revêtut de briques; deux ouvertures opposées, situées aux extrémités les plus éloignées, sont garnies de portes. On met le bois dans les fours; on ly allume avec une poignée de paille; et, quand le bois est embrasé, on ferme les portes par lesqu'elles on a introduit le feu. On laisse brûler; quand il ne se produit presque plus de flamme, on ferme la seconde ouverture, et après un quart d'heure on retire le charbon du four au moyen d'un râble de fer, et on le reçoit dans des étouffoirs de tôle, où on le laisse refroidir pendant deux jours. Pour plus de détails, voyez l'Art de fabriquer la Poudre à canon, par MM. Riffault et Bottée.

Les deux derniers procédés dont nous venons do parler, ne sont guére employés que pour faire le charbon destiné à la fabrication de la poudre. Si l'on vouloit charbonner des bois pour des expériences de chimie, il faudroit debiter ce bois en petits cylindres que l'on placeroit, au milieu du poussier de charbon ordinaire, dans un creuset de terre que l'on fermeroit avec une tuile; on exposeroit ensuite le creuset à un feu de forge soutenu pendant deux heures.

Le charbon bien fait est solide, sonore : vu en masse, il est noir, mais, lorsqu'il est dans un grand état de division, et surtout lorsqu'il est en suspension dans l'eau, et qu'on le regarde par transmission, il paroit d'un bleu foncé. Le charbon, quoique assez friable, est cependant très-dur; de la; l'usage qu'on en fait pour polir certains métaux. Il est plus un moins compacte, suivant les bois d'où il provient : en général, plus ces derniers sont denses, moins le charbon est dièger, c'est pourquoi le buis, le chêne, le noyer, donnent

Transaction Cou

٠٤,

des charbons plus denses que le sapin et les autres bois blancs ; si l'on fait abstraction des pores du charbon, c'est-a-dire, si on le considère comme un corps dont les particules ne laisseroient point de pores apparens entre elles, et qui occuperoient cependant toujours le même espace , on le trouvera plus léger que l'eau, et même plus leger que le bois; mais si, en tenant compte des pores, on ne considere que sa partie solide, on lui trouvera une densité qui est au moins deux fois celle de l'eau. C'est parce que le charbon est poreux, et que ses pores sout remplis de gaz, qu'il flotte sur l'eau; mais s'il reste assez long-temps au-dessus de ce liquide, pour perdre l'air qu'il contient, il s'enfonce peu à peu dans l'eau, et finit par être entièrement submerge. Si le charbou a la même forme que le bois d'où il provient, cela tient à ce que le bois n'est pas susceptible de se fondre par l'action de la chaleur, qu'il en est de même du charbon, et que la cohésion de ce dernier est assez forte pour que ses particules restent agrégées. Mais il n'en est pas de même du charbou provenant d'une substance végétale, comme le sucre, la gomme, l'amidon, qui se fondent avant de se carboniser; ce charbon est luisant, et plus ou moius boursouflé; ses particules étant plus rapprochées, il est généralement moins combustible que celui de bois.

Le charbon est fixe au feu, et conduit difficilement la chaleur; exposé a la lumière; ul s'échauffe beaucoup; comme les corps noirs en genéral; il est bon conducteur de l'écetricité, et, ce qu'il faut remarquer; c'est qu'en faisant aboutir aux deux extremites d'un charbon placé dans le vide on le gar asote, les deux s'fis de platine d'un appareil voltaique, le charbon devient aussi incandescent que s'il brolloir cependant il peut être tenu dans cet ciat pendant deux heures; sans perdre sensiblement de son poids.

Le charbou ne s'altère point dans la terre humide; c'est pourquoi ou a conscillé de carboniser les extrémités des pièces de hois que l'on y enfonce : mais plusieurs personnes prétendeut que cette pratique est vicieuse, en ce que le charhou produit absorbe l'humidité beaucoup mieux que le bois, et que cette humidité sitére ensuite la partie ligacuse.

Le charbon jouit de deux propriétés extrêmement remar-

quables celle d'absorber les corps gazeux, et celle d'enlever à l'eau la plupart des principes odorans et colorans qu'elle peut tenir en dissolution. La première propriété a été successivement examinée par MM. Delamétherie, Fontana, Morozzo, Rouppe et Noorden, et enfin par M. Th. de Saussurer, mais, comme elle n'est pas particulière au charbon, qu'elle appartient à tous les corps poreux, nous en traiterons à l'article Coars sourses-roaeux (Absorption des gaz par les). Nous allons examiner l'action du charbon sur les corps odorans et colorés qui peuvent se trouver dans les caux. Ces dernières propriétés ont été reconnues par Lovitt.

Absorption par le charbon, de plusieurs substances odorantes et

colorées, qui peuvent être contenues dans l'eau.

Lowitz a observé que la poudre de charbon faisoit disparoître l'odeur de l'acide succinique, celles de l'acide benzoique, des punaises, des huiles empyreumatiques, des infusions de valériane, de l'essence d'absinthe, de l'oignon, ainsi que les odeurs sulfurcuses, et qu'il suffisoit de nettoyer avec de la poudre de charbon les vases imprégnés de ces odeurs pour les en débarrasser entièrement. Lowitz a fait une application très-heureuse de cette découverte à la purification des eaux potables qui peuvent contenir des principes odorans de la nature de ceux qui sont absorbés par le charbon , lorsqu'elles ... ont séjourné pendant quelque temps dans des touneaux de bois. Rien de plus simple que le moyen proposé par Lowitz pour purifier uue eau putréfiée : il consiste simplement à mêler, pour trois livres et demie d'eau, une once et demie de poussière de charbon bien sèche, et vingt-quatre gouttes d'acide sulfurique à 66 deg.; si l'on employoit peu d'acide, il faudroit tripler au moins la dose de charbon. Lorsque l'eau a perdu son odeur, on la passe au travers d'une chausse dans laquelle il est bon de mettre du charbon. Dans ce traitement, le charbon enlève une portion de l'acide sulfurique. Lorsque les eaux ne sont pas très-putréfiées, il suffit de les filtrer au travers d'un filtre de charbon pour les parifier : mais nous ferons remarquer que les eaux purifiées doivent être employées le plus promptement possible; car, si on les abandonne à clles-mêmes après la filtration, il arrive souvent qu'elles s'altèrent de nouveau. par la raison que le charbon n'a pas enlevé la matière orgaCHA 179

nique nou décompoice. Il paroit que la mauvaise odeur des eaux renfermices daux les tonneaux est quelquefois occasionée par l'action que des sullates contenus' dans l'eau excreent sur des matières organiques qui y sont dissoutes, soit que ces matières y estissent avant que l'eau cêt ét mise dans les tonacaux, soit que ce liquide les ait enlevées à la matière même des tonneaux. C'est pour éviter cette dernière cause de la présence des matières organiques dans l'eau, qu'il, est bon, ainsi que M. Berthollet'la prescrit, de carboniser l'intérieur des tonacaux qui doivent contenirl'eau dans les voyages de long cours.

Le charbon n'a aucune action sur l'odeur du camphre, sur celle de l'éther sulfurique, des essences, des baumes, et de l'écorce d'orange.

Il a la propriété de décolorer, à une douce chalcur ou même à froid, le sous-carbonat d'ammoniaque huileux, le vinaigre et les acétates faist avec un acide coloré, l'acide tattarique, la crême de tartre, l'eau-de-vie de grains, l'huile empreumatique de come de cerf, les sues sucrés, la teinture de jalap, les teintures de bois de santal, de cochenille, de gomme laque. Il décompose l'acide malique, le hus de écitron, les vins rouge et blane, la bière, le lait, les sultifons de gomme larabique et de gelatine-il est sans actionsur l'eau-de-vie, l'acide formique, et le savons.

Il n'est pas douteux que le charbon n'agisse de deux manières, et comme filtre mécanique qui sépare des parties qui sont en suspension, et comme corps chimique qui n'absorbe pas indistinctement toutes les matières odorantes ou colorées. Si son action étoit tout-à-l'ait independante d'une certaine affinité élective, on ne voit pas pourquoi il n'absorheroit que certaines de ces matières.

Naturedu charbon-égétal. Le charbon est, en général, formé de deux sortes de substances; une d'éclies edissipe en entier dans la combusion, en se combinant avec loxigène, et l'autre reste solide et fixe après la combustion de la première, c'est ectte dernière qui constitue la cendre du charbon. La proportion de ces deux substances varie non-eulement dans les charbons des diverses espèces de végétaux, mais encore dans les differentes parties du méme végétal. Il est des élucrios les différentes parties du méme végétal. Il est des élucrios

qui donnent o,10 de cendre, tandis que d'autres n'en donnent que de 0.01 à 0.02. Pour la nature des cendres , vovez Princippa IMMÉDIATS DES VÉGÉTAUX. Revenons à la portion du charbon qui se dissipe par la combustion. Cette matière est formée. suivant M. Th. de Saussure, d'une grande quantité de carbone unie à un peu d'hydrogène et d'oxigène ; il a déduit cette conclusion de l'expérience suivante. Ce chimiste avant brûlé dans du gaz oxigene o, gr. 501 de charbon de bois parfaitement calciné, a obtenu o,gr.020 de cendre, o,gr.020 d'eau, 1074,4 centimètres cubiques de gaz acide carbonique, et 29,35 centim, d'un mélange d'hydrogène carboné et d'oxide de carbone; et, de plus, il a observé que le volume de l'oxigène consommé étoit égal au volume du gaz acide carbonique produit : or, si le charbon n'avoit pas contenu d'oxigene. l'acide carbonique n'auroit pas représenté tout l'oxigène consommé.

Avant M. Th. de Saussure, Lavoisier avoit trouvé de l'hydrogene dans le charbon ordinaire, et Kirwan, M. Hassenfratz, Cruikshank et M. Berthollet, avoient reconnu la présence de ce corps dans le charbon le plus fortement calciné : M. Berthollet avoit aussi admis l'existence de l'oxigène dans le charbon ordinaire, en même temps qu'il considéroit celui qui avoit été fortement calciné, comme en étant absolument dépouillé, ou du moins n'en contenant qu'une trèspetite quantité: mais les expériences de ces chimistes, et celles même de M. Th. de Saussure, ne donnant pas la proportion dans laquelle l'hydrogène est uni au carbone dans le charbon calciné, M. Doëbereiner a cherché à déterminer cette proportion, en chauffant 36 grains de charbon de sapin avec 450 grains de peroxide de cuivre dans un tube de verre de 27 pouces de longueur et 6 lignes de diamètre, qui communiquoit à un autre tube rempli de chlorure de calcium : ce dernier tube portoit le gaz acide carbonique sous une cloche de mercure. M. Doëbereiner a trouvé que le charbon calciné étoit forme.

M. Doëberciner, en traitant de la même manière du charbon de bois ordinaîre, qu'il avoit préalablement dépouillé de son eau hygrométrique en l'exposant à une température de 100 à 120 degrés, l'a trouvé formé de

Ce que nous venons de dire de la nature du charbon végétal calciné, prouve que c'est un véritable hydrure, ou plutôt un carbure d'hydrogène en proportion déterminée. La présence de l'hydrogène dans le charbon calciné, rendue évidente parla formation d'eau qu'on observe dans su combustion, explique l'origine de l'acide hydrosulfurique qu'on obtient en lissant passer les yaquers de soufre sur le charbon chauffé au rouge dans un tuyau de porcelaine (voyez Carbones), et pourquoi le chlore, qui n'exerce aucune action sur le carboné pur, se convertit en gas hydrochlorique lorsqu'on le met en contact avec du charbon rouge de feu. Voyez Chions.

Canadon Annal. Il se prépare en soumettant les matières animales arotères à l'action de la chaleur, dans des appareils distillatoires. Le seul charbon d'origine animale que l'on fabrique dans les arts, est celui d'es ou d'ivoire. Le charbon d'os est employé dans la peiture grossière, et pour clarifier et décolorer différens liquides; mais on ne le prépare pas exprés pour cet usage : celui du commerce provient des fabriques de sel ammoniac où l'ou distille de grandes quantités d'os, afin d'en obtenir du sous-carbonate d'ammoniaque. Le charbon d'ivoire, appelé vulgairement noir d'ivoire, ne différe point essentiellement du précédent; mais le noir qu'il donne à la peinture est plus homogène et plus velouté.

Les os et l'ivoire n'étant pas plus susceptibles de se fondre, que le bois, à la température où la matière animale qu'ils contiennent se réduit en charbon, il eu résulte que leur charbon a la même forme que l'os ou l'ivoire d'où il provient. In 'en est pas de même des charbons de gélatine, de caséum, de peau, etc., etc.: ces matières se fondaut avant de se charbonner, le résidu de leur distillation a la forme du vaisseau dans lequel on les a chauffées; il est boursouffe, par la raisopa. que des gaz se sont dégagés du sein de la matière fondue, et que celle-ci, devenant de moins s'en moins susible, à mesure de la dissipation des gaz, les particules du charbon n'ont pu se réunir pour sormer un solide compacte.

Le charbon animal, suivant l'intéressante observation de M. Figuier, jouit, à un plus haut degré que le charbon végétal, de la propriété de décolorer les infusions des plantes, le vinaigre, le résidu de l'éther sulfurique, l'acétate de potasse. les caux mères de tartrate de potasse et de soude, celles du phosphate de soude qui a été fabriqué avec le phosphate acide de chaux, etc. M. Figuier, avant fait d'abord ses expériences avec du charbon d'os, s'est ensuite assuré que les sels de ce charbon n'exercent pas d'influence sensible sur la décoloration des. liquides, puisqu'il a obtenu les mêmes effets en se servant d'un charbon qui avoit été préalablement dépouillé de ses parties salines au moven de l'acide hydrochlorique, et en faisant usage du charbon de gélatine qui ne contient que des trores de phosphate. M. Figuier a vu que, pour décolorer un lit. v de vinaigre rouge, n suffisoit d'y mêler 45 grammes de noir d'os, ou 24 grammes du même noir lavé à l'acide hydrochlorique, et de filtrer le liquide après une macération de trois jours. Lorsqu'on a opéré avec du noir d'os non lavé, le vinaigre contient un peu d'acctate et de phosphate de chaux. Pour · décolorer le résidu de l'éther sulfurique, on l'étend de son poids d'eau, on le filtre; on mêle à un litre de liqueur filtrée 50 gram, de noir d'os, et on filtre après trois jours : on a de l'acide sulfurique incolore. Enfin, pour citer un dernier exemple applicable aux sels, il suffit, pour décolorer l'acétate de potasse, d'ajouter à sa dissolution concentrée une quantité de noir d'os qui doit être de 60 gram, pour chaque kilog, de sous-carbonate de potasse qui a été saturé par le vinaigre, de laisser les matières réagir pendant .cinq ou six heures, de filtrer, puis de faire évaporer à siccité.

Nature du Charbon animal. — Le charbon animal est formé d'une partie qui est susceptible de se dissiper à l'état aériforme par la combustion, et d'une partie fixe qui constitue la cendre du charbon, Jusqu'à M. Doëbereiner, on avoit genéralement regardé la partie qui se volatilise par la combustion comme étant formée d'azote, decarbone et d'hydrogène; mais ce chimiste, qui a cherché à déterminer la proportion de ses élémens, ne fait pas mention de l'hydrogène : suivant lui, elle ne contient que de l'azote et du carbone dans la proportion de

|          | En poids. |  |  |  |  |      |  |  |  |  | En volume. |  |  |  |   |
|----------|-----------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------------|--|--|--|---|
| Azote    |           |  |  |  |  | 28,3 |  |  |  |  |            |  |  |  | 1 |
| Carbone. |           |  |  |  |  | 71,7 |  |  |  |  |            |  |  |  | 6 |

M. Doëbereiner a tiré cette conclusion d'une expérience anns laquelle il a chauffé, dans un tube de verre qui communiquoit à une cloche pleine de mercure, 75 parties de peroxide de cuivre avec 5 parties de charbon de gélatine qui avoit été dépouillé de ses sels par l'acide hydrochlorique: il en a bitenu 15 volumes de gaz acote, et 85 de gaz acide carbonique.

Le charbon animal peut être facilement distingué du charhon végétal, par la propriété qu'il a de produire, quand on le chauffe avec deux fois son poids de sous-carbonate de potasse, un cyanure alcalin qui, étant dissons dans l'eau, produit, avec la solution de protoxide & fer, un précipité qui devient bleu quand on le mêle avec de l'acide hydrochlorique, et qu'on l'agite avec l'air. Nous ferons observe à ce sujet que les bois qui contiennent une quantité notable de malière avotée, doment un charbon qui produit du cyanure quand ou le chauffe avec la potasse.

Le charbon animal est beaucoup plus difficile à brâler que le charbon végétal, ce qui paroit tenir à ce que l'azote n'est pas susceptible de s'unir à l'oxigène de l'air comme l'hydrogène, et aussi au plus grand rapprochement de ses particules. (Cw.)

CHARBON BITUMINEUX, CHARBON DE PIERRE, CHARBON DE TERRE, CHARBON FOSSILE, CHARBON MINERAL (Min.) VOYCE HOUILLE. (E.)

CHARBON INCOMBUSTIBLE. (Min.) Voyez Anthracits.
(B.)

CHARBON, NIELE et Nécasor des suis. (Bot.) Maladie des grains produite par une petite espéce de champignons pulvériformes, du genre Uredo, uredo carbo, Dec., Il. fr., vol. 6, n., ° 615, qui se développe dans l'intérieur de la fleur et des eszires d'un trei-grand nombre de graminées, et principalement de l'avoine, de l'orge, du froment, du millet, etc. Elle sort, sous la forme d'une fumée noire ou violatre , par la moindre pression ou le moindre mouvement. Elle est tachante, et formée d'une multitude de petites séminules rondes, portées sur des filamens élastiques qui les lancent au loin. Beaucoup d'autres végétaux offrent des espèces de charbons voisins de la précédente : tels sont les salsifis et les scorsonères, les laiches, etc.; tous ces charbons sont des uredo. Mais les uredo carbo et les uredo caries sont ceux qui ont fixé l'attention à cause des ravages. qu'ils causent dans les moissons. L'on ne peut douter maintenant que ce ne soient des espèces de champignons, et l'on ne sauroit admettre qu'elles sont une dégénérescence ou le résultat d'une analadie, ou des animalcules; mais il reste toujours une question très-importante à résoudre, c'est celle de savoir comment les séminules de ces champignons ont pu pénétrer dans l'intérieur de la fleur avant son développement : cette question est loin d'être résolue, (Voyez CHAMPIGNONS,) Le chaulage et le glaisage des grains, c'est-à-dire, leur lavage dans une cau de chaux ou glaisée, les préservent, dit-on, du charbon.

Dans la douzième édition du Systema natura de Linnæus, on trouve le charbon des blés décrit sous le nom de chaos ustilago, Depuis, il a été porté par Bulliard dans son genre Réticulaire, reticularia segetum, et M. Persoon en a fait ensuite le type d'une quatrième section, ustilago, qu'il établit dans le genre Uredo, et qu'il caractérise par la couleur brune ou noiratre des espèces, dont une des habitudes est de se développer dans l'intérieur de la fructification des plantes. Le charbon du maïs en doit faire partie. M. Linck avoit d'abord cru devoir faire de cette section un genre distinct, Ustilago; mais depuis il en a fait la première section de celui qu'il nomme Hyro-DERMIUM. (Voyez ce mot.) Ce naturaliste doute que l'analyse du charbon des blés, donnée par M. Vanquelin, soit vraiment celle de ce fléau des moissons, qui se développe surtout dans les années pluvieuses. On ne doit point confondre le charbon avec la carie, autre champignon qui attaque le froment, qui n'en déforme point le grain, qui ne se répand point d'ellemême, et dont la consistance est plus sèche, l'odeur fétide, et la couleur un peu différente de celle du charbon proprement dit. Voyez Unepo. (Len.)

CHARBONNIER. (Bot.) Voyez CARBONAJO. (LEM.)

CHARBONNIER (Ichthyol.), nom vulgaire d'une espèce de merlan, qu'on appelle aussi colin, gadus carbonarius, Linn.

Voyez GADE et MERLAN. (H. C.)

CHARBONNIER. (Ornith.) Ce nom, donné dans le Bugey au rossignol de muraille, motacilla phanicurus, Linn., et par les oiseleurs orléanois à une variété du chardonneret, fringilla carduelis, Linn., a été appliqué par M. de Bougainville, dans son Voyage autour du Monde, à une grande espèce de sterne ou hirondelle de mer. (CH. D.)

CHARBONNIÈRE. (Ornith.) On donne le nom de charbonnière à la grosse mésange, parus major, et celui de petite charbonnière au parus ater, Linn. (CH. D.)

CHARBOSA. (Bot.) Vovez Corous. (J.)

CHARCHARA (Bot.), nom arabe d'un aloës qui est l'aloe vacillans de Forskaël. (J.)

CHARCHUS (Bot.), nom arabe du plantain, selon Mentzel. Daléchamps, Forskaël et Delilc sont d'accord pour le nommer lissan el hamel, ce qui signifie langue d'agneau. (J.)

CHARCHYR (Ornith.), nom égyptien de la sarcelle. (Cs. D.) CHARDAL (Bot.), nom donné dans l'Egypte, suivant Forskaël, à la graine de moutarde. La plante qui la fournit, sinapis nigra, est nommée kabar; et le sinapis arvensis, espèce voisine, est le chardel ou karilli des Egyptiens. M. Delile cite les noms kabar et khardel pour le sinapis juncea, qu'il soupçonne être le sinapis nigra de Forskaël; et on trouve aussi dans Daléchamps celui de cardel, cité pour la moutarde. (J.)

CHARDERAULAT (Ornith.), nom que le chardonneret,

fringilla carduelis, porte en Savoie. (CH. D.)

CHARDINIA. (Bot.) [Cinarocéphales, Juss.; Syngénésie polygamie superflue, Linn.] Ce genre de plantes, de la famille des synanthérées, appartient à notre tribu naturelle des carlinées. Il vient d'être établi tout récemment par M. Dessontaines sur le xeranthemum orientale , Willd.; mais , l'auteur ne l'ayant pas encore publié, nous ne pouvons nous permettre d'exposer ici ses caractères. Nous nous bornerons donc à rappeler que, dans notre second Mémoire sur les Synanthérées, lu à l'Institut en juillet 1813, nous avions remarqué que les filets des étamines du zeranthemum annuum n'étoient point du tout adhérens à la corolle. Cette singulière anomalie n'a point lieu dans la chardinie, qui se distingue encore des vrais xérauthèmes par plusieurs autres earacteres. (H. Cass.)

CHANDON. (Bot.) [Cinarocéphales, Juss.; Syngénésie pojegamie égale. Linn.] Ce genre de plantes, de la famille desynanthérées, que les botanistes nomment cardaus, est le type de notre tribu naturelle des carduacées. Il faut se garder de le confondre avec une foule d'autres plantes de divers genres, de diverses tribus, et même de diverses familles, que le vulgaire confond sous le-nom de chardons, et qui n'ont de commun que d'être armées d'épines. Voici donc les caractères des vuis chardons.

Calathide multiflore, équaliflore, régulariflore, androgyniflore; périeline formé de squames imbriquées, terminées par un appendice spinescent; clinanthe fimbrillé; cypséle portant une aigrette de squamellules filiformes, barbellulées.

Ce genre distère du cirsium, que Linnæus avoit consondu avec lui, par les squamellules de l'aigrette, qui ne sont que barbellulées dans les chardons, tandis qu'elles sont barbées dans les cirses.

Les chardons sont des plantes herbacées, à feuilles épineuses, plus ou moins découpées, souvent cotonneuses, toujours prolongées sur la tige, et à calathides de fleurs purpurines, ou blanches dans quelques variétés. On en comoist au moins une trentaine d'éspeces, fresque toutes européennes, et dont aucune n'habite le Nouveau-Monde. Quinze sont indigénesen France, et tous en trouvous trois très-communément autour de la capitale; es sont elles que nous allons décrire.

Le Carabox rescue, Cardaua nutaus, Linu., est une plante herbacée, hisannuelle, qui borde la plupart des chemins, où elle fleurit aux mois de juin et de juillet. Sa tige dressée, ranneuse, cannelée, velue, s'élève à un pied et deuni, les feuilles, décurrentes sur la tige, sont lancéolées, pinnatifiées, à dents épineuses, glabres; les pédoncules alongés; cotonneux, non épineux, portent chacun une large calathide inclinée, composée de fleurs purpurines, quelque fois blanches; les raquanes extérieures du péricline sont étalées, et les intérieures dressées; elles sont garnies de filamens imitant la foile d'araignée.

Le Chardon estér. Carduus critipus, Lima, est annuel, et un peu moins répandu que le précédent; il fréquente à peu près les mêmes localités, et fleurit dans la même saison. La tige, haute de deux à tois pieds, est dressée, très-rameuse, glabre; garnie de feuilles décurrentes, oblongues, siantés, crépues, tris-épineuses sur les bords, velues endesons; les pédoncules courts, épineux, portent des calatitides rapprochées, composées de fleurs purpurines, et dont le péricline ett glabre, et a ses squames subulées, étalées.

Le Chandon A Calattidos Menues, Carduus tenuiflorus, Smith, élève à deux pieds au moins le sommet de sa tige qui est dressée, râmeuse, cannelée, cotonneuse, ailée sans interruption par la décurrence des feuilles; celles-ei sont distantes, oblongues; sínuées, velues et blanchâtres, à lobre anguleux, trés-épineux sur les bords; les calathides, assailes et réunies trois ou quatre ensemble au sommet de la tige et des ranneaux, sont petites, oblongues; composées de fleurs pales, dressées. Ce chardon n'est point rare dans les lieux arides; il test annuée, et fleurit en tuin et tuillet. (H. Cass.)

CHARDON (Ichthyol.), nom françois de la raja fullonica. Voyez Raie. (H. C.)

CHARDONS, (Bot.) C'est le titre donné par Adanson à la troisième des dix sections qu'il formoit dans la famille des synanthérées. Les caractères qu'il lui attribuoit étoient d'avoir le péricline épineux, le clinanthe fimbrillé, la calathide androgyniflore. Ces caractères, étant foudés sur des considérations étrangères à la structure de la fleur proprement dite. ne pouvoient constituer une association vraiment naturelle: aussi les chardons d'Adanson réunissoient confusément des genres de la tribu des carduacées, de celle des centauriées, et de celle des carlinées : tandis que guelques autres genres de ces trois tribus se trouvoient mêlés, dans une autre section, avec des astérées, des vernoniées, des authémidées, des hélianthées, des inulées, des ambrosiacées. Nous ne saurions trop répéter qu'une classification naturelle des genres, dans la famille des synanthérées, doit être exclusivement fondée sur les caracteres fournis, 1.º par le style et le stigmate; 2.º par les étamines ; 5.° par la corolle ; 4.° par l'ovaire, (H. Cass.)

CHARDON A BONNETIER, OU A FOULON, nom vulgaire de la cardère cultivée, dipacus sativus, dont les têtes de fleurs, munaies d'écailles ou paillettes fermes et recourbées en crochet, sont employées pour carder les laines. (J.)

CHARDON ACANTHE, nom vulgaire de l'onopordum acanthium, Linn. (H. Cass.)

CHARDON AUX ANES. C'est l'onoporde, onopordum acanthium, nommé chardon argentin, par Daléchamps. On a aussi donné ce nom au cirsium eriophorum.

CHARDON BÉNIT. C'est, selon Linnœus, une centaurée, centaurea benedicta; selon Vaillant et Gertner, un genre particulier qu'ils nomment Chieus, différent de la centaurée, surtout par sa graine à bord supérieur relevé, du centre duquel s'élève une aigrette composée de deux rangs de poils, dont les extérieurs sont plus longs. Voyez Csicus. (J.)

CHARDON BÉNIT DES ANTILLES OU DE SAINT-DOMINGUE. Voyez

CHARDON BÉNIT DES PARISIENS. On donne ce nom au carthame laineux, carthamus lanalus.

CHARDON BLEU. On a donné ce nom au panicaut amethyste, eringium amethystinum.

CHARDON DES INDES OCCIDENTALES. On a donné ce nom à une espèce de cacte, cactus melocactus, connu aussi sous celui de melon épineux. CHARDON DES PRÉS. Les anciens nommoient ainsi le ceicus

oleraceus, Linn., qui doit être maintenant rapporté au cirse ,
à cause de l'aigrette plumeuse de ses graines.

Chardon de Syrie. C'est le carduus syriacus, Linn., à reporter

au genre Cirse, à cause de ses aigrettes plumeuses. Voyez Aga. Chardon nort, espèce de chausse-trape à fleurs jaunes, caleitrapa solstitalis, qui faisoit partie du genre Centaurea de

Linnæus.

CHARDON DU BRESIL. On nomme ainsi l'ananas, dans quel-

CHARDON ÉCHINOPE. VOYEZ ÉCHINOPE.

CHARDON ÉTOILÉ. C'est la chausse-trape ordinaire, calcitrapæ vulgaris.

CHARDON FIER. C'est ainsi que le traducteur de Daléchamps



nomme son cardaus ferox, qui est le eardo fiero des Italiens. Il est décrit et figuré dans le second volume de Daléchamps, p. 1489 de l'édition latine, p. 567 de la françoise. C'est une espèce d'attractyle, que l'on peut nommer atractylis ferox.

CALADON HENDALODAL. Ce nom est dompé au servalula arvensis de Linnœus, que Lamarek reporte au cadeus, à cause des écailles épineuses de son calice, et qui, plus récemment, est rangé parmi les cines, cirisime, parce que son nigrette est plumeuse. (Voyez CAUSSIDO, CAUSSIDO,) Ce circe est sujet à être piqué par des inacets qui font élever danc ess points des tumeurs produites pauf extravasation des sues : est unneurs sont colorées, et ont, à ce qu'on préend, la forme d'hémorroides. Cette ressemblance a donné l'idée de les employer dans cette maladie, et c'est un préugé, reçu eu plusieurs lieux, que est tubercules, portés dans la poche ou noués dans le coin de la chemise, préservent des hémorroides, et les guérissent. La même propriété est attribuée à d'autres amulettes de ce genre. (3)

CHARDON LAITÉ, nom vulgaire du silybum marianum, Gærtn. (H. Cass.)

CHARDON LANTEUX, OU A LAIT, plante épineuse, remplie d'un suc laiteux, rapportée par Linnœus et la plupartées botanistes au genre Contaurea, à cause de ses fleurons de la circoniférence neutre, et nommée centaurea galactiles, que nous proposons de reporter au genre Crocodilium, une des subdivisions nouvelles de la centaurée, caractérisé par des écailles calicinales à épines simples et indivises.

CRARDON MARIE, ou CRARDON NOTRE-DANE. C'est le carduu marianus, L'inn., dont Vaillant, Haller et Gærtner font un genre distinct, sous le nom de Silybum, caractérisé par une aigrette plumeuse, et par ses écailles du calice, dont les intérieures sont droites, conformées en cuiller, les extérieures écartées par le haut, et terminées par un appendice en œur, denté dans son contour, épineux à sa pointe. Lamarch nommoit cette plante carthamus maculatus. Il diffère cependaut du carthame par son aigrette plumeuse, du cirse par ses écailles calicinales appendiculées. Voyer Suyras.

CHARDON PÉDANE. Voyez Onoporde.

CHARDOT SOULAST, nommé auxi par corruption Chardon ROLAND. C'est le panicaut ordinaire, et/aguinn campetre, dont les tiges, détachées de leur racine, dans la saisou de l'autounne, et poussées par le vent, roulent dans la campagne, d'où vient son nom. (3)

CHARDONNEAU. (Ornith.) On appelle ainsi en Guienne le chardonneret. fringilla carduelis. Linn. (CH. D.)

CHARDONNERET. (Ichthyot.) L'abbé Bonnaterre donne ce nom à un poisson de lamer Méditerranée, qu'il range avec Forskæll parmi les silures, sous la dénomination de silurus cornatus. Il est probable que ce plesson est simplement un centrisque, que Forskæll n'aura point reconnu sur le seul individu mal desséché qu'il a pu observer. Voyet Macamarmoss, Certastoyer, Sonskorosek, Sutzac (H. C.)

CHARDONNERET. (Ornith.) Brisson a formé un genre particulier du chardonnerct, carduelis, en lui donnant pour caractères distinctifs le bee en cone raccourci, avec une pointe grêle et alongée, et les deux mandibules droites et entières; il y a accolé le tarin, en le désignant toutefois par le nom spécial de ligurinus. Meyer s'est borné à en faire une section de son dix-neuvième genre, fringilla, lequel comprend les moineaux, les pinsons, les linottes et les tarins, M. Temminck en a formé la cinquième division de son vingt-quatrième genre, qui, sous le même nom de fringilla, et outre les moiueaux, les pinsons et les tarins, comprend les bouvreuils et les gros-becs, M. Cuvier a fait, des chardonnerets des linottes, des tarins et des serins, sous le nom de carduelis, une sous-division de son grand genre Moineaux, qui comprend les tisserins, proceus; les moineaux proprement dits, pyrgita; les pinsous, fringilla; les veuves, vidua; les gros-becs, coccothraustes; les bouvreuils, pyrrhula. S'il ne s'agissoit que de placer dans chacun de ces sous-geures les espèces suffisamment connues, on pourroit des à présent les adopter ; mais les caractères particuliers qui servent à les distinguer ne sont pas tous assez tranchés, et il seroit difficile d'éviter des crrcurs. Nous croyons donc , malgré la circonstance, facile à saisir pour les chardonnerets et les linottes. que leur bec est exactement conique sans être bombé en aucun sens, devoir renvoyer, pour eux et pour d'autres ospèces, au moi Faingille, considére comme désignantun groupe, une famille, plutôt qu'un simple geure. (Cr. D.)

CHARDONNETTE, ou CHARDONNERTE (Bot.), nome anciens de la variété d'artichaut que l'on nomme maintenant carrionette, et qui se distingue par ses écailles du calice plus aiguës, ses feuilles plus découpées. (J.)

CHARDONNETTE (Ornith.), un des noms vulgaires du chardonneret, fringilla carduelis, Linn. (Ch. D.)

CHARDOUSSE, ou Ciardousse (Bot.), noms vulgaires de la carlina acanthifolia, Allioni. (H. Cass.)

CHARE. (Ichthyol.) Dans quelques contrées de la Grande-Bretagne, on nomme ainsi le saumon carpion, salmo carpio. Voyez Saumon. (H. C.)

CHARE ALHAYN (Bot.), nom arabe de la berle, sium, selon Mentzel. (J.)

CHARÉE ou Chrange (Entom.) Les pécheurs nomment ainsi, d'une manière générale, toutes les larves, soit de mouches, soit de papillons, soit de tout autre insecte. Cependant ils désignent plus particulièrement sous ce nom les larves des Parexarss. Voyes ce mot. (C. D.)

CHARENSON. (Entom.) Voyez CHARANSON. (C. D.)

CHARES. CHARFI. (Bot.), Voyez CHARSS. (J.)

CHARFI. (Bot.) Voyez CHARSS. (J.)

CHARFUEIL, ou CARFUEIL. (Bot.) Ce nom, donné en Provence au cerfeuil, se rapproche plus du nom latin cherophyllum. (J.)

CHARICA ELBAHR (Bot.), nom arabe de la lampourde, xanshium strumarium, suivant Forskaël. (J.)

CHARIEIS. (Bot.) [Corymbifères, Juss.; Syngénésie polygamie superflue, Linn.] Ce nouveau geure de plantes, que nous établissons dans la famille des synanthérées, appartient à notretribu naurelle des astérées.

La calathide est radiée, composée d'un disque miditiore, équalifiore, réputalifiore, admorgatilere, a d'une couronne unistriée, paucifiore, liguifilore, féminifiore. Le péricline, égal aux fleurs du disque, est hémisphérique, et formé de squames unisériées, égales, apprimées, subspatulées, fôliacées, membraneuses sur les hords, hispides extérieurment. Le climantée est planisuelle, hériasé de Bmôrilles courtes, tectionantée est planisuelle, hériasé de Bmôrilles courtes,

inégales, subulées. Les fleurs hermaphrodites on l'ovaire comprimé bilatéralement, obovale, hispide, muni d'un bour-relet basilaire, et d'une aigrette aussi longue que la corolle, composée de squamellules unisériées, égales, parfaitement libres, plumeuses, c'est-à-dire, filiformes et barbées (les lobes de leur corolle sont souvent inégaux, et les brauches de leur style toujours inégales. Les fleurs femelles, au nombre de huit environ, ont l'ovaire entiérement dépourvu d'aigrette, et la languette largement linéaire, très-longue, étrécie en pointe, et à epine tridealée au sommet.

La Charifide Hétérophylle, Charieis heterophylla, H. Cass., est une plante herbacée, annuelle, haute de dix à douze pouces; sa racine est pivotante, tortueuse, fibreuse; sa tige. verticale, droite, rameuse, est cylindrique, striée, hérissée de longs poils subulés, roides, articulés, et de petits poils capités; les feuilles inférieures sont opposées, sessiles, longues d'un pouce et demi, subspatulées, subpétioliformes inférieurement, uninervées, hérissées sur les deux faces de longs poils subulés, articulés; les feuilles supérieures sont alternes. sessiles, progressivement plus petites à mesure qu'elles s'élèvent davantage, oblongues, lancéolées ou linéaires, Toutes les seuilles sont ordinairement très-entières; mais quelquefois elles sont munies de petites dents cartila gineuses très-distantes, et plus rarement elles sont assez profondément dentées. Les calathides sont solitaires au sommet de la tige et des rameaux, dont la partie supérieure est nue et pédonculiforme : leur disque est de couleur jaune , et la couronne violette.

Nous avons trouvé cette intéressante synanthérée dans un paquet de plantes séches apportées du cap de Bonine-Espérance par l'astronome Lacaille, et que possède M. de Jussieu. Quoique nous n'ayons point vu l'Otaria de Monch, il nous est bien facile de juger, d'après sa description, que notre plante ne peut être rapportée à ce genre; mais il est probable que l'olaria et le charieis sont deux genres voisins l'un de l'antre. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que notre charies à beaucon d'affinité avec l'agathece et l'herricia. Les calathides ressemblent à celles de la plupart des aster, et doivent être d'un aspect fort agréable sur la plante vivante. (H. Coss.)

CHARIUS. (Ichthyol.) Les Russes donnent ce nom à un poisson qui paroit être l'ombre de rivière. Voyez Coragone. (H. C.)

CHARLOT (Ornith.), un des noms vulgaires du grand courlis, scolopax arcuata, Linn. On appelle aussi en Provence charlot de plage, l'alouette de mer, tringa cinclus, Linn. (Cs. D.)

CHARME (Bot.), Carpinus, Linn., genre de plantes dicotylédones, apétales diclines, de la famille des améntacées, Juss., et de la monôcie polynadrie, Linn., qui a pour caractères des fleurs monoïques, dont les mâles sont disposées en chatons greles, alongés, couverts d'écailles imbriquées; concaves, portant chacune six étamines à anthéres velues; et dont les femelles forment des chatons imbriqués d'écailles entières ou divisées, portant chacune un ovaire denté à son sommet, et terminé par deux styles à afigmates simples. Le fruit est une noix uniloculaire, ne contenant qu'une seule graine, etenveloppée par l'écaille qui apris de l'accroissement.

Ce genre renferme trois espèces, dont deux sont naturelles à l'ancien continent, et lastroisième est originaire de l'Amérique. Les charmes forment des arbres à feuilles simples et alternes.

1. CHARME COMMUN : Carpinus betulus , Linn. , Spec. , 1416; Nouv. Duham., 2, pag. 198, tab. 58. Cette espèce est un arbre qui s'élève à la hauteur de quarante à cinquante pieds, quoique son trone acquière rarement plus d'un pied de diametre. Ce trone, revêtu d'une écorce assez unie, blanchâtre avec des taches grisatres, se divise en une grande quantité de branches qui forment une tête touffue et irrégulière. Ses feuilles sont ovales-pointues, pétiolées, inégalement dentées en leurs bords, glabres en-dessus, relevées en-dessous de fortes nervures. Les chatons males, solitaires, longs d'un à deux pouces, paroissent au printemps, un peu avant les feuilles. Les chatons femelles sont composés de grandes écailles foliacées, à trois lobes, dont celui du milieu est plus grand que les autres; ces écailles persistent, prennent de l'accroissement après la floraison, et embrassent chacune une petite noix osseuse, couronnée par de petites dents.

Le charme commun est indigene à l'Europe, et il se ren-

contre fréquemment dans nos forêts. Son bois est blanc, d'un grain très-fin et très-erré; il prend par la dessication une grande retraite, et devient alors très-dur. Se force et si tenacité le rendent très-bon pour les ouvrages de charronage; on l'emploie pour faire des poulles, des dents de roues de moullns, des vis de pressoir, des manches d'outils, des masses, des maillets, et pour tous les instrumens destinés à ciprouver une grande résistance. Il est difficile à travailler au rabot, se lève par equilles sous l'outil; ce qui fait que les menuisiers ne s'en servent point; il convient mieux pour les ouvrages de tour. C'est d'ailleurs un excellent bois de chauffage, qui fait un feu vif, brillant, donnant beaucoup de chaleur et de hon charbon.

La propriété qu'a le charme de se beaucoup ramifier, de se plier de toutes manières, et de prendre, par la staile aux ciseaux, toutes les formes qu'on veut lui donner, rendit long-temps cet arbre tré-précieux pour former ces palisades, ces portiques, ces colonnades, et toutes ces décorations de verdure qu'on employoit autrefois pour l'embellissement des jardins; et c'est de son non que ces diverses décorations de verdure avoient pris celui de charmilles. Mais, depuis que le goût des jardins paysagers s'est répandu presque partout, je charme a beaucoup perdu de son prix; on ne le plante plus que rarement, et l'on peut croire qu'un jour viend on ûc et arbre, exclui de toute les plantations d'agrément, ne se trouvera plus que dans les bois et les forêts, où la nature le fait croire spontandement.

Le charme n'est délicat ni sur la nature du sol, ni sur l'exposition ; il réussit presque également bien partout. La nature le multiplie de graines dans les forêts; les pépiniéristes le propagent et par ce moyen, et par boutures. Les graines de charme doivent se semer en automne, aussitôt qu'elles sont mères, parce qu'elles ne leveroient que la seconde année ai-o a attendoit jusqu'au printemps pour les mettre en terre. Les semis reprennent facilement à la transplantation, depuis l'àge de deux ans jusqu'à sept ou buit. On attille les charmilles au croissant ou aux ciseaux, à la fin de l'hivre et au commencement de l'été, avant l'époque de la seçonde sève.

2.º CHARME D'AMÉRIQUE: Carpinus americana, Mich., Fl. Bor. Amer., 2, p. 201, et Arb. Amer., 3, p. 57, t. 8. Cet arbre ressemble beaucoup au charme commun, majs il est beaucoup plus petit; et ne s'élève qu'à douze ou quinze pieds; ses feuilles sont moins acuminées; ses fruits sont beaucoup plus petits et accompagnés d'écailles qui ont leurs divisions bordées de dents aigues. Il eroit dans le nord de l'Amérique septentrionale, depuis la Georgie et la Caroline jusque dans le Bas-Canada. Son bois ressemble entierement à celui du charme d'Europe; mais, comme il ne parvient qu'à une très-petite

grosseur, on ne l'emploie à aucun usage.

3.º CHARME D'ORIENT; Carpinus orientalis, Lam., Dict. Enc., 1, p. 707. Cet arbre, découvert dans le Levant par Tournefort, se distingue de l'espèce commune, en ce qu'il ne s'élève qu'à la hauteur de vingt pieds; en ce que ses feuilles sont plus lisses, moins plissées, et que ses fruits, beaucoup plus petits, sont munis d'écailles qui, au lieu d'être divisées en trois lobes alongés, sont irrégulièrement dilatées, anguleuses et dentées. On le cultive depuis long-temps en France, où il supporte bien les hivers du climat de Paris. On le multiplie de la même manière que le charme commun; mais il faut le semer en pot, afin de pouvoir, pendant les premières années, mettre les jeunes semis à l'abri des gelées; et lorsqu'on plante les arbres à demeure, il faut leur choisir une exposition au midi. Les branches horizontales que le tronc noueux de cette espèce pousse de tous côtés . le rendent trèspropre à former des haies et des palissades, et l'on ne peut que difficilement, par cette même raison, l'élever sur une scule tige.

Nous parlerons, à l'article Ostave, de deux autres espèces qui, par leurs caractères, doivent former un genre distinct. (L. D.)

CHARME NOIR. (Bot.) Dans quelques départemens du midi, on donne ce nom au tilleul à petites feuilles. (L. D.)

CHARMS. (Ichthyol.) Suivant Hasselquist, c'est le nom que les Arabes donnent à un poisson des côtes d'Egypte, perca agyptiaca. Voyez Perche et Persèque. (H. C.)

.CHARMUT (Ichthyol.), nom spécifique d'un poisson de la famille des oplophores, qui vient d'Egypte, et que Hasselquist a désigné sous le nom de silurus anguillaris. Voyez Macroris-

CHARNU [Bot.], Carnous. Une plante, une racine, une reciule, sont nommées charmuse, lorque leur úsu épais et succulent est ferme, comme celui de la pomme. La truffe est une plante charnus; la pomme de terre, la betterave, la bryone, ont des racines charnuse. On a des exemples de fœilles charnuses dans la joubarbe des toits, et d'autres plantes semblables, désignées par le nom de plantes grasses. On trouve aussi l'application de cette épithète dans le spadix de l'arum, le brou de la noix, l'arille du muscadier, le placeutaire de la rue, les cotylédons de la féve, le périsperme du ricin et des autres cuphoribacées. Les fruits succulens, tels que les drupes ou fruits à noyaux, le pyridion, le pepon, la baie, sont ordinairement désignés sous le nom de fruits charnus. (Mass.)

CHARNUBI. (Bot.) Voyez CARUB, CAROUBIER. (J.)

CHAROTE. (Chasse.) Les oiseleurs appellent ainsi la hotte dont ils se servent pour transporter les instrumeus destinés à la chasse des pluviers, et les oiseaux qu'ils ont pris. (Ch. D.)

CHARPENE (Bot.), nom donné, dans quelques provinces méridionales de la France, au charme, carpinus, et qui paroit évidemment dérivé du latin, comme le sont beaucoop d'autres dans les mêmes licux. (J.)

CHARPENTIER (Ornich.), nom donné, dans les colonies françoises, aux pies et aux épeiches, que les Espagnols de l'Amérique méridionale désignent également sous celui de curpenteros, parce que ces oïseaux charpentent les trones d'arbres. (Cu. D.)

CHARPENTIÈRE, ou Mexutsière (Entom.) On a donné ce nom à l'abeille violette, ou perce-bois, qui fait en effet des trous dans le bois de charpente pour y déposer ses œufs, et par suite élever les larves qui en éclosent. Voyez Abelle et Xucoops. (C, D.)

CHARRIER. (Fauconneric.) Ce terme a deux acceptions: il se dit également de l'oiseau de vol qui ne revient point avec la proie qu'il a saisie, et de celui qui se laisse emporte en la poursuivant. (Cs. D.)

CHARSENDAR. (Bot.) Yoyez CHARBENGAR. (J.)

. The Care

CHARSJUF (Bot.), nom arabe de l'artichauf, suivant Forskaël. (J.)

CHAILSS, CHARIF, GHARIS (Bot.), noms arabes du persil, apium petroseliuum, suivant Daléchamps. Ils sont bien différens de celui de baedunis ou bequedounis, mentionné par Forskæl et M. Delile, dont le témoignage doit être préféré, puisqu'ils ont étés ur les lieux Le nom kerafs, donné selon eux à l'ache, apium graveolens, a plus de rapport avec ceux que cite Daléchamps, et on peut croire que c'est plutôt à cette plante qu'il faudroit les appliquer. (L)

CHARTAM (Bot.), nom arabe du carthame ou safran bâtard, carthamus tinctorius, suivant Forskaël. (J.)

CHARTOLOGOI NOGOSŞUM. (Ornith.) Le canard aux ailes en faucille, anas falcaria, Linn., est ainsi nommé par les Monz gols, qui l'appellent aussi boronagossum. (Ch. D.)

CHARTREUX. (Bot.) Champignon du genre Agasie, qui croît dans nos environs, et dont les qualités sont suspectes. Paulet, Traité, vol. 2, pl. 89, fig. 1-5, le prend pour le educati de Vaillant et l'agarieus écophaus de Scopoli. Cette plante et d'un gris semblable à céului des châts qu'on nomme chartreux, couleur qui lui est donnée par de petits poils noirs, ou écailles, serrés sur un fond blanc, qui rendent sa surface velue. C'est ce que Vaillant a voule exprimer par velucati. (Lam)

CHARUA. (Bot.) Ce nom arabe est domé, suivant Forskady, a son riciaus medicus, qui est, selom M. Dellie, le même que le ricin ordinaire, ricinus commanis, at que celui-ci nomme kharoua. Il est encore indiqué dans la Flore d'Orient de Rauxol, qui le nomme cerua et terua. Les noms kardii et karaganja lui sont domés dans la Perse, suivant Kempfer. C'est peut-cire aussi la plante que Pernetti, dans son Voyage aux iles Malouimes, a vue à Buenos-Ayres, et dont il parle sous le nom de charrua, sans autre désignation. (J.)

CHARUB (Bot.), nom arabe du ceratonia, d'où est dérivé son nom françois, caroubier. (J.)

CHARUECA (Bot.), nom espagnol du lentisque, suivant Mentzel. (J.)

CHARUL. (Bot.) Suivant Rauvolf, ce nom a été anciennement donné, dans le Levant, au paliurus. (J.)

CHARUMFEL. (Bot.) Granger, qui voyageoit dans le Levant

vers 1756, avoit envoyé au Jardin du Roi, sous ce nom arabe, des graines d'une espèce de basilic du Levant, à odeur et saveur d'œillet: elles Bèvèrent dans le temps, et produisirent une plante qui ne subsiste plus au Jardin, et dont le caractère spèctifique ne fui pas constaté. Il faut observer que le girofle, qui a l'odeur d'œillet, est aussi nommé en arabe charamfel ou caramfel. Vorez CALAUR. (1)

CHASAB (Bot.), nom arabe de l'acorus caldes, suivant Mentzel. (J.)

CHASÆRET. (Bot.) Voyez CHASS. (J.)

CHASALLIA, ou Gassata. (Bot.) Ce genre, établi par Commerion sur une seule espèce, ne paroit pas devoir être séparé des poderia. (Voyer Pabásus.) Les rameaux du chasallis sont glabres, ligneux, articuleis, garsis de feuilles opposées, lancéolées, glabres, coriaces, acuminées, rétrécies à leur base es pétioles connivens ; les atipules aiguës, fort petites; les fleurs pédicellées, disposées en grappes droites, terminales, à ramifications courtes et opposées; les pédoncules et les pédicelles comprimés, les chilece glapres, à cinq deats; la corolle tubulée, à cinq découyures courtes et droites. Le fruit m'a pare être une baie coule, s'ouvrant à son sommet. Cette plante croît à l'Ile-de-France, où elle a été découverte par Commerson. (Poss.)

, CHASCANON (Sot.), un des noms grecs de la bardane,.

lappa, suivant Mentzel. (J.)

CHASI-ATTRALEB, Gasi-Alerales (Bot.), noms arabes du satyrion des Grees et de Daléchamps, qui est la dent-dechien, erythronium dens canis. (J.)

CHASIDA. (Ornith.) La cigogae, ardea ciconia, Linn, porte, en hébreu et en person, ce nom, qui s'écrit aussi hasida, et qui, suivant Gesner, est également donné, dans la première de ces langues, à la huppe, upupa epops, Linn. (Cm. D.)

CHASIR. (Bol.) Forskæll dit qu'on donne en Egypte ce nom à l'échinope, echinops spherocephalus, nommé aussi sjot-edjemmel, c'est-à-dise, chardon du chameau, parce que le chameaus le mange volontiers, quoiqu'il soit trè-épineux. (Voyez Cuat-craos.) M. Delile, parlant de l'échinops spinosus, le désigne ous le nom de khachyr et sous celui de chouk-el-gemel, dont

il donne la même traduction. Forskaël a produit encore ailleurs l'échinope sous le nom arabe de djirdama. (J.)

CHASS ( Bot.), nom arabe et égyptien de la laitue cultivée, suivant Forskaël. Le chass-asfar en est une variété vente, et le chass-ahmar une variété rouge. La laitue est nommée chassaret par Mentzel. (J.)

CHASSE. En tous temps et chez tous les peuples, l'homme s'est livré à cet exercice, qui, appliqué à la poursuite des bétes fauves, prend le nom spécial de vénerie; qui, exécuté avec des oiseaux de proie, s'appelle fauconnerie, et qui control proprement le nom de chasse, lorsqu'on n'emploie que le fusil. Les autres moyens auxquels les chasseurs et lespieleurs ont recours pour prendre les oiseaux, et les pièges qu'ils leur tendent, ont reçu des dénominations différentes, sous lesquelles il en sera pariée (Cir. D.)

CHASSE-BOSSE (Bot.), un des noms vulgaires de la lysimachie ordinaire, lysimachia sulgaris, regardée comme vulnéraire résolutive, bonne pour dissiper, par son application, les tumeurs ou bosses occasionées par des coups ou contusions. (J.)

CHASSE-CRAPAUD. (Ornith.) L'oiseau auquel on a donné ce nom et celui de foule-crapaud, est l'engoulevent, caprimulgus europœus, Linn. (CH. D.)

CHASSE-FIENTE. (Ornith.) M. Levaillant a appliqué cette dénomination à un vautour d'Afrique, qui est le vultur fulvus de Gmelin. (Cu. D.)

CHASSE-MERDE (Ornith.), nom donné, ainsi que celui de asteroraire, au labbe, larus parasiticus, Linn., dans la fausse supposition qu'il se nourrissoit desgexerémens de l'espèce de mouette qu'il poursuit pour lui faire rejeter le poisson qu'elle a avalé. (Cu. D.)

CHASSE-PUNAISE. (Bot.) Voyez CIMICAIRE. (J.).
CHASSE-RAGE. (Bot.) Voyez PASSE-RAGE. (J.)

CHASSE-RAGE. (Bot.) Voyez Passe-Rage. (J.)

CHASSEIAS (Bot.), varieté de raisin. Voyez Vigns. (L.D.) CHASSETON. (Ornith.) On appelle ainsi, en Savoie, le grand-duc, striz bubo, Linn. (CH.D.)

CHAST. (Bot.) Ce nom est donné dans la Syrie, suivant Rauvolf, autostus arabicus, commun aux environs d'Antioche. (J. ) CHASUS (Bot.), nom arabe, selon Daléchamps, du ciste, qu'il nomme ledon, et qui est le cistus monspeliensis de Linnœus. C'est un de ceux sur lesquels on récolte une espèce de ladanum. (J.)

CHASUTH, ou KESSUTH (Bot.), noms arabes de la cuscute, suivant Dodoëns. (J.)

CHAT (Ichthyol.), nom specifique d'un pimélode, silurus felis, Linn. Voyez Pimélope, (H. C.)

CHAT (Mamm.), Felis, Lim. Ce nom, dérivé de catus, a été étendu par les naturalistes, de l'animal domestique, auquel nous le donnons, à tous les animaux qui lui ressemblent par les goints principaux de leur organisation.

Il est peu de genres dans la classe des mammifères où les espèces soient aussi nombreuses que dans celui-ci, et où il soit plus difficile d'en former des groupes pour en faciliter l'étude.

Les chats se distinguent de tous les autres carnassiers par leurs dents et par leurs ongles. Ils sont les seuls qui aient quatre molaires à la machoire supérieure ; une tuberculeuse, une carnassière, et deux fausses molaires; et trois à la mâchoire inférieure; une carnassière et deux fausses molaires. La tuberculeuse n'a point de dents en opposition; la carnassière supérieure a trois lobes et un petit tubercule à sa face interne et à sa partie antérieure, et la carnassière inférieure est sans talon et à deux lobes. (Voyez DENTS et CARNASSIERS.) Ils sont 4 aussi les seuls dont les ongles se relèvent et se cachent entièrement entre les doigts, de manière à conserver leurs pointes et leur tranchant. Du reste, ils ont deux canines et six incisives à chaque machoire, et leurs doigts sont au nombre de cinq aux pieds de devant, l'interne fort petit, et de quatre à ceux de derrière ; ces doigts sont très courts en apparence, parce que la dernière phalange se relève et se cache avec l'ongle.

Ces animaux sont les plus carnassiers de tous les mammifres; et quoique répandus sur la surface presque entire du globe, leurs mosurs sont partout à geu près les mêmes. Doués d'une vigueux prodigieuse, et pourvus des armes les plus puissantes, ils atraquent rarement les autres animaux à force ouverte; la traue et l'astuce dirigent tous leurs mouvemens, sont l'âme de toutes Leurs actions. Marchant sans bruit, il a arrivent au liés du l'espectures de l'astuce dirigent tous leurs mouvemens, sont l'âme de toutes Leurs actions. Marchant sans bruit, il a arrivent au liés du l'espectures de l'astuce dirigent tous leurs mouvemens, sont l'âme de toutes de l'astuce dirigent tous leurs mouvemens, sont l'âme de toutes de l'astuce dirigent leurs de l'as

Common Cor

poir de trouver une proic les dirige; s'approchant en rampant de leur victime, et tapis dans le silence, sans qu'aucun mouvement les décèle, ils attendent l'instant propice avec une patience que rien n'altère; puis, s'élancant tout à coup, ils tombent sur elle, la déchirent de leurs ongles, et assouvissent pour quelques heures la soif de sang qui les dévoroit. Rassasiés, ils se retirent au centre du domaine qu'ils ont choisi pour leur empire. Là, dans un profond sommeil, ils attendene que quelque besoin nouveau les presse encore d'en sortir. Celui de l'amour, non moins puissant sur leurs sens que celui de la faim, vient à son tour les arracher au repos ; mais la férocité de leur naturel n'est point adoucie par ce besoin, dont la conservation de la vie est cependant le but. Le male et la femelle s'appellent par des cris aigus, s'approchent avec défiance, assouvissent leur ardeur en se menaçant, et se séparent remplis d'effroi. L'amour des petits n'est connu que des mères. Les chats males sont les plus cruels ennemis de leur progéniture. Il sembleroit que la nature n'a pu trouver qu'en eux mêmes les moyens de proportionner leur nombre à celui des autres êtres. comme elle n'a pu trouver qu'en nous ceux de mettre des bornes à l'empire de notre espèce. Telles sont ca effet les mœurs du tigre comme de la panthère, du lion comme du chat domestique.

Cependant es animaux, qu'aucun amour ne peut apprivoiser, sont capables de s'attacher par le sentiment de la reconnoissance. Lorsque la contrainte les force à recevoir des soins et leur nourriture d'une main étrangère, l'habitude finit par les rendre confians, et bientôt leur confiance se change en une affection, vépitable; elle va même jusqu'à en faire des animaux domestiques : car le naturel des chats est tellement semblable dans toutes les espèces, que je n'élève aseun doute sur la possibilité de rendre domestiques le lion ou le tigre comme notre chat lui-même.

"Une gunde force, une grande indépendance, nuisent, on le sait, au développement des facultés intellectuelles, en les rendant inutiles : c'est toujours le moyen le plus simple d'arriver au but qu'on préfère. Or, excepté l'homme, les chats n'ort point d'ennemis qui en veulent à leur vie; et aucun des animeux dont ils font leur proje ne peut leur résister; la seule ressource de ceux-ci est dans une prompte fuite. Les chats ne peuvent point courir avec rapidité : c'est le seut developpement de force auquel leur organisation ne se prête pas; et, sous ce rapport, c'est leur seule imperfection, si l'on peut toutefois appeler ainsi la privation d'une faculté qui auroit entraîné la dévastation des continens, et y auroit eticint la vie animale; car, après avoir vu ce que peut la force d'un tigre poussé par la faim, et l'adressé ou la légèreté du chat sauvage, il est ilipossible de concevoir comment les autres animaux auroient pu échapper à la mort; si la fuite leur ett été inutile. Le bufie et l'éléphant lini-même tombent sous la griffe du lion, et les arbres les plus élevés ne garantissent pas les oiseaux contre les surprises des petites espèces de chats.

Ces animaux, en effet, ne montrent jamais, dans l'état sauvage, une grande étendue d'intelligence : aussi, ne les chasset-on pas, à proprement parler; on les attaque à force ouverte ou par surprise. Leurs ruses ne consistent guere que dans le silence et le mysterg. Les grandes espèces sc retirent dans les forêts épaisses, et les petites s'établissent sur les arbres ou dans des terriers, lorsqu'il s'en trouve de tout faits; mais chaque individu, se reposant sur lui-même de la conservation de son existence, vivant dans un profond isolement, est privé des ressources qu'il trouveroit dans son association avec d'autres individus, et des avantages que procurent les efforts de plusieurs dirigés vers un but commun a non pas cependant que la nature ait donné la force à ces animaux pour restreindre leur intelligence ; lorsqu'ils sont une fois soumis à l'homme, lorsqu'ils sont contraints par sa puissance à vivre dans des circonstances où ils ne se seroient jamais placés d'eux-mêmes, alors leur entendement se développe, s'accrost, et présente des résultats tout-à-fait inattendus. La défiance paroît être le trait le plus marque de leur, caractère : aussi c'est celui que la domesticité n'efface jamais tout-à-fait. et qui présente le plus d'obstacles quand on veut les apprivoiser. ·La moindre circonstance nouvelle suffit pour les effrayer, pour leur faire craindre quelque danger , quelque surprise : il sembleroit qu'ils se jugent comme nous les jugeons nous-mêmes.

Ce naturel calme, patient et rusé, est en parfaite parmonie

avec les qualités physiques des chats. Il n'est point d'animaux dont les formes et les articulations soient plus arrondies, dont les mouvemens soient plus souples et plus doux ; et toutes les espèces se ressemblent encore à cet égard. Quiconque a vu un chat domestique, peut se faire une idée de la physionomie, de la forme et des allures des autres chats: tous ont, comme lui, une tête ronde, garnie de fortes moustaches, un cou épais, un corps alongé et presque aussi gros au ventre qu'à la poitrine, mais étroit, et qui peut s'étrécir encore au besoin; des doigts très-courts, des pattes fortes, peu élevées, celles, de devant surtout; et la plupart ont une queue assez grande et fort mobile. Ils marchent avec lenteur et précaution, et en fléchissant les jambes de derrière; se reploient très-facilement sur eux-mêmes; font usage de leurs membres, et surtout de leurs pattes de devant, avec une adresse qu'on aime à voir ; ils n'ont pas un mouvement dur : lorsqu'ils courent, ils semblent glisser: lorsqu'ils s'élancent, on diroit qu'ils volent.

Les males se distinguent des femelles par une tête plus forte, plus large, plus arrondie, et par une taille généralement plus grande.

Leur vue ne paroit pas avoir une portée très-longue; mais ils voient également bien le jour et la nuit. Leur pupille se dilate et ae resserre auviant la quamité de la lumière; et l'extréme sensibilité que montre cet organe, tient-vraisembalbement à la couleur généralement jauntre de la choroïde. Chez quelques espèces, la pupille, en se resserrant, prend une forme alongée verticalement; chez d'autres elle conserve « constamment celle d'un disque.

Le peu d'étendue dû net n'a pas permis à ces animaux d'avoir un odorat très-fin; cependant ils consultent ce sens avec soin avant de manger, toutes les fois que quelque odeur vient les frapper, et dans leur premier mouvement d'inquiétude, quand lis n'en counoissent pas la cause. Les narines sont environnées d'un organe glanduleux plus petit que celui des chiens.

La langue est revêtue de papilles cornées, qui altèrent sans doute les sensations du goût; aussi les chats dévorent-ils plus qu'ils ne mangent. Leur nourriture ne paroît leur causer d'impressions agréables que lorsqu'elle est descendue dans leur estomac, tant ils mettent d'empressement à l'avaler; ils ne machent point leurs alimens, à proprement parler; ils ne font que les découper en morceaux assez petits pour passer par l'esophage, et ils machent et avalent sans interruption, jusqu'à ce qu'ils soient repus. Ils tiennent leur proie entre leurs pattes de devant, et boivent en lapant. Leurs déjections sont toujours enterrées avec soin: la forte ' odeur qu'elles répandent pourroit décêler une retraite qui doit être cachér.

C'est le seus de l'ouire qui paroit avoir été cher eux le plus fort développée; quelques espèces cependant l'ont plus élevée que d'autres; mais elle est mobile; son ouverture est très-grande, et elle est remplie de nombreuses siuvosités; la membrane et la caisse du tympan sont également très-étendues: et, en effet, c'est par leur ouite surtout que les chats se dirigent; le son le plus imperceptible pour nous les frappe, et c'est au bruit des pus de leur proje qu'ils se dirieçant à sa poursaite.

Le toucher de toute la surface du corps est très-sensible; les poils soyeux en sont l'organe extérieur; mais il est surtout développé aux moustaches. Il paroitroit que les chats sont habitués à recevoir par ces longues soics de nombreuses impressions; cars, lorsqu'ils en sont privés, leurs mouvemens, leurs actions éprouvent un embarras remarquable, qui ne dissipe que long-temps après. Les pattes sont garniés endessons de tubercules épais et élastiques, qui contribuent à rendre si douce la marche de ces animaux. Le plus grand, qui se trouve à la base des doigts, approche de la forme d'ua tréfle; les autres sont elliptiques, et placés à l'extrémité de chaque doigt, écst-à-dire, sous la seconde phalange, la première, qui porte l'ongle, étant relevée; et l'on aperçoit, sous les pattes de devant, prés du poignet, untubercule particulier, long, étroit et saillant, qui ressemble à un rodiment de doigt.

Les chats ont en général un pelage doux: aussi leurs fourr'ures font-elles un assex grand objet de commerce. La plupart ont les deux sortes de poils: les laineux sont généralement gris, les autres peuvent former à l'animal une robe été-sriche. Il ya des chats doubt le pelage est jaunâtre y d'autres

parent la

sont gris, noirs, fauve; le tigre a des bandes transversales noires; le juguar est couvert de taches en formes d'yeux; le guépard a des taches pleines : les uns sont ornés de bandes longitudinales; d'autres sont tiquetés par un mélange uniforme de deux couleurs différentes. En général, le pelage des chais tend à étre yarié; plusieurs espèces qui, dans leur état d'adulte, on tun couleur uniforme, apportent une livrée en naissant, et peut-être que de nouvelles observations étendrout ette règle à celles qui ne nous sont point encore connues dans leur premier âge. Ches quelques espèces, on voit de fortes crinières; ches d'autres, la queue se garnit à son extrémité d'une touffe épaise, et le lyux a les oreilles terminées par un pinceau de poils, etc.—

Les organes de la génération n'offrent rieu de tré-sparticulier, à l'extéreur, chez les femelles, qui paroissent toutes avoir quatre mamelles. Dans l'état de repos, la verge du mâle se dirige en arrière; mais elle se redresse dans l'érection, et le gland get couvert de papilles cornées trés-sigués, auxquelles on attribue les cris de la femelle dans l'accouplement : les testicules sont en-dehors, dans un s'erotium étroit.

La voix, dans les grandes espèces, est un bruft rauque trésfort, qui se change, dans les petites, en ce que nous appelons le miaulement. Mais, outre ce cri, dont le caractère principal se retrouve chez les unes comme chez les autres, chaque espèce à plus ou moins la propriété de rendre des sons particuliers, et qui n'apparticunent qu'à elle.

· Lorsque ces animaux sont en colère, ils répandent une odcur très-fétide.

Tels sont les traits principaux par lesquels les chats se caractérisent. On a pu voir, à leur généralité, combien en effet ce genre est naturel, et l'anatomic ne feroit que confirmer cette vérité, en nous montrant enoremieux l'harmonie admisble et simple qui règne entre l'organisation, les mouvemens et les mœurs de ces animaux. C'est que, plus on péaètre avant dans la nature, plus on découvre ser richeses, plus aussi on étêtre à l'idée d'une intelligence simple dans su volonté et infinie dans sa puissance, saus laquelle notre entendement ne peut éoucevoir ni lorec réelle ni ordre durable.

Aucun des chats de l'ancien monde ne se rencontre dans

le nouveau. Les grandes espèces d'Afrique paroissent se frouver en Asie; mais le tigre n'a point dépassé les bassins arrosés par les sleuves qui se jettent dans la mer des Indes.

La grande ressemblance que toutes les espèces de chats ont entre elles, n'a pas permis, jusqu'à présent, comme nous l'avons dit plus haut, de subdiviser leur genre. Un seul de leurs organes présenteroit les moyens de le faire naturellement : ce sont les yeux. Nous avons vu que chez les uns la pupille, à une douce lumière, présente la forme d'un disque, tandis que chez d'autres elle présente une forme très-alongée. Ce dernier caractère est plus particulièrement propre aux pctites espèces de chats, à celles dont l'existence est nocturne, qui passent la nuit \*pourvoir à leurs besoins, et le jour à se reposer, tandis que la pupille ronde semble appartenir plus spécialement aux chats diurnes, c'est-à-dire, à ceux qui distinguent très-nettement les objets au grand jour, sans cependant perdre la faculté de les voir aussi la nuit. Malheureusement les observations n'ont pas été assez multipliées pour que l'emploi de ce caractère, important d'ailleurs, puisse conduire à des résultats fort étendus : il n'a été observé que sur un très-petit nombre d'espèces , et est tout-à-fait inconnu sur les autres. Pour présenter sous un point de vue général les espèces propres à chaque continent, nous décrirons à la suite l'une de l'autre celles qui se trouvent dans l'ancien monde, et celles qui se rencontrent dans le nouveau; et comme nous avons pu.º à cause de la grande ressemblance des chats entre eux, présenter les points principaux de leur organisation sous la forme de propositions générales, la description des espèces se réduira aux particularités propres à chacune d'elles : sans cela nous ne pourrions que nous répéter.

On ne connoît en Europe que deux espèces de chats :

Le Carr sauvaca: Felix catus, Linn.; Buffon, I. VI, fig. 1. Cette espèce est d'un tiers environ plus grande que notre chat domestique. Le fond de son pelage est d'un gris foncé jaunâtre sur lequel on aperçoit des bandes noires qui tranchent peu, longitudinales sur le dos, et transversales sur les flancs, les épaules et les cuisses. La poitrine et le dessous du ventre sont gris-blanc, ainsi que les coins de la bouche; les lèvres sont noires; les pattes 'ont une teinte flave à leur côté

înterne, et la plante est noire; la queue est annelée, et le bout est noir: mais la plupart de ces caractères paroissent varier; les seuls qui soient constans, sont le fond gris du pelage, et la couleur noire des lèvres, de la plante des pieds et du bout de la queue.

Le chat sauvage est enfore commun dans nos forêts; et c'est èn partie à cela qu'il faut attribuer la ressemblance qu'ont-aive lui les chats domestiques des campagnes: les femelles privées s'accouplent avec eux, et conservent ainsi dans leur race les caractères primitifs de l'espèce.

C'est du chat sauvage que descendent, comme on sait, les diverses variétés de chat que nous élevons en domesticité. Nos soins n'ont pas produit de grandes altérations sur cette espèce; les poils seuls ont éprouvé quelques changemens dans leurs couleurs, dans leur fineses ou dans leu rolongueur. Les mêmes; et s'ils offroient des différences, ce seroit dans le nombre des vertèbres de la queue et dans son port, qui est pendant dans le chat sauvage, et relevé dans le chat domestique. Aussi est-ce par les poils que les races de chats se distinguent.

Le CHAT DOMESTIQUE, A PLANTE DES PIEDS ET A LEVRES NOIRES, ressemble beaucoup au chat sauvage par les couleurs, et même par le caractère; il conserve une très-grande défiance, vit solitaire et caché dans les habitations des campagnes, et ne montre quelque familiarité qu'avec les personnes qu'il voit habituellement et qui le nourrissent. C'est vraisemblablement cette variété qui nous montre les premiers effets de la domesticité sur le chat sauvage. La couleur blanche est la première que l'influence de l'homme développe, et qui vienne se mêler au gris de l'espèce. Le noir paroît ensuite, et c'est le fauve qui se montre le dernier. Les chats gris et blancs, gris et noirs; et gris, noirs et blancs, sont les plus communs dans cette variété. Les chats entièrement blancs ou entièrement noirs y sont plus rares, et les roux le sont encore davantage. Au reste, excepté cette dernière couleur, les autres; simples ou mélangées, ne caractérisent point communément des variétés. Sous le seul rapport des couleurs, on admet comme telles:

Le Chat d'Espagne, dont le pelage est entièrement roux ou composé d'un mélange de blanc, de roux et de noir. Les lèvres et la plante des pieds sont couleur de chair. On dit que les males n'ont jamais plus de deux couleurs.

Par la considération de la nature des poils, on admet deux autres variétés :

Le CHAT DES CHARTREUX, dont les poils sont très-fins, et généralement d'un beau gris d'ardoise uniforme ; ses lèvres

et la plante de ses pieds sont noires. Le Chat D'Angora, qui se distingue par ses poils longs et

soveux : ceux du ventre descendent quelquefois jusqu'à terre. et ceux du cou forment une large fraise; mais les poils de la tête et des pattes restent courts. La couleur de ces chats est communément blanche; on en rencontre cependant de. gris, de fauves, de tachetés, etc. Leurs lèvres et la plante de leurs pieds sont constamment couleur de chair.

C'est du mélange de ces diverses races que proviennent nos chats communs.

Le rut des chats se montre ordinairement au printemps et en automne, et la portée est de deux mois environ. Les petits, au nombre de cinq ou six, naissent les veux fermés; ce n'est qu'après le neuvième jour que les paupières s'ouvrent : ils tettent pendant très-long-temps. La mère en a le plus grand soin : celles qui ne sont pas très-privées les cachent avec beaucoup de précautions, et les emportent des qu'elles croient qu'ils ont été découverts : petit à petit elles leur apprennent à manger en leur apportant des souris ou des oiseaux. A dix-huit mois, ils ont à peu près acquis leur entier développement, et des la première année ils peuvent s'accoupler : mais ce n'est guère qu'à la seconde qu'ils deviennent féconds. Les chats produisent pendant toute leur vie . qui ne va pas au-delà de douze à quinze ans.

On connoît l'extrême propreté de ces animaux, leur souplesse et la grace de leurs jeux, la manière dont ils expriment leur contentement et leur affection, leur patience à guetter une proie : les ravages que quelques-uns commettent dans les campagnes par la destruction des cailles, des perdrix, des lapereaux ; leur facilité à monter aux arbres, et à dénicher ou à surprendre les oiseaux ; les plaisirs qu'ils trouvent à sc coucher sur cc qui est propre et douillet; les effets singu-Liers que certaines odeurs produisent sur eux : la sorte de fureur avec laquelle ils se roulent sur le nepeta cataria, qui de là a pris le nom d'herbe aux chats ; leur profond sommeil ; la propriété qu'a leur poil d'être électrique par le frottement; en un mot, toutes les qualités qui leur sont naturelles ou acquises. Cependant, même à ces divers égards, il est difficile de rencontrer deux chats qui se ressemblent entièrement. L'éducation les diversifie à l'infini : si les uns sont des fripons incorrigibles, d'autres vivent au milieu des offices et des basses-cours sans être januais tentés de rien dérober, et l'on en voit qui suivent leur mattre comme le feroit un chien. Ce haut degré de domesticité de certains chats est saus contredit l'exemple le plus remarquable de la puissance de l'homme sur les animaux, de la flexibilité de leur nature, des ressources nombreuses qui leur ont été données pour se ployer aux circonstances, et pour se modifier suivant les causes qui agissent sur eux. Je ne crois pas, en effet, qu'excepté chez les chats, nos soins aient développé entièrement et presque créé une qualité nouvelle dans nos animaux domestiques : nous avons étendu, perfectionné celles qu'ils avoient recues de la nature, et surtout celle qui les porte à l'affection. Avant l'état où nous les avons reduits, ils-étofent entraînés par un sentiment naturel à vivre avec leurs semblables, à s'attacher les uns aux autres, à s'entr'aîder mutuellement. Nous ne sommes devenus pour eux, en quelque sorte, que d'autres judividus de leur espèce : seulement nous avons pris sur ces animaux l'empire qu'auroient pris, mais à un moindre degré, les individus qui parmi eux auroient été les plus heureusement organisés. Les chats étoient poussés par leur naturel à vivre seuls ; une 'profonde' défiance les suivoit partout, rien ne les portoit à s'attacher à notre espèce : on n'apercevoit en eux aucun germe de sentimens affectueux : et cependant quelques races sont profondément domestiques, et ont un besoin extrême de la société des hommes. C'est surtout chez les femelles que ce besoin-là se manifeste : aussi je serois disposé à trouver l'origine de leur domesticité dans l'affection de celles-ci pour leurs petits, et il est à remarquer que les males sont beaucoup moins dépendaus qu'elles. Il sembleroit que la domesticité de ceux-ci ne participe que de celle de leur mère, n'a pour cause que l'in-8.

fluence que sa nature, modifiée par nous, a exercée sur la leur, et non point cette disposition profonde et indestructible sur laquelle, par exemple, est fondée la sociabilité du chien.

La domesticité des chats ne semble pas remonter à des temps très-éloignés, en Europe du moins. Il paroitroit que les Grecs les connoissoient assez peu : Aristote n'en a dit que quelques mots, et il en est de même des autres auteurs de ce temps qui ont traité de l'histoire naturelle : cependant ils étoient communs chez les Egyptiens. Mais d'où ce peuple les connoissoit-il? Ces animaux ont été transportés par les Européens dans toutes les contrées de la terre, et ils n'ont éprouvé qu'une légère influence de la diversité des climats. Bosmann dit que sur les côtes de Guinée ils sont encore comme ceux de Hollande : les races d'Amérique, qui paroissent venir des chats d'Espagne, sont toujours les mêmes que les nôtres, et ceux de l'Inde et de Madagascar n'ont point éprouvé de changemens importans : on dit seulement que dans cette île, une variété de chat qui s'accouple avec les autres , a la queue tortillée. Quant à l'animal domestique , à oreilles pendantes, qui se trouve à la Chine, et qu'on a regardé comme un chat domestique, il est douteux qu'il soit réellement un chat. Pallas parle aussi, dans ses Voyages. d'un animal, qu'il dit être un chat, dont la couleur est d'un fauve très-clair, qui est peu domestique encore, et qui a le museau effilé, et la queue garnie d'un poil couché comme les plumes d'un oiseau, etc.; mais ces caractères sont trop vagues et trop singuliers pour qu'il soit permis de regarder cet animal comme une variété de l'espèce qui nous occupe.

Le Lynn: Félis lynn, Linn: Buffon, t. IN, p. 21. La grandeur de cet animal est d'environ deux pieds et demi; son pelage en-dessus est d'un roux tirant sur le fauve et marqué de taches brunes assez distinctes, aurtout en été; le dessous du corps est blane, les poils en genéral sont assez longs, et forment une fourrure épaises, particulièrement autour du cou; la queue est longue de six pouces, la buse ensé fauve, et l'extrémité noire, de manière que ces couleurs y occupent à peu près une égale étendue; les oreilles sont terminées par un pinceau de poils noirs,

Le lynx se trouve dans toutes les parties septentrionales de Paneien mode. Il paroit que du temps des Rouains 11 étoit asset commun en France; aujourd'hni il y est très-rare; cependant on le rencontre encore dans les Pyrénées, d'où il descend quelquefois dans nos départemens méridionaux. On le trouve aussi en Espagne; il est plus commun en Allemagne, et surtout dans les pays du Nord, où as Rourure fait un objet de commerce. Les Latins paroissent l'avoir connu sous les nous de chams, de lapus cervarius.

C'est un animal fort destructeur : sa taille moyenne lui donne déjà assez de force pour attaquer les cerfs, les chevreuils, et il conserve coroce assez d'agilité pour suivre les petits animaux jusque sur les arbres.

L'Asie est beaucoup plus riche en espèces de chats, que l'Europe; mais quelques-unes lui sont communes avec l'Alrique: celles qui lui appartiennent exclusivement, sont:

Le Tions: Felis ligris, Linn.; Ménagerie du Museum, in-fol. Cette espèce est, avec le lion, la plus grande et la plus puissante de ce genré, Sa taille commune est d'environ einq à six pieds, de l'origine de la queue au bout de unseau, et de trois ou quatre pieds à l'épaule- la queue a trente poûces. La coulcur du corps est jaune, avec des bandes transversale noires; la queue est couverte d'anneux a liternativement noir et jaunes; le bout est noir- les pupilles sont rondes. La femelle ressemble au mâle. Cet animal ne us rencontre que dans les Indes orientales , dans la presqu'ille du Gange, le Tonquiis, le royaume de Siam, la Cochinchine, et dans les iles de la Sondes Marsden dit qu'on en trouve à Sumatra.

La force prodigieus et l'es goûts sanguinaires du tigre en ont fait la terreur des pays qu'il habite. Excepté l'éléphant, aucun animal ne peut lui résister. Il emporte un beust dans san gueule presque en fuyant, et l'éventre d'un coup de griffes. On ne sauroit pcindre avec des couleurs trop fortes san férocité, les ravages qu'il caüser, l'effroi qu'il inspire; mais tout ce qu'on a dit de son naturel intraitable, de la fureur qui l'agite sans cesse, du besoin insatiable qu'il a de répandre le sang, de son insensibilité aux bons traitemens, de son ingratitude cavers ceux qui le-soigent, n'est qu'un tissu d'exagérations ou d'erreurs. Sous tous ces rapports, le tigre ressemble aux autres chats. En général, on l'apprivoise aussi aisciment que le lion; il devient trés-familier avec ceux qui le nourrisseut, et il les distingue de toutes les autres personnes, loraqu'il n'à aucun besoin, et qu'on ne l'effraie point, il reste très-calme, et désqu'il est repu il passe presque entièrement son temps à dormir; il aime à recevoir des carcsess, et illy répond d'une manière très-douce et très-expressive: il ressemble beaucoup, dans ce cas, au chat domestique; il voûte de même son dos, fait le même bruit, se frotte de la même manière, en un mot, a les mêmes dispositions naturelles. Notre mênagérie en a possédé plusieurs, et tous se ressembloient par les meurs, comme par les proportions du corps, la grandeur et le pelage.

Il seroit naturel d'attribuer à la foiblesse du chat domestique son caractère timide et caché, ac al lures souples et rampantes; le tigre cependant, malgré sa force, lui ressemble encore à cet égard. Willamson, dans son ouvrage sur les Chasses de l'Inde, représente un tigre qui s'approche d'un village pour y ravir sa proic : il est tapi contre terre, et s'avance à pas lents, (avec une inquiétude d'être découvert que tout en lui décèle. Son courage ne se montre pas mieux lorsqu'il est attaqué ouvertement. On trouve dans le Voyage des Pères Jésuites à Siam, le récit du combat d'un tigre contre trois déphans, dans lequel l'animal féroce se laissa vaincre, pour ainsi dire, sans se défendre : il chercha d'abord à faire quelque résistance; mais, dés qu'il sentit le danger, il se tint daps le plus grand éloignement de ses ennemis, qui le tuèrent bientts après sans aucune peine.

Si dans quelques occasions on a vu des tigres attaquer leur proie avec audace et témérité, comme il seroit difficile d'en douter d'après ce qu'ont dit des voyageurs dignes de foi, ces animaux étoient sans doute peussés hors de leur naturel par une faim violent; dans ce-ab-là, leur aveuglement parofitroit extrème. Grandpré rapporte avoir vu un tigre s'élancer à l'eau, et avancer à la nage pour attaquer et enlever un homme de son équipage.

On avu, à Londres, un tigre male et un tigre femelle s'accoupler et produire. La portée fut de cent et quelques jours, CHA

et le petit qui naquit ressembloit à ses parens s'acultement les teintes n'étoient pas aussi tranchées; le fond du pelage étoit plus grisàtre, et les bandes plutôt brunes que noires. Ce petit étoit de moitié moins grand qu'un chat domestique, et sa tôte naroissoit démacurément grosse.

Le tigre rugita'une manière trèsviolente, et qui approche de celle du lion; et il se fait surtout entendre après avoir mangé. Lorsqu'il menace, il jette un cri court, mais fort; au contraire, on peut être toujours sûr qu'il éprouve un sentiment doux et paisible, lorsqu'il vous approche avec un soufflement qui ressemble un peu au bruit qu'on fait lorsqu'on éternue.

Un des tigres de la Ménagerie avoit appris à se procurer lui-même les jouissances de l'accouplement. Pour cela, il s'accroupissoit, pressoit ses organes génitaux avec ses pattes de derrière, et remuoit la croupe.

Les anciens connoissoient cet animal. Aristote en dit quelques mota, et Pline raconte une histoire fabuleuse sur la manière dont on parvient à s'emparer de ses petits. Les ambassadeurs indiens, qui vinrent renouveler alliance avec Auguste, Jui firent présent d'un tigre, et c'est le premier de ces animaux qui fut vu à Rome. Depuis, Héliogabale, ayant voulu paroitre en public avec les attributs de Bacelus, sit venir des landes deux tigres pour les atteler à son char.

Le Gutann: Felis jubata, Linn.; Schreber, fig. CV. Le guépard, autrement le tige chasseur, paroit être à peu près de la grandeux de la panthère. Le fond de son pèlage est blanc jaunatre, et il est couvert de tuches noires rondes, entièrement pleines, d'un pouce de diamètre, et séparée les uncs des autres par un intervalle d'une semblable étendue; le dessous du corps est presque blanc; une bande noire règne de l'œil au coin de la bouche; la queue; qui dessend jusqu'au bas des jambes, est coiverte de taches noires; et de longs polits, placés au-dessus du cou, forment à cet avimal une sorte de crinère.

Le guépard se trouve dans toute l'Asic méridionale. Il se laisse faciliement apprivoiser, car on le dresse pour la chasse. Il paroit que pour s'en servir à cet effet on le conduit en croupe, et lorsqu'on est à la portée du gibier, on le

Jones J. Crowl

làche i alors il s'élance, et en deux ou trois bonds il a saisi sa proie. C'est un animal que les naturalistes ne connoissent encore que très-imparsaitement, et dont on n'a point de bonnes figures.

Le Málas; Pelis melas, Péron. Il est de la ganadeur d'une panthère, et entièrement noir. Cependant, lorsqu'on le regarde dans un certain jour, on aperçoit des taches plus noires encore, et semblables aussi à eelles de la panthère. Notre Ménagerie en a possédé un qui venoit de Java, et avoit été ramené en France par l'expédition de Baudin. C'étoit un mâle; il étoit devenu très-familier. Sa pupille conservoit toujours la forme ronde. Il est mort d'excé de graisse.

Knox, dans sa Relation de Ceylan, parle de tigres noirs; ct l'on trouve, dans le Journal de Physique, la description d'une planthère noire du Bengale. On ne peut guère rapporter ces animaux qu'à l'espèce du melas. Mais le melas lui-même ne scroji-il pas une variété noire de la panthère ? Il paroit que dans ce genre ces sortes-de variétés sons celles qui se forment des premières.

Le Char de Java. Il est plus grand que notre chat domestique. Sa couleur est fauve-clair en clessus et blanchâtre un-dessous, avec des taches brunes très-marquées; celles du dos sont alongées et disposées sur quatre lignes; une tache partant de l'ozil et allant en arrière se recourbe pour faire une bande transverse sous la gorge, que suivent, sous le cou, deux ou trois sutres bandes. Ce etat, dont la dépouille se trouve dans notre l'inschant, a été rapporté de Java par M. Leschenault, et il a déjà été décrit par M. G. Cavier dans le tome IV de sex Rechereches sur les Ossemens fossifes des quadrupédes.

Le méme voyageur avoit rapporté de Java une autre espèce de chat, grand comme un petit chat, dont le pelage étoit d'un gris sale, avec de nomhreuses petites taches noiràtres un peu alongées. N'est-ce pas à ectte espèce que se rapporte le chat sauvage de l'Inde, de Wosmeer, pl. XIII.? Il pourroit être confondu avec le marguay; mais il est plus gris, eta des taches plus petites.

L'Asie possède, sans aueun doute, beaucoup d'autres chats qui ne se rencontrent point ailleurs. Plusieurs voyagents on ont indique, mais trop yaguement pour qu'elles aient pur étre inscrites au nombre des espèces de ce genre. Lhuillier parle d'un chat tigre du Bengale; Vincent Marie, d'un chat qui approcheroit de notre serval, et qu'au Malabar on nommeroit serval et maraputé. On dit qu'à Ceylan il y a des tigres de la grandeur du dogue, dont le pelage est blanc, rayé de jaune. Buffon (Suppl., t. 111) publie, d'après Edwards, la figure d'un chat à jinceau de poil aux creilles, et à trèslongue queue, qui viendroit du Bengale; et Pallas décrit imparfaitement un chat de la Mongolie, sous le nom de felis manul.

Toutefois, les chats que nous venons de décrire ne sont pas les seuls qui se rencontrent en Asie; plusieurs espèces sont communes à cette contrée et à l'Afrique, et ce sont elles qui vont actuellement nous occuper.

Le Lion : Felis leo, Linn. : Ménagerie du Muséum, in-fol. Il est peu d'animaux sauvages qui soient plus connus que celuici, et qui aient eu des historiens plus célèbres : aussi, je me bornerai à exposer d'une manière très-succincte les points principaux par lesquels il se caractérise, et je renverrai aux auteurs qui en ont parlé, pour tout ce qui sera relatif à la peinture des traits ou des mœurs, aux vues générales ou aux discussions critiques. Buffon a représenté, dans un langage qui est devenu classique, le lion tel qu'il se présente à notre esprit, dans sa beauté, dans sa force, dans sa noblesse, dans ses actions ; M. de Lacépède a rempli la même tâche pour la lionne, dans la Ménagerie du Muséum d'Histoire naturelle; et M. G. Cuvier, dans le même ouvrage, a rappelé tout ce que les anciens connoissoient sur ces animaux. Nous ajouterons seulement qu'en lisant Buffon il faut se défendre de la magie de ses expressions, et toujours avoir présent à la pensée que les coulcurs qu'il emploie pour peindre le lion, sont plutôt puisées dans le sentiment que cet animal inspire communément, que dans sa véritable nature : non pas que les faits d'après lesquels ce sentiment s'est établi soient précisément. faux ; mais la plupart ont été présentés sous un faux point de vue, et ont donné naissance à de fausses idées. Le lion ressemble à tous les autres chats par son caractère commepar son organisation: et s'il a acquis une réputation de générosité, de noblesse, d'élévation, cela tient à quelques circonstances, mal appréciées, de ses actions: la noblesse et la pinssance paroissent s'allier si naturellement, que nous commençons toujours par les réunir.

Le lion est à peu près de la grandeur du tigre, c'estàdire qu'il a cinq à six piets de long, de l'extrémité du museau
à l'origine de la queue, et trois ou quatre piets de hauteur
au garrot; as queue est longue, et terminée par un pinceau de
poils, et toute la parite antérieure du male est garnie d'une
forte crinière, dont la femelle est privée. Sa couleur est entièrement d'un fauve sale; la pupille a constamment la forme
d'un disque. Un des traits caractéristiques du lion, est la manière dout il porte sa tête; la la tient généralement élevée,
ce qui donne à sa physionomie quelque chose d'ouvert, de
franc, qu'on ne remarque point sur la physionomie des autres
chats. Mais ce port de tête particulier n'a pas d'autre cause que
l'épaisse crinière de son cou. La femelle, qui ale cou nu, tient
sa tête presque au niveau de son dos, comme les autres chats,
et le jeune lion ressemble, en ce point, tout-à-fait à sa mêre.

Ces caractères sont plus particulièrement ceux du lion de Barbarie ; car il paroit qu'il existe plusieurs races de lion, si ce n'est plusieurs espèces. Les lions du Sénégal et des parties les plus chaudes de l'Afrique ont une crinière assez peu fournie, et leur couleur est d'un fauve plus pâle. Les anciens paroissent avoir connu une race dont la crinière se composoit de poils très-frisés; et il existe, dans le centre de l'Asie, des lions sans crinière : Olivier a assuré en avoir vu de tels à Bagdad. Les anciens parlent de lions noirs et de lions de plusieurs couleurs. Ouoi qu'il en soit, ce sont les lions d'Afrique qui sont les mieux connus des naturalistes, et qui ont fourni l'histoire de l'espèce. Ils sont communs dans les ménageries. On les apprivoise quelquefois facilement: mais il est des individus qui restent toujours intraitables. Notre: Muséum en a possède plusieurs, et M. de Lacépède a publié l'histoire d'une lionne qui a donné des petits, et qui par-là a fait connoctre un des points principaux de l'histoire de son espèce. Cette lionne et un lion de la même portée avoient. été élevés ensemble, et vivoient dans la meilleure intelligence tant qu'ils ne mangeoient pas ; mais il falloit les séparer lorsqu'on leur donnoit leur nourriture : dans ce moment ils

se définient l'un de l'autre, et se menacoient par des cris violens. A l'age de six ans, la femelle entra en chalcur, et le lion la couvrit. C'étoit la nuit surtout qu'ils se livroient à leur amour. Le lion devenoit furieux, et ses mouvemens étoient si violens, les bonds qu'il faisoit dans sa loge étoient si impétueux, qu'on fut obligé d'en renforcer les cloisons, La première portée ne réussit pas. Après deux mois de gestation un avortement eut lieu ; deux petits naquirent, mais ne vécurent point. Vingt jours après . la femelle redevint en chaleur; le male la couvrit cinq fois dans un jour, et au bout de cent huit jours elle mit bas trois petits bien portans, qui avoient les veux ouverts. Cette femelle a fait cinq portées, et elle en auroit fait davantage, sans doute, sans la perte de son male. Les lions nouveau-nés, males et femelles, se ressemblent entièrement. Le fond de leur pelage, d'un rouxgrisatre, étoit coupé par un grand nombre de petites bandes brunes transversales, très-distinctes de chaque côté du dos et vers l'origine de la queue : et une ligne noiratre régnoit tout le long de l'épine. La queue n'étoit point terminée par un flocon de poils; sa longueur étoit de 6 pouces, et celle du corps de pouces. Après une année, les jeunes lions ont acquis la taille d'un chien de moyenne taille. A la troisième année, la crinière commence à pousser aux males, et il paroit qu'ils ne sont complètement adultes qu'à la cinquième ou à la sixième; mais à cette époque ils n'ont point encore entièrement perdu leur livrée. Leur vie peut s'étendre jusqu'à quarante ans.

Ainsi que la chatte, la lionne avoit le plus grand soin de ses petits; elle les léchoit sans ceser, ne les quitoti point, et les entretenoit dans une grande propreté. Cependant une profinde inquiétude l'agifoit souvent, il sembloit qu'un instint secret l'excitàt à vouloir les porter dans des lieux eachés, et loin de la vue des hommes; elle les prenoit entre ses dents, et, dans un grand état d'agitation, les promenoit pendant des quarts d'heure entiers, ce qui a occasioné la mort de plusieurs. Son gardien, qui, dans tout autre temps, pouvoit entrer dans sa loge avec elle, n'osoit plus le faire dès qu'elle avoit mis bas.

L'allaitement duroit six mois environ, après lesquels le

L00

rutse faisoit de nouveau sentir. Aucun des petits nés dans notre ménagerie n'a vécu au delà d'un an; c'est à cette époque que les canines se développent, et le travail de la dentition paroit étre fort dangereux pour les lions. Dans nos climats, quelques précautions pour élever les lionceaux seroient nécessuires; la principale consisteroit à les tenir trèschaudement et de manière qu'ils ne fussent point plongés dans l'atmosphère humide et mai sain de toutes nos ménageries.

Le lion rugit ordinairement après avoir mangé, et lorsque le temps est a l'orage. Ce cri particulier n'annonce point un état violent : il semble plutôt accompagner une inquiétude vague, que partagent bientôt tous les autres lions, des qu'elle se manifeste; car, aussitôt que l'un commence à regir, tous les autres l'accompagnent, et les femelles rugissent comme les males. Quand le lion scut les premières atteintes de la colère, il agite sa queue, et il en frappe avec une grande force lorsqu'il entre en fureur. Cependant il ne s'en sert point offensivement, comme on l'a dit : ses griffes et ses dents lui. rendent le secours de cet organe très-inutile. Ce n'est pas non plus à force ouverte qu'il cherche sa proie : excepté peut-être lorsqu'une faim violente le pousse, il ne s'en approche qu'en se cachant, et ne l'attaque que par surprise. M. Barrow, qui a si bien étudié les animaux du Cap, dit : « Cet animal est « traitre ; il est rare qu'il attaque ouvertement ; il s'embusque « jusqu'à ce qu'il puisse sauter sur sa proie. » Sparmann raconte qu'un jour un Hottentot vit un lion qui le suivoit, et qui n'attendoit que le moment où il s'arrêteroit pour l'attaquer. Il marcha donc jusqu'à ce qu'il fût arrivé dans un lieu très-escarpé ; la il se plaça à l'abri de l'escarpement, et, revêtissant son bâton de son habit et de son chapeau, il le tint élevé au-dessus de sa tête. Le lion, qui crut le moment convenable, s'élança, et se cassa les reins au fond d'un précipice.

On écarte la nuit cesanimaux en allumant du feu, quoiquece me soit pas soiuours un moyen sir de les effrayer. Les chevaux, les heuis les sentent de fort loin, se rassemblent et se serrent les uns contre les autres, en éprouvant un tremblement général, et en poussant des cris lamentables. Les chiens éprouvent aussi en leur présence le plus grand effroi, mois ils gardent le silence. La chasse des lions et trés-dangercuse onse réunit en

grand nombre pour les attaquer; mais le plus souvent on leur tend des piéges.

Les lions ont été très-connus des anciens. On en a vu parotire jusqu'à cinq cents à la fois dans les cirques de Rome, et on en a apprivoisé plusieurs au point de pouvoir les atteler. Marc-Antoine se montra au peuple romain dans un char trainé par deux lions.

Ces animaux étoient auïrefois plus répandus qu'ils ne le sont aujourd'hui. On en trouvoir d'une trèts-grande taille dans les contrées qui sont actuellement connues sous le nom de Turquie d'Europe, et ils étoient communs dans l'Asie-Mineure. On n'en rencontre plus guére que dans quelques parties de la Perse et de l'Inde, et dans l'Arabie. Chardin dit cependant qu'on en trouve dans le Caucase; mais ee pourroit être une erreur. Leur véritable patrie est aujourd'hui l'Afrique: ils y sont abondamment répandus, depuis l'Atlas jusqu'au cel Bonne-Espérance, et depuis le Sénégal et la Guinée jusqu'aux côtes de l'Abyssinie et du Mozambique.

La Particias: Relis pardus, Linn.; Ménagerie du Muséum in-fol. C'est un des animaux qu'on a le plus souvent occasion de voir. La longueur de son corps est de trois pièds environ, et sa queue descend jusqu'au bas de ses jambes. Ses pupilles conservent la forme d'un' disque, et sa qu'ox ressemble au bruit de la scie. La panthère est remarquable par son beau pelage fauve jugnatire, avec des taches noires, en forme d'yeux ou de roses sur les côtés, mais pleines sur les membres. Le ventre et les parties inférieures des cuisses et des jambes sont blancs, avec quelques taches noires. Il est à remarquer que le nombre des taches qui se suivent transversalement sur chaque flanc, est de cinq ou six: c'est par ce caractère qu'on diffingue la panthère du léopard et du jaquar.

Cette espèce a les mœurs du chat: elle attaque les petites espèces de gazelles ou les petits quadrupédes, et poursuit jusque sur les anbres ceux qui peuvent y chercher une retraite; elle y monte également pour fuir les dangers. Willamson en représente une, dans ses Chasses d'Orient, montée sur un abbre pour se soustraire à une meute qui la poursuivoit.

Les panthères sont communes en Afrique, et elles étoient très-connues des anciens. Les Grecs leur donnoient le nom de pardalís, et les Latins celui de panthere. Ils en distinguoient de deux espèces, les unes plus grandes, les autres plus petites, suivant Oppien; et Cicéron, dans ses Lettres à Attieus, parle de panthères d'Afrique et de panthères d'Asie, comme étant d'espèces différentes. L'une étoit péut-étre l'espèce suivante r

Le LEGPARD ; Felis leopardus , Linn. C'est dans notre Ménagerie qu'on a appris à distinguer cette espèce de la précédente. M. G. Cuvier en a fait connoître les caractères : ils consistent dans le nombre des taches qui se suivent en lignes transverses sur les flancs de l'animal, et ce nombre est généralement de neuf ou dix. Du reste, le léopard ressemble à la panthère par la taille, par les mœurs et par tout le reste des organes; mais on ne connoît pas encore très-exactement la patrie du premier. Il est vraisemblable qu'il est commun à l'Afrique et à l'Asie. Comme jusqu'à ces derniers temps on a confondu ces deux animaux, il n'est pas possible de désigner celui qui se trouvoit anciennement dans la Thrace, suivant Xénophon, ni de dire auguel des deux on doit rapporter ce qu'on raconte des panthères qui, aux Indes, servent encore, de nos jours, à la chasse, et qu'on conduit, les yeux bandés, dans de petits chariots, jusqu'à la vue du gibier; alors on leur rend la liberté et la vue : elles s'élancent, en quelques sauts se saisissent de leur proie, et, aprés s'être repues de sang, se laissent reprendre et attacher de nouveau. On ma aucune bonne figure du léopard.

Le Cancal.: Felis caracell, Linn; Buffon, t. IX, pl. a/g. Le caracal est à peu près de la grandeur du lynx d'Europe, c'est-àdire qu'il a deux pieds six pouces environ du bout du museua à Torigine de la queue; celle-ci a près de quinze pouces. Sa couleur est d'un roux vineux qui palit aux parties inférieures du corps; on voit sur les cuisses quelques bandes tranversales d'un roux un peu lus foncé, muis peu apparentes; le dessous de la màchoire inférieure est blanc, et les oreilles noires, surmontes d'un pincaeu de poils de la même couleur. Schaw dit que dans quelques individus le ventre est tacheté. Il parott qu'au premier regard le caracal frappe par ses oreilles noires, ce caractère ayant souvent servi aux voyageurs pour le désigner.

Le caracal est connu dans la partie septentrionale de

Commercial Company

F Afrique, en Perse, et dans l'Arabie. C'est lui qui a reçu le nom de pourvoyeur du lion, parce qué, suivant quelquefois cet animal pour se repatire de ses restes, on a supposé qu'il alloit à la découverte, l'avertissoit de la présence d'une proie, et que le lion, par reconnoissance, lui en laissoit une portion.

Cette espèce est vraisemblablement celle que les anciens connoissoient sous le nom de lyax : Ælien dit que les oreilles du lyax sont terminées par un pinceau de poist; et l'animal auquel nous donnons aujourd'hui ce nom, et qui a aussi ce caractère, portoit le nom de chama ou de chaux chez les Romains, et ne parolt pas avoir été connu des Grees.

'Le CHAUS : Felis chaus, Guld. Nov. Comm. Petrop. 10. ann. 1775, pag. 433, pl. 14, 15. Cette espèce a été découverte dans les vallées marécageuses du Caucase par Güldenstedt; et Bruce paroît en parler comme d'un animal d'Abyssinie, sous le nom de chat botté. Le chaus, ou lynx des marais, se rapproche en effet du lynx par le pinceau de poil de ses oreilles. Sa couleur est d'un gris jaunatre, et l'on voit quelques taches brunes sur les parties postérieures et sur les cuisses; le dessous du corps est blanchâtre, suivant Bruce, tacheté de rouge, et la queue est annelée de noir à son extrémité. Le derrière des quatre pattes est noir, ce qui lui a valu le nom que Bruce lui a donné. Cet animal approche aussi de la taille du lynx et du caracal, avec lesquels il pourroit former une petite famille, si le pinceau des oreilles étoit pour cela un caractère suffisant; il a entre deux pieds et deux pieds six pouces de longueur; sa queue descend jusqu'au talon; elle a un pied. C'est cette espèce de chat dont Olivier parle sous le nom de felis libyeus, et qu'il a fréquemment rencontré en Egypte. Bruce dit qu'il fait surtout la chasse aux pintades. et se met en embuscade pour les surprendre : il ajoute qu'il se jette même sur le chasseur qui le presse trop vivement. Comme tous les autres chats de sa taille, on le voit souvent monter aux arbres, et y surprendre les oiscaux, Güldenstedt l'a vu faire la chasse aux oiseaux aquatiques, et guetter les grenouilles et les poissons.

Les espèces de chats connus des naturalistes, et exclusivement propres à l'Afrique, sont eu fort getit nombre, Le docteur Forster a publié la figure et la description d'un chat du Cap, dans le 7.º vol des Transactions Philosophiques, et Péron en a rapporté un autre de cette contrée.

Le CHAT DU CAP: Felis capensis, Linn. Sa longueur est de vingt-six à trente pouces, sans la queue, qui en a douze ; le fond de son pelage est fauve. Le dessus du cou, du dos et des hanches, est marqué de bandes longitudinales noires; la queue est annelée de noir et de jaunatre, et le reste du corps est couvert de taches plus ou moins grandes. Cet animal a les mœurs de toutes les autres espèces de petits chats.

Les académiciens de Paris, dans le tome III de leurs Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, ont décrit, sous le nom de panthère, un animal qui venoit d'Afrique, et qui a la plus grande ressemblance avec celui de Forster; et le chat figuré par Miller, dans ses Cimelia Physica, pl. 39, se rapproche aussi beaucoup du chat du Cap, qui paroît avoir de nombreux rapports avec celui de Java.

Le CHAT NOIR DU CAP est de la grandeur de notre chat domestique, d'un brun noir très-foncé, avec des bandes transversales, entièrement noires, et très-nombreuses.

Les voyageurs indiquent cependant plusieurs autres chats propres à l'Afrique. Ludolphe parle de deux animaux tigrés . d'Abyssinie, d'égale grandeur, dont l'un a de larges taches noires; et l'autre, de petites taches en forme de roses. Bosmann. dit, dans son Voyage de Guinée :

" Les tigres ne différent pas beaucoup des tigres en grosseur « (il nomme tigres tous les animaux dont le pelage est tacheté); " ils se trouvent dans ce pays en très-grand nombre . de quatre ou cing figures, soit par rapport à la grosseur ou aux faches : « il peut bien y avoir parmi ces bêtes , vu leur grande diver-« sité, des léopards, des panthères, etc. Les nègres dis-« tinguent ces tigres par des noms. »

Barrow, dans son Premier Voyage au Cap, rapporte que les colons reconnoissent trois animaux qu'ils nomment tigres : que l'un d'eux habite les montagnes, et un autre la plaine. Ces deux derniers ont beaucoup de ressemblance, seulement celui qui habite les montagnes est plus petit; il a, du bout du museau à l'origine de la queue 5 pieds 6 pouces (mesure anglaise), et la queue a 2 pieds 10 pouces; le second, qui se trouve dans la plaine, n'est qu'un peu plus grand, et plus pale dans ses couleurs. L'un et l'autre sont couverts de taches noires, irrégulières dans leur forme, sur un fond fauve aux parties supérieures du corps, et sur un fond blanc aux parties inférieures. Une ligne noire se prolonge de la partie antérieure des épaules jusqu'à la poitrine. Le troissème reçoit des fermiers le nom de léopard ; it n'est pas aussi long que les deux autres, mais plus épais et plus fort. Sa couleur est cendrée, avec de petites tuches noires; le cou et les tempes sont couverts de long cheveux frisés, pareils à ceux de la crinière d'un lion : la queue a deux pieds; elle est plate, verticale, tachetée dans la moitié de sa longueur, depuis la racine ; le reste est annelé. Sa figure est marquée d'une épaisse ligne noire qui s'étend depuis le coin intérieur de l'ail jusqu'à l'extrémité de la gueule. Barrow ajoute que lui etses gens prirent un jeune de cette dernière espèce qui sc familiarisa avec eux. et joua comme un jeune chat. Il y a donc encore une grande moisson de découvertes à faire parmi les espèces de ce genre, pour les voyageurs qui visiteront l'Afrique, et qui pourront mettre de l'exactitude dans leurs observations.

Il nous reste actuellement à parler des chats d'Amérique.

Le JAGUAR : Felis onça, Linn. ; Buffon, tom. IX, fig. 11. La grande ressemblance qui existe entre la panthère, le léopard et le jaguar, a long-temps empêché qu'on ne distinguat cette dernière espèce. Buffon avoit parlé sous ce nom d'un autre animal, et les auteurs systématiques, avant pris leur jaguar dans Marcgrave, ne l'avoient pas non plus fait connoître exactement. C'est encore dans notre Ménagerie que ses caractères distinctifs ont été reconnus. Il se trouvoit à côté d'une panthère, et la voix de ces deux animaux à peu près de même taille étoit si différente, qu'on dut conclure qu'ils n'étoient pas, comme on le pensoit, de la même espèce. Avant reconnu ensuite que le premier avoit été amené en France d'Amérique, et le second des côtes de Barbarie, on jugea que l'un pourroit être le jaguar, et l'autre la panthère ou le léopard; car à cette époque cette dernière espèce n'avoit point encore été distinguée de l'autre. Enfin un examen attentif montra que les taches œillées qui se trouvent sur le pelage fauve du jaguar sont bien plus grandes et en bien moindre nombre que sur

la panthère, et qu'elles ne vont guere au-delà de quatre en ligne transverse; l'on vit ensuite que le jaguar acquéroit une taille qui approchoit de celle du lion : sa longueur est d'environ quatrepieds, etsa hauteur de deux pieds et demi ; sa quene a trente pouces. Dès ce moment, on eut des caractères fixes et précis, que M. Geoffroy, qui les avoit reconnus, décrivit dans le tome VI des Annales du Muséum. Cet animal a vécu plusieurs années; il étoit très-doux, aimoit beaucoup à lécher les mains : il est mort des suites d'un abcès qui s'étoit ouvert sous sa machoire inférieure. Son pelage étoit d'un fauve jaunâtre sur toutes les parties supérieures du corps ; le dessous du cou, le tour de la gueule, le ventre, l'intérieur des cuisses et des jambes, étojent d'un beau blanc. Les taches étoient noires, pleines, et de forme alongée, le long de l'épine; en forme de rose, avec un ou plusieurs points au milieu, sur les côtés et sur les flancs : pleines sur la tête, le cou, les épaules, les euisses, les jambes; en lignes transversales, sous le cou et sur la poitrine; grandes et pleines, sous le ventre et à l'intérieur des jambes. La queue étoit tachetée, et le bout en étoit noir : les oreilles, assez petites, avoient une bordure noire. Le dessus du nez étoit fauve et sans taches, et les commissures des levres noires. Les pupilles restoient toujours rondes. Sa voix ressembloit à une sorte d'aboiement rauque, et, d'après M. d'Azara, il paroitroit que , lorsqu'il menace, il soufile à peu près comme le chat domestique. L'animal que les académiciens représentent sous le nom de tigre, me paroit être un jaguar.

C'est à ce célèbre voyageur que nois devons quelques particularités exactes au les mours du jagans à l'étut sauvage. Beaucoup, d'autres historiens de l'Amérique ont parlé de cet animal, mais ils n'ont donné que des détails insignifians ou de faux récits, qu'une critiques, tant soit peu sévére, ue peut admettre. Il faut placer parmi ces derniers, comme le fait observer M. d'Azara, l'histoire rapportée par Sonnini d'un jaguar qui les suivit pendant plusieurs jours, et qui fuyoit, avec tant de promptitude, désqu'ils evoyút mettre en joue, qu'on ne put le tirer; et ce qu'il ajoute ensuite du tamanoir qui étoufie le jaguar en le serrant dans ses pattes, ou qui le déchire avec ses griffes.

Cet animal a les mœurs de tous les autres chats ; lorsqu'il

n'est par poussé par une faim violente, il est d'une défiauce extréme, et n'attaque sa proie que far surprise et surtout la nuit mais sa force est prodigieuse. M. d'Arara raconte qu'il peut emporter un cheval, et traverser à la nage, avec ectte proie, une rivière large et profonde. Il habite les lieux couverts et les grandes forêts, et se eache dans les cavernes; il attaque les hommes, et n'est pas effrayé par le feu car plus d'une fois des Indiens qui euvironnoient de grands brasiers, ont été attaqué par lui. Lorsqu'une troupe d'animaux ou plusieurs hommes passent à sa portée, c'est toujours sur le dernier qu'il s'élance.

Il se nourrit de toute espèce de gibier, et s'avance dans l'eau pour attraper le poisson, qu'il aime, dit-on, beaucoup. J'ai esayé une fois d'en faire manger à l'individu de notre Ménagerie, mais il le refusa; ce qui, au reste, ne seroit point une preuve que le jaguar ne peut pas s'en nourrie; on sait qu'un animal mange toujours de préférence les alimens auxquels il est habitué, et depuis long-temps le nôtre n'étoit nourri que de viande.

M. d'Azara dit que la femelle est semblable au mâle, et qu'elle met au monde deux petits qui ont le poil moins lisse que les adultes, ce qui est général pour tous les mammifères.

Les Espagnols et les Indiens le chassent avec leurs lacets, qu'is lancent si adroitement, en courant à toute bride, qu'i cent pas ils enlacent l'ennemi qu'ils poursuivent, et le mettent hois détat de se défendre. Ils le chassent aussi avec des meutes nombreuses ; alors l'animal monte quelquelois aux arbres pour se soustraire à leur peursuite, et il s'elance aur le chasseur qui le presse trop vivement, ou qui n'a fait que le bieser. Des Indiens sont assec hardis pour alier attaquer ce puissant animal corps à corps, armés seulement d'une lance. Il paroit qu'ils s'enveloppent un bras avec une peau de mouton, au moyen de laquelle ils évitent la première atteinte du jaguar, et, au moment du celuies d'elance, ils lui enfoucent leur arme dans la poitrine : mais tôt ou tard ils sont victimes de leur témérité.

Cette espèce donne naissance à des variétés noires et à des races albines. M. d'Azara en parle, et M. Geoffroy a rapporte, une peau de jaguar noire du Portugal. C'est de cette variété que Marcgrave a parlé sous le nom de jaguarété.

Les peaux de jaguar sont assez recherchées. Il fut un temps où elles faisoient un objet de commerce fort considérable; mais le nombre de ces ânimaux a diminué, et l'on en tue beaucour moins aujourd'hui.

Le Coccocas: Felis discolor, Linn: Buffon, t. IX, pl. NIX.
M. d'Azara, qu'on citera toujours, dès qu'on parlera des
anismax qu'il a décrits, dit que cette espèce de chat a près
de quatre piècds de longueur, ce qui la rapproche beaucoup,
pour la taille, de Tespèce précédente. Sa queue a vingt-six
pouces, et elle est de la hauteur de l'anismal. Sa couleur, aux
parties supérieures, est d'un fauve sale samblable à celui du
lion de Barbarie; aussi at-il reçu le nom de lion d'Amérique.
Les parties inférieures sont plus pales; le ventre est cannelle, et
l'intérieur des cuisses est blanchatre. Le museau, à l'endroit des moustaches, est noir, ainsi que le derrière des oreilles,
dont le bout est aussi noir, et l'intérieur blanc. La machoire
inférieure et les lèvres sont blanches; il y aune tache blanche
au-dessous de l'angle antérieur de l'œil, et une autre au-dessous
de cet angle.

Malgré sa grandeur, ect animal paroit être encore plus défiant que les autres chais il n'one attaquer que les pelit fanimaux, et n'est guère plus dangereux que le chat sauvage, dont il a presque les mours. Il se tient de préférence dans les lieux remplis de broussailles, et mont frequement aux arbres, d'ob, dit-on; il descend d'un seul saut; ec qui seroit es outlinats, et exprime sou contentement par le bruit sourd que font entendre nos chats domestiques lorsqu'on les caresse. Quand il ne mange pas toute sa proie, il en cache les restes avec soin, ou dans la terre ou sous la paille, et va les retrouver lorsque la fainie peresse de nouveau.

La femelle met bas deux ou trois petits, qui, à dix-huit mois, ont trente-quatre pouces de longueur. Elle ne différe point du mâte, et quelquefois ils chassent ensemble. Ils aiment particulièrement le sang, ce qui fait qu'ils titent beaucoup plus d'animaux qu'ils n'en mangent. C'est une habitude qu'ils partagent avecla plupart des petits carnassiers; et l'on a envisagé ces

animaux sous un point de vue très-faux, lorsqu'on a prétendu debbir sur ce fait qu'ils éciotent plus fêroces et plus crucles que les espèces qui ne tuent chaque fois qu'un animal: les uns set les autres ne cherchent également qu'à assouvir leur fain et à saitsfaire leur appétit. Un cougonar qu'on avoit chaire, étoit devenu, au rapport de M. d'Azara, extroordinairement gras, et as praesae écoit fort grande; mais il étoit très-appei-voisé: il d'étoit dangereux que pour la volaille, et il ne chère-choit point à échapper et à recouvrers al liberté; ses manières étoient entièrement celles du chat donnestique, soit qu'il guettha aproie, soit qu'il sent en colère.

Tel est le cougouar décrit par M. d'Aura. Notre Ménagerie et consesséd étux qui ne lui ressembloient pas entièrement. Ils étoient moins grands, ct, quoique trép-adultes, ils n'ont jamais acquis plus de trois pieds de longueur sans la queue, et plus de dix-huit pouces de hauteur; la queue avoit au moins vingt pouces. Le bout du museau étoit blanc, comme le dessous de la méchoire inférieure, et les taches noires et blanches de la face, dont parle M. d'Avara, étoient peu apparentes dans les individus que j'ai examinée, Lorsqu'ils teloitent jeunes, ils étoient couverts de taches d'un fauve plus foncé que leur pelage, et à peu près semblables, pour la forme et pour le nombre, à celles de la panthére. Ces taches ont en partie disparu avec l'àge, et c'est sur les pattes de derrière qu'elles se sont conservées le plus long-temps. Leur pupille étoit ronde.

Ces animaux, extrêmement doux, surtout pour leurs gardiens, avoient, comme le dit M. d'Azara de ceux qu'il a vus, toutes les habitudes de nos chats domestiques.

L'Ocaror : Fella pariaellis , Limu.; Buff., v. XIII., pl. 55 et 36. It Camanouxon de d'Azara. L'opelot est une des plus joint espèces de ce genre. Sa longueur est de trente-quatre pouces environ, sans la queue qui en a doure, et as hauteur à peu près de dix-huit. Le fond de son pelage, gris-roussitre sur le dos, est marque de bandes longitudinales noires de chaque côté de l'épine, et fauves hordes de noir sur les côtés; la queue, blanche ca-dessous, a des taches noires cu-dessus, sembables à celles du dos.

Les parties inférieures du corps sont blanches, avec des taches noires, plus grandes et de forme irrégulière entre les pattes de devant; la nuque a quatre bandes noires qui commencent entre les oreilles et descendent sur le cou; le derrière des oreilles est noir, et l'intérieur blanc. De la partie postérieure de l'œil naît une bande noire qui s'unit, au-dessus de l'orcille, avec une autre bande qui vient des moustaches. M. d'Azara, de qui nous tirons cette description, observe que ces couleurs varient, qu'elles ne sont pas aussi marquées sur tous les individus, et que l'on trouve des chibigouazous plus petits les uns que les autres.

Ces animaux s'apprivoisent aisement, et ont toutes les mœurs du chat domestique. Ceux que M. d'Azara a vus déposoient leurs exerémens dans l'eau qu'on leur donnoit à boire. Ils sont très-difficiles à prendre, se tiennent cachés dans les broussailles les plus épaisses, et ne sortent que la nuit. Leurs veux ont la pupille alongée, comme je m'en suis assuré sue un individu qu'a possédé notre Ménagorie. Il paroît que le male et la femelle vivent dans le même canton, et que celleci met bas deux petits. Ce sont des animaux qu'on rendroit très-aisément domestiques. M. d'Azara en a vu un qui étoit libre, qui aimoit son maître, et qui ne cherchoit point à s'echapper : il n'avoit conservé de son premier état que le goût de la rapine. L'occlot se rencontre abondamment au Paraguay. M. G. Cavier pense, contre l'avis de M. d'Azara, qu'on de-

vroit regarder comme une espèce différente de celle que nous venons de décrire, le tlatco-ocelott de Hernandez, qui se distingue par des taches plus petites et plus nombreuses que celles du chibigouazou. Ce seroit cette espèce que Buffon auroit représentée sous le nom de jaguar, tom. IX, pl. 18, et Suppl. III, pl. 39; Schreber, dans sa planche ClI; et Pennant, dans sa planche XXXI, fig. 1. Cette espèce scroit plus commune au

Mexique.

Le LYNX DU CANADA : Felis canadensis, Geoff.; Buff., Suppl. III, p. 44. La longueur de cet animal est d'environ deux pieds et demi, et sa queue a quatre pouces; mais la longueur des poils la fait paroître plus courte. Ses mœurs sont celles de tous les chats. Les adultes sont d'un gris blanchatre en-dessus, quelquefois sali par une teinte jaunatre; la queue est grise à sa base, et noire à son extrémité; le dessous du corps est blanchatre, ainsi que la face intérieure des membres. Les poils

sont remarquables par leur longueur et leur épaiseur, et donnent à cet animal un air lourd et trapu qui s'écarte un peu de la physionomic caractéristique des espèces de ce genre. Les individus jeunes ont quelques taches brunes, parce que les petits naissent vraisemblablement tachetés. Les oreilles sont terminées par un long pinerau de poil, ce qui lui a fait donner le nom de lynx. Cette espèce se trouve dans l'Amérique septentrionale.

LE CMATCRAVIRS. Felix rufa, Guld.; Schreber, p. 1-09. Cette expèce est un peu plus petite que la précédente, sa tête et son dos sont roux-foncé, avec de petites mouchetures d'un brun noiritre, sa gorge est blanchâtre; sa poitrine et son ventre sont d'un blanc roussâtre, et les membres de la couleur rousse du dos, avec des ondes brunâtres légères; la lèvre supérieure que que que se lignes noires sur un fond blanc roussâtre; le nex est aussi roussâtre, et il y a un peu de blanc autour de l'œil; les orcilles sont terminées par un pinceau de poil.

Cette description est celle qui a été faite par M. G. Cuvier, sur l'individu du Muséum. La queue a einq à six pouces de long. Cette espèce paroit moins s'avancer vers.le nord que la précédente.

Le Serval : Felis serval . Linn .: Ménag, du Mus., in-fol. On connoissoit cette espèce de chat depuis fort long-temps : les académiciens en avoient donné une bonne figure sous le nom de chat-pard, et c'est peut-être cette espèce que Buffon a décrite aussi sous le nom de serval: mais il le croyoit des Indes orientales, et on n'avoit eu aneun renscignement sur la patrie de l'individu que notre Ménagerie a possédé, et que M. G. Cuvier fait connoître dans la description des animaux de cet établissement. Les académiciens avoient aussi laissé ignorer la patrie de leur chat-pard. C'est à M. d'Azara qu'ou, doit de savoir que le serval dont nous parlons ici est originaire de l'Amérique méridionale, et particulièrement du Brésil. Sa taille est celle du chat sauvage, et il en a aussi les goûts, les mœurs, les habitudes. Sa couleur est fauve endessus, et le dessons du corps est blanchâtre ; de nombreuses taches poires sont répandues partout. La queue descend jusqu'au talon; sa longueur est de neuf pouces : quant à la couleur, elle est con:me le reste du corps : le bout en est noir.

Transpire (mg)

L'individu qu'a possèdé la Ménagerie, étoit très-féroce; il avoit apparteun à des montreurs d'animaux qui s'étoient plu à l'irriter, comme il leur arrive toujours, dans l'espoir d'exciter davantage la curiosité publique.

L'Induanosot Felis jaguarondi; d'Azara, Voyage, pl. X. In a environ trente pouces de longueur, et sa couleur est par tout le corps d'un noir brun, à reflets blanchâtres. Les poils sont alternativement annelés de noir et de blane. La queue descend jusqu'au bas des jainbes, il paroitrit, d'après ce que dit M. d'Azara, que la pupille conserve toujones la forme d'un disque, Cet animal habite les bords des foets, et a toutes les mours des petites espèces de chats.

Le Manguay i Pelir ligrina, Liana, Buffon, tom. XIII, pl. 58. Cette petite espèce, dont la longueur ne va guire au-delà d'un pied, est gris jaunaltre en-dessus, blanchâtre eu-dessous, avec des taches noires alongées. On voit sur sa tête deux lignes brunes qui vont des yeux à l'occiput. La queue est anuelée irrégulièrement de noir et de fauve, Il se trouve dans l'Amérique mérdionale.

L'Erna; Felis eyra. C'est encore à M. d'Azara que les naturalistes doivent la connoisance de cette petite espèce de det, dont la longueur ne va pas au-delà de vingt pouces; la queue en a orac. Tout le pelage est d'un roux-clair, excepté a machoire inférieure, une petite tache de chaque côté du nez, et les moustaches qui sont blanches. Ses mœurs et ses habitudes sont celles des chats domestiques. Les femelles mettent au monde deux ou trois petits.

Le Partion ou Pauro, Felis pairros. Son corps, a vingt pouers environ de longueur, et la queue dix. Son pelage doux est remarquable parsa longueur; il est d'un brun-gris trèt-clair en-dessus et blanc en-dessons. On voit sur le dos et les côtés des bandes brunes longitudinales, et sur les parties inférieures des bandes transversales, également brunes; mais outes ces taches sont très-peu sensibles. Ce chat paroit habiter de préférence les climats tempérés de l'Amérique méridionale. M. d'Azara dit ne l'avoir jimais remontré en-deçà du 35.º degré. Il habite les lieux découverts.

On trouve encore beaucoup d'autres chats indiqués comme appartenans à l'Amérique; mais, n'étant point décrits compa-

rativement avec les autres, et n'ayant jamais été figurés, tout ce que nous pourrions en dire auroit assez peu d'intérêt.

Ainsi M. d'Amra parle d'un chat de la grandeur de notre chat dounce stique, qui est entièrement noir. Molina designe un chat fauve, couvert de petites taches noires, auquel il donne le nom de guigna; et il nomme ecole-colo un autre chat blanchtre, avec det, taches irrégulières, noires et fauves. Buffon a donné, dans ses Supplémens, tom. III, planche 43, la figure d'un grand chat qu'il nomme chat sauvage de la Nouvelle-Fapagne, dont le pelage est blanchâtre et tachet de noir. Le même auteur parle d'un chat de la Caroline qui a des rapports avec le serval, et Pennant a décrit un chat de montagne qui ressemble aussi au felis tigrina. De nouvelles observations sont nécessires pour faire connoître l'histoire de ces animaux, dont l'existence, comme espèces particulières, est encore conjecturale.

Caras sossues, M. G. Cuvier a reconnu, parmi les fossiles qu'on trouve dans quelques cavernes de Franconie, et principalement dans celles de Gaylenreuth, des os qui paroissent avoir plus de rapports avec ceux du jaguar, qu'avec ceux d'aucune autre espèce de chat.

Chat. Ce nom a souvent été donné, accompagné d'un autre nom, à diverses espèces du genre Chat et à des mammières étrangers à ce genre. Ainsi, on a nommé Char missave et Chat de Coustaire de Char de Coustaire de Char de Coustaire de Char de Coustaire de Char de C

CHATA. (Ornith.) Voyez CATA. (CH. D.)

CHATAF. (Ornith.) Les Hébreux désignoient sous ce nom et sous ceux de chatas et chauras, les hirondelles considérées génériquement. (Cs. D.)

CHATAIGNE (But.), fruit du chtaignier. On donne ce nom à d'autres graines qui ressemblent à la chtaigne ordinaire, soit par la substance farineuxe on pateuse qu'elles contieunent, soit par la nature coriace de leur enveloppe intime. Airisi, la màcre, trapa, que l'ou mange, et nommée châtaigne d'eaus, châtaigne cornae, parce qu'elle croit dans l'eau,

----

et que son fruit est entouré de quatre pointes on correi. Le hrabey, brabeium, est la châtaigne sauvage du cap de Bonne-Epérance. Une espèce d'acacia, mimosa seandens, à gousses très-grandes et à graines orbiculaires comprimées, souvent larges de deux pouces, et couvertes d'une peau solide et coriace, que l'on connoit sous le nom de cœur de saint Thomas, porte aussi celui de châtaigne de mer. On nomme châtaigne da Brétil, des graines contenues dans le fruit d'un grand arbre de l'Amérique méridionale, décrit par MM. Humboldt et Bonpland, sous le nom de bertholletia, et rappelé dans le Supplément du quatrième volume de ce Dictionasire. (13)

CHATAIGNE D'EAU. (Bot.) Voyez Macre. (L. D.) CHATAIGNE DE MER. (Echinod.) C'est le nom que, par suite d'une ressemblance assez grossière, on donne, dans plusicurs provinces de la France, aux oursins. (Dr. B.)

CHATAIGNE DE TERRE. (Bot.) Voyez TERRE-Noix. (L. D.)
CHATAIGNE NOIRE. (Entom.) Geoffroy a designé sous ce
nom un petit insecte noir, voisin des criocères, dont le corselet et les élvires sont hérissés d'épines. Voyez Hispe noine.

(C. D.)

CHATAIONIER (Bo.1), Castanaca, Tournefi, genre de plantes dicotylédones, apétales diclines, de la famille des amentacées, Juss., et de la monoéeie polyandrie, Linni, dont les principaux caractères sont les suivanas : fleurs monoïques, disposées en chatons trèe-alongés, gréles; quelques femelles occupant la base du chaton, et les fleurs males garnisant le reste de son étendue. Chaque fleur male en particulier, est composée d'un périanthe à cinq divisions, et de douze étamines ou environ. Chaque fleur femelle présente un périanthe d'une seule pièce, denté au sommet, tout hérisée en dehors d'écalilés subuleés; trois ovaires supérieurs, dentés à leur sommet, et terminés chacun par six à huit styles. Le péricarpe est formé par le périanthe, qui prend de l'accroissement après la floraison, et qui renferme une à trois noix, vulgairement nommées chàtaignes, contenant chacune une seule graine fairineuse.

Ce genre ne renferme que deux espèces, qui forment des arbres ou des arbrisseaux à feuilles simples et alternes.

1. CHATAIGNIER COMMUN: Castanea vulgaris, Lam., Dict. enc., 1, p. 708; Nouv. Duham., 3, p. 66, t. 19. Cette espèce est un

grand arbre dont le trone devient souvent très-gros. Ses rameaux sont garnis de, feuilles alternes, oblonques-lancéolies, pétiolées, glabres des deux côtés, luisantes en-dessus, bordées de grandes dents aiguês ces feuilles sont longues de cinq à sept pouces, et larges d'un pouce et demi à deux pouces. Les chatons naissent dans les aisselles des feuilles supérieures des jeunes rameaux, ils sont grêles, presque aussi longs que les feuilles. Le pollen qui s'échappe des nombreuses fleurs malles est abondant, et répand une odeur forte. Aux fleurs femelles qui, en petit nombre, garnissent la partie inférieure de chaque chan, suécédent des fruits arrondis, hérisets de nombreuses pointes piquantes, et contenant chacun une, deux ou trois chataignes. Les fleurs de cet arbre paroisont au commencement de l'été, et ses fruits sont mûrs vers le milieu de l'automne.

Le châtaignier commun croît naturellement dans les forêts de l'Europe, principalement dans les liaux montagneux, et il se retrouve dans une grande partie des Etats - Unis d'Amérique. On en connoit deux variétés principales , lune qui est l'arbres avus gevenant spontamément dans les bois, et une autré dont les fruits, améliorés par la culture, sont récoltés comme alimentaires. Cette dernière variété présente elle-même plusieurs sous-variétés qui ont reçu chacune un nom particulier dans les pass oi l'on cultive beaucoup de châtaigniers, et dont la plus estimée est celle dont la châtaigne, connue sous le nom de marron, est trés-peu ou point du tont aplaite, presque entièrement route, grosse, et d'une saveur trés-agréable.

Au temps de Pline, les Romains connoissoient déjà huit variétés de chataignes qui portoient toutes des noms différens, et dont les meilleures venoient de Tarente et de Naples. Selon le même auteur, les premières châtaignes étoient originaires de Sardes, ec qui ne doit s'entendre que de celles améliorées par la culture: c'est de là que le nom de glands sardiens leur avoit été donné par les Grees; et ceux-ci appelérent même par la suite glands de Jupiter ceux de ces fruits que la culture avoit le plas perfectionnés. Cependant il paroit que les châtaignes étoient peu estimées à Rome, et Pline, à ce sujet, trouve surprenant qu'on fit si peu de cas d'un fruit que la suture avoit pris tant de soin de mettre à convert. On pré-

-----

féroit d'ailleurs les manger rôties que cuites de toute autre manière, et dans les temps de disette on les réduisoit en farine pour en faire une sorte de pain.

Le châtaignier occupe un des premiers rangs parmi les arbres de nos forêts : il a un port majestueux, et parvient quelquefois à une grosscur prodigieuse. D'après le témoignage de plusieurs vovageurs, il existe un arbre de cette espèce sur le mont Etna, en Sicile, qui surpasse, sous le rapport de la grosseur, tous les autres végétaux connus, même les baobabs d'Afrique. Jean Houel (dans son Voyage, fait en 1776, aux iles de Sicile, de Malte et de Lipari, vol. 2, pag. 79 .. pl. 114) a donné ainsi qu'il suit l'histoire et les dimensions de cet arbre merveilleux: « Nous partimes d'Aci-Reale pour aller voir le chàtaignier qu'on appelle des cent chevaux...... Nous passames par Saint-Alfio et Piraino, où les arbres sont communs, et où l'on trouve de superbes futaies de châtaigniers. Ils viennent très-bien dans cette partie de l'Etna, et on les y cultive avec soin : on en fabrique des cercles de tonneaux , dont on fait un commerce assez considérable.... La nuit n'étant pas encore venue, nous allames voir d'abord le fameux chàtaignier, objet de notre voyage. Sa grosseur est si fort au-dessus de celle des autres arbres, qu'on ne peut exprimer la sensation qu'on éprouve en le voyant. Après l'avoir bien examiné. ie commencai à le dessiner.... Je continuai le leudemain à la même heure, et je le finis totalement d'après nature, selon ma coutume. La représentation que j'en donne est un portrait tidèle. J'en ai fait le plan, afin de démontrer la possibilité qu'un arbre ait cent soixante pieds de circonférence. Je me fis raconter l'histoire de cet arbre par les savans du hameau.

a Cetarbre s'appelle châtaignier des cent chevaux, à cause de la vaste éteudue de son ombrage. Ils me dirent que Jeanne d'Arugon, allant d'Espagne à Naples, s'arrêta en Sicile, et vint visiter l'Etna, accompagnée de toute la noblesse de Catane : elle étoit à cheval, ainsi que toute as suite. Un orage survint; elle se mit sous cet arbre, dont le vaste feuillage suffit pour mettre à couvert de la plaic cette reine et tous ses cavaliers. C'est de cette mémorable aventure, ajoutent-ils, que l'arbre a pris le nom de châtaignier des cent chevaux, mais les savans qui ne sout point de ce hameau prétendent

que jamais aucune Jeanne d'Aragon n'a visité l'Etna, et ils sont persuadés que cette histoire n'est qu'une fable populaire.

« Cet arbre si vanté, et d'un diamètre si considérable, est entièrement creux, car le châtaignier est comme le saule: il subsiste par son écorec; il perd en vieillissant ses parties intériezres, et ne s'en couronne pas moins de verdure. La cavité de celui-ci étant immense, des gens du pays y ont construit une maison où est un four pour faire sécher des châtaignes, des noisettes, des amandes, et autres fruits que l'on veut conserver : c'est un usage général en Sicile. Souvent, quand ils ont besoin de bois, ils prennent une hache, et ils en coupent à l'arbre même qui entoure leur maison; aussi, ce châtaignier est dans un grand état de destruction.

« Quelques personnes ont cru que cette masse étoit formée de plusieurs châtaigniers qui, pressé les uns contre les autres, et ne conservant plus que leur écorce, n'en paroissent qu'un seul à des yeux inattenitis. Ils se sont trompés; et c'est pour dissiper cette erreur que j'en ai tracé le plan géométral. Toutes les parties mutilées par les ans et la main des hommes mont paru appartenir à un seul et même tronc; je l'ai mesuré avec la plus grande exactitude, et je lui ai trouvé cent soixante pieds de circonférence. »

L'attention et le soin avec lesquels le voyageur cité décrit cet arbre, et l'inspection de la figure qu'il en a donnée, ne permettent pas de supposer qu'il soit formé de la réunion de plusieurs troncs : et, ce qui doit surtont faire croire le contraire, c'est que Houel dit positivement qu'on trouve dans les environs plusieurs autres arbres de la même cspèce, très-beaux et très-droits, qui ont trente-huit pieds de tour, et qu'un d'eux en a jusqu'à soixante-quinze. Quel âge peuvent avoir de tels arbres ? c'est ce qu'il est bien difficile d'éclaircir : en supposant, toutcfois, que chaque année leurs couches concentriques se soient accrues d'une ligne en épaisscur, ce qui est peut-être beaucoup trop (car on sait que. lorsque les arbres ont acquis une ecrtaine grosseur, leur accroissement se ralentit extraordinairement), le châtaiguier aux cent chevaux auroit trois mille six cents à quatre mille ans ; mais il est probablement beaucoup plus vieux.

- Const

Le plus gros châtaignier que l'ou connoisse en Prance, paroit étre celui qui existe dans le département du Cher, près de Sancerre: cet arbre a trente pieds de circonférence à hauteur d'homme. Il y a six cents ans, dison, qu'il portoit déjà en nom de gros châtaignier. On lui suppose mille ans d'àge. Son trone est parfaitement sain, et il rapporte, chaque année, une quantité immense de fruits.

Le châtaignier étoit autrefois, dit-on, plus commun en France qu'il ne l'est aujourd'hui. On en trouve encore des forêts dans les Yosges, le Jura, les montagnes des environs de Lyon, les Pyrénées, les Cevennes, le Limousin, et le Périgord. Les collines abblonneuses des environs de Paris ensont couvertes.

Cet arbre se platí sur le penchant des coteaux, dans les terres légères et calilonteuses qui ont beaucoup de fond; il languit dans celles dont le tuf est à deux ou trois pieds de profondeur, et il ne pent venir ni dans un sol marécageux ni dans celui qui est calcaire.

Le châtaignier ne se multiplie que de graînes; on n'est pas dans l'usage aujourd'hui de le provigner, ainsi qu'il paroit qu'on le faisoit au temps de Pline. On sême les châtaignes ou pour former des taillis et des forêts, ou pour faire des pépinières destinées à fournir des sujets pour greffer les meilleures variétés, dont on fait usage comme alimentaires.

Lorsqu'on veut convertir en un bois de châtaigniers un terrain inculte, il faut commencer par couper toutes les broussailles, par arracher toutes leurs racines, et ameublir ensuite la terre par deux labours profonds, dont le dernier se fait au moment de pratiquer le semis. Il y a deux époques pour semer les châtaignes: la première pendant l'automne, peu de temps après la maturité du fruit, et la seconde à la fin de l'hiver, lorsque les plus fortes gelées sont passées. En semant en automne, on a à craindre les mulots, les campagnols, qui souvent font un grand ravage dans les semis pendant l'hiver; mais ecpendant cette époque est plus favorable, parce qu'elle est plus naturelle : en outre elle dispense du soin de mettre les châtaignes en jauge dans du sable, où l'on en perd beaucoup. parce qu'elles y moisissent ou se dessèchent, ou que, venant à germer, elles demandent par suite plus de précaution, au moment de les mettre en terre, afin de n'en pas briser le germe.

NA.

On doit toujours choisir pour semer les plus grosses et les meilleures châtaignes. On les place de trois sillous en trois sillons, à la distance de trois pieds, deux ou trois ensemble, et lorsque tout le champ est convensblement garni de semences, on y fait passer la herse afin de les recouvir de terre. Les sarclages et les binages sont indispensables pendant les deux ou trois premières années, afin d'extirper les mauvaises herbes, et les empécher d'étouffer les jeunes semis. Au bout de trois ans la plantation ne demande plus de soins particuliers: les arbres sont asser forts.

Pour faire une pépinière de châtaigniers, il faut choisir un emplacement dont la nature du sol leur convienne, et qui soit, autant que possible, abrité des vents par des haies vives ou par des arbres. On dispose le terrain par planches de six à sept pieds de largeur, après l'avoir rendu bien meuble par des labours suffisans. On trace ensuite, à six pouces les unes des autres, de petites rigoles de deux pouces et demi à trois pouces de profondeur : on y place les châtaignes uue à une, en les écartant de trois pouces les unes des autres, et on les recouvre de terre au moyen du râteau. Avec les soins ordinaires pour les pépinières, le semis peut rester en place pendant deux ans ; mais , à la fin de la seconde année , les jeunes châtaigniers ont besoin d'être transplantés dans une autre partie de la pépinière, où on les place à deux pieds les uns des autres en tout sens. C'est là qu'ils doivent rester quatre ou cinq ans, jusqu'à ce qu'ils aient acquis assez de force pour être plantés à demeure.

Les châtaigniers sont bons à mettre en place quand ils ont acquis sept à huit pieds de haut, et cin qà six pouces de tour par le bas. Ces arbres sont de nature à prendre un grand accroissement, et doivent étre plantés à des distances proportionnées à l'étendue des rameaux qu'ils pourront avoir un jour; ce n'est pas trop de les mettre à trente ou quarante pieds les uns des autres. Quand on doit les grefier, il faut leur couper la tête en les plantant, parce qu'on obtient paralà un nouveau jet de jeune bois sur lequel il est plus facile de pratiquer la greffe en flûte, scule espèce de greffe qui soit en usage pour les châtiajniers. Ceux, qu'on que greffe point s'élèvent davantage, ils atteignent à la hauteur

des plus grands arbres des forêts: mais leurs fruits sont rarement aussi gros et aussi abondans que ceux des châtaigniers greffés.

La transplantation de ces arbres, aussitôt après la chute des feuilles, est de beaucoup préférable à celle qu'on ne fait qu'en février et mars. A la première époque, il est plus facile d'avoir le choix du jour, et l'on peut prendre par conséquent le moment où la terre n'est ni trop mouillé ni troy séche: comme la terre s'affaisse naturellement pendant l'hiver, elle s'unit plus intimement aux racines; l'eau des pluies filtre, plus facilement à travers un terrain nouvellement remué, le pénètre plus proinedment, et y entretient une humidité salutaire aux racines des arbres. Lorsqu'on diffère, au contraire, la transplantation jusqu'ù la fin de l'hiver, l'humidité s'échappe plus facilement d'une terre fratehement remuée, et s'il ne survient pas de pluies, l'arbre, planté dans un sol plus ou moins sec, y languit faute d'une nouriture convenable; que ses racines, encore peu unies à la terre, ue sauroient y puiser-

Le châtaignier commence à rapporter quatre à cinq ans, après avoir été greffe, et son produit va toujours en augmentaut d'année en année jusqu'à l'age le plus avancé, dont il est difficile de fixer le terne, a inni que nous l'avons dit plus haut. Les vieux châtaigniers sont d'ailleurs fort sujets à la carie, et on en trouve très-fréquemment dont l'intérieur est entièrement creux par l'effet de cette maladie. Pour s'opposer à ses progrès, on est dans l'usage, dans les Gevennes et dans le département de l'Allier, de ramasser de la bruyère et d'autres végétaux combustibles, que l'on enflamme dans la cavité même de l'arbre, jusqu'à ce que sa surface intérieure soit complétement charbonnée. Il arrive très-racement qu'il périsse par l'effet de cette opération, et l'on voit constamment ce moyen suspender l'effet de la carie.

Le bois de chataignier est peu estimé pour le chauffage in mais, comme il a beaucoup d'autres qualités utiles, il est trés-avantageux de le multiplier, et ses produits ont de quoi dédomnager amplement le propriétaire. Il fait de bon bois de charpente, et on l'emploie souvent à la construction des maisons, à la placé du chêne: on a même cru, pendant long-temps, que les charpentes de plusieurs grands édifices

Comment Canage

étoient de châtaignier; mais on a reconnu depuis qu'elles étoient de chêue à grappes. Employé tout vert dans l'eau, il y devient presque incorruptible, pourvu qu'il y soit toujours plongé; aussi, les tuyaux qu'on en fabrique pour la conduite des eaux, durent-ils un temps infini étant enterrés. Dans plusieurs pays on en fait des tonneaux pour mettre le vin; et on assure qu'il communique à eette liqueur moins de goût que les autres bois, et qu'il en Jaisse moins évaporer la partie spiritueuse, parce qu'il a le grain plus fin et plus serré.

Les taillis de châtaignier sont également d'un fort bon arpport ; on les coupe tous les sept à huit ans, pour en firre des lattes à treillage, des cerceaux pour tonneaux; tous lei douze à quatorze ans, pour faire des cercles de cuves (lesqueix résistent à l'humidité des cayes beaucoup plus long-temps que ceux des autres bois); à vingt-cinq ans, on s'en sert pour pieux et charpentes légères; enfin, on en fait d'excellens échalas pour les vignes, et sous ce rapport les taillis de ce bois, dans le voisinage des vignolles; sont trés-utiles. Les avantages dont le châtaignier peut être sous ce rapport, sout connus depuis long-temps, car Pline dit à ce sujet: « Un arpent de châtaigniers peut fournir asset d'échalas pour vingt arpens de vignes, et ils durent jusqu'au-delà du temps où se fait l'autre coupé des arbres qui les ont produits. »

Dans l'Amérique septentrionale, on emploie le châtaignice à faire des pieux, des barres qui screvent pour fornare la clôture des champs cultivés, et qui, assure-t-on, durent quelquefois pluis de cinquante ans. Ou en fait aussi des bardeaux trés-supérieurs en qualité à ceux de plusieurs espèces de chênes. Il n'est pas en usage, commié en France, pour cereler les cuves et les sonneaux; mais on en fait, dans certains cantons, du charbon qu'on préfère dans les forges à celui des autres bois.

La récolte des châtaignes est plus ou moins abondante; mais il est rare qu'elle manque entièrement : c'est la fai décoltère et au commencement de novembre qu'elle as fait. Quand on attend que ces fruits soient parfaitement mûrs; leur péricarpé, que l'on nomme vulgairement le hérisson ou leur péricarpé, s'ouvre naturellement, et les châtaignes tombeat

à terre, où il faut avoir le soin de les ramasser tous les jours pour les mettre en tas jusqu'a ce qu'on les serre au grenier: mais les fruits recueillis de cette manière ne sont pas de garde. Pour avoir les châtaignes long-temps fraiches, il van mieux les abattre doucement à coups de gaule, un peu avant leur maturité; elles tombent alors avec leur hérisson, et on les met en tas jusqu'à ce que celui-ci s'ouvre pour laisser sortir le fruit.

Les plus belles variétés de châtaignes, connues sous le nom de marrous, se mangent aprêt qu'on les a fait cuire dans une poèle percée de trous, et exposée à la chaleur d'un feu clair, grillées de cette manière, on les sert sur les meilleures ables. Les confiscurs en font confire ou glacer au sucre. Plus simplement, on les fait rôtir sous la cendre chaude, ou bouillir dans l'eau. Ce n'ést ordinairement que les moindres variétés qu'on prépare de cette manière, et dont le peuple fait la principale consommation.

Les meilleurs marrons viennent du Dauphine et des environs du Luc en Provence.

Dans le Limousin, où les châtaignes servent d'aliment à une grande partie des habitans des campagnes, on a, de temps immémorial, un procédé particulier pour les préparer et les faire cuire. On enlève d'abord avec un couteau, l'enveloppe extérieure qui est coriace, ct qui se détache assez facilement par parties. On remplit ensuite d'eau jusqu'à moitié, une grande marmite de fonte mise sur le feu; et lorsque l'eau est bouillante, on v jette les châtaignes pelées des la veille. afin de leur enlever la seconde peau qui est très-adhérente à leur substance, ct qui est comme collée dessus, parce qu'elle s'insinue dans les fentes creusces dans la surface de ce fruit. On laisse la marmite sur le feu en remuant les chàtaignes avec une écumoire jusqu'à ce que l'eau chaude ait pénétré la substance de cette peau, qu'on appelle tan, et jusqu'à ce qu'elle ait produit un gonflement qui détruit son adhérence au corps de la châtaigne. Lorsqu'en comprimant les châtaignes entre les doigts, elles s'échappent par la compression, en se dépouillant de tout leur tan sans autre effort . on retire la marmite du feu, et on les remue au moyen d'un instrument de bois nommé déboiradour, et qui est composé

de deux barres de bois attachées en forme de croix de saint André, au milieu de leur longueur, par une cheville qui laisse aux bras de ces barres la mobilité qu'ont les branches d'une paire de ciseaux; de manière que, les deux bras inférieurs de l'instrument étant enfoncés au milieu des châtaignes, on les remue fortement en tous sens, en tournant, ouvrant ou fermant, avec les deux bras supérieurs du déboiradour. qui restent au dehors de la marmite. Par le moyen de ces mouvemens réitérés, les châtaignes se dépouillent du tan qui les couvroit : celui-ci s'élève au-dessus, et s'accumule le long des parois intérieures de la marmite, tout autour des bords. Dans cet état on les retire avec une écumoire, en en mettant à mesure une certaine quantité sur une sorte de erible à large voie, formé de lattes fort minces de bois de châtaignier, entrelacées les unes dans les autres. En les agitant sur ce crible, elles achèvent de se débarrasser de leur tan; et en les lavant enfin dans de l'eau froide, on les dépouille totalement de ce qui pouvoit leur en être resté, et on leur enlève une grande partie de l'amertume qu'elles avoient prise dans la première eau.

Après toutes ces manipulations, les châtaignes sont blanchies, et il ne reste plus qu'à les faire euire. Pour procéder à leur cuisson, on les remet dans la marmite sur le feu avec une certaine quantité de nouvelle eau, et on les fait bouilir pendant quelques minutes, ce qui suffit pour avancer beaucoup leur euisson, et achever d'extraire la partie amère dont elles sont imprégnées. On verse alors l'eau qui est encore colorée et amère, en inclinant la marmite et en retenant les châtaignes avec le couvercle : et on achève de les faire totalement euire, en laissant sur un feu très-doux la marmite, dont on garnit le couverele avec du linge pour concentrer la chaleur. Par cette dernière opération, les châtaignes perdent l'eau surabondante qui les pénétroit, et elles aequièrent ûn goût et une saveur que n'ont point celles qui ont été cuites dans l'eau avec toutes leurs peaux, et mêmes celles qui l'ont été sous la cendre.

La châtaigne est un aliment sain. Dans plusieurs parties de la France, comme le Limousin, le l'érigord, les Cévennes et l'île de Corse, les habitans des campagnes et la classe indigente en font presque leur unique nourriture. Il en et de même dans les montagnes des Asturies en Espagne, dans quelques cantons de la Sicile, et dans les Apennins en Italie. Dessèché et broyé, ce fruit est aussi employé pour nourrir les bestiaux et pour engraisser la volaille.

La chataigne, depouillée de ses écorces, est formée de trois substances principales : 1.º une grande quantité d'amidon; a.º un gluten analogue à celui des plantes céréales; 5.º une substance sucrée. Cette dernière y est même en assez grande quantité peur que, lorsque les sucre des colonies étoit, il y a quelques années, porté à un si haut prix dans une grande partie de l'Europe, plusieurs essais faits pour chercher à retiere du aucre des châtaignes; curent assez de succès pour faire croire qu'il pourroit être avantageux de fabriquer de ce sucre, surtout suivant le procédé de M. Guerrazi, de Florence, qui étoit parvenu à l'extraire du fruit, saus alterer la partie faireuse et autritivé de celui-ci.

La première enveloppe de la châtaigne pourroit être employée dans la teinture en noir; elle y remplaceroit jusqu'à un certain point la noix de galle. La seconde peau est amère et

astringente.

Dans les Cévennes on fait dessécher les châtaignes dans des bâtimens disposés exprès, et dans lesquels sont pratiquées de grandes claies sur lesquelles on peut mettre à la fois cent vingt à cent trente setiers de châtaignes, du poids de cent livres chacun. On allume sous ces claics un feu qu'on arrange de manière à ce qu'il produise beaucoup de fumée, afin que celle-ci, en perçant à travers les châtaignes, puisse leur communiquer la chaleur qui doit en opérer la dessiccation, Pendant les premiers jours, on entretient un feu doux; on l'augmente ensuite par degrés jusqu'au neuvième ou dixième jour, qu'on retourne les châtaignes avec une pelle : et on continue cusuite à gouverner le feu de la même manière. jusqu'à ce qu'on soit assuré que les châtaignes sont bien seches, Lorsqu'elles sont parvenues à l'état convenable , on les retire de dessus la claie, et on les bat pour les dépouiller de leurs enveloppes. C'est dans de grands sacs de forte toile, pouvant contenir environ vingt setiers à la fois. qu'on met les châtaignes pour leur faire subir cette opération, et deux hommes aven un bâton chreun, frappent sur le sac suffismment de coups pour briser. Fécorée extérieure, et détacher en même temps la peau intérieure. Le sac dans lequel on met les châtiques pour les bâtire, doit être auparavant trempé dans l'eau, pour empécher qu'il ne soit déchiré pir le battuge. Quand celui-ci est terminé, on vanne les châtaignes pour les séparer entièrement des débris de leurs enveloppes, etensuite on les serre pour s'en servir au besoin. Ainsi préparées, elles peuvent se conserver d'une année à l'autre.

En Corse, on est pussi dans l'usage de faire séchge les chàtaignes, et on en opère la dessiccation, à peu de chose prés, de la même manière que dans les Cévennes: mais, comme les Corses en préparent une sorte de pain, ils les font moudre au moulin, ce qui oblige de les passer auparavant dans un four, quelque temps après en avoir retiré le pain, afin de les priver de toute espèce d'humidité qui pourroit s'opposer à leur conversion en farine.

Le pain fait avec de la farine de châtaignes a une saveurdouce et agréable; il se digére facilment, et peut se conserver, quinxe jours et plus. Mais, selon Parmentier, ce pain des Corses n'a aucune des qualités qu'on exige dans cetui de grain; il n'a point la mème fernneté; on an parviendra jamais, quelque apprét et quelque forme qu'on lui donne, à ca faire du pain levé, ête n'est tout au plus qu'une galette, d'ailleurs fort utile pour les gens de la campagne qui n'en 'ont pas d'autre.

2.º Caratesua satt: Castanea pumila, Lam., Dict. enc., 1, pag. 709; Mich., Arh. Amer., 2, p. 166, pl. 7; vulgairement chincapiá. Cette espèce, qui appartient exclusivement à l'Amérique septentrionale, présente des dimensions fort différentes, selon le climat sous Jequel elle croit. Dans, les parties du nord des Etats-Unis, dans les terrains secs et arides, clle n'est, pour ainsi dire, qu'un arbrisseau qui parvient rarement à plus de sept à huit pieds de haut, tandis que dans la Caroline méridionale, la Georgie et la basse Louisiane, où le sol est frais et ferille, elle s'élève quelquefois à trente et quarante pieds de hauteur, sur douze à quinre pouces de diamètres il est vrai cependant qu'elle reste le plus souveint au-dessous de ces proportions. Ses feuilles sônt longues de

trois à quatre pouces, oblongués-lancéolées, courtement pétiolées, glabres en-dessus, legèrement cotonneuses et blanchâtres en-dessous, bordées de dents obluses. Ses fleurs sont disposées comme dans le châtaignier commun, mais molifépha petites. Les péricarpes sont arrondis, hérises d'épines, et neirenferment qu'une sécule châtaigne, qui n'est guère plus grous qu'une noisette sauvage, et qui a une saveut rrès-douce.

Le bois de chincapin a le grain plus fin et plus serré que cleil du châtaigaier ordinaire; il est aussi plus pesant, et il a probablement, encôre plus que lui, la propriété de résister long-temps à la pourriture: mais, comme on en troûve ragement de gros morceaux, il est fort peu en usage. Le chincapin est cultivé en Europe, dans les jardins de botanique et cher quelques amasturs, comme objet de curiositaique et cher est rare qu'il y résusisse. (L. D.)

CHATAIGNER DE LA GUIANE. (Bot.) Dans quelques cantons de cette contrée, on donne ce nom au pachirier, pachira aquatica, Aubl., p. 726, t. 297, qui est le carolinea de quelques

botanistes modernes. (J.)

CHATAIGNER DE SAINT-DOMÍNGUE. (Bot.) Dans cette colonie on nomme ainsi le cupania. Le mêuie nom est donné Amérique au sloanca, parce que son fruit est hérisé comme l'enveloppe extérieure des fruits du châtaignier ordinaire. (J.)

CHATAIRE. (Bot.) Voyez Cataire. (J.)

CHATALHUIC (Bo.1), nom mexicain d'une casse dont les feuilles sont composées d'environ neuf paires de folioles, suié vant la figure qu'en donne Hernander, p. 70. Elle n'est rapportée à aucune des espèces connues: on ne peut l'assimiler à la casse d'Alexandrie, ou casse ordinaire, qui n'a que cinq paires de folioles. (J.)

CHAT DE MER. (Ichthyol.) Dans quelques pays om donne en om la la chimére arctique, à cause de l'éclat dont ses yeux brillent dans l'obscurité. Voyer Carséns. (H. C.) CHATE (Bot.), Chatis. Daléchamps dit que le pastel, i tatis tinciorie, est dans nommé cher les Arabes. Ce nom est

bien different de celui de fidil-el-djemal, cité par Forska el pour son isatis Ægyptia. (J.)
CHATE, CRATE, QUATE (Bot.), noms arabes d'une

espèce de concombre, cuc umis chate, pour lequel Forskaël cite aussi le nom de abdelavi, et M. Delile celui de a-bd-allaouy, en ajoutant que le fruit non mûr est nommé a-ggour. (J.)

CHATELANIA. (Bat.) Nocker, dans ses Elémens de Boinnique, publis en 1391, a reu établir, sous ee noûn, un niouveau geare de plantes, déjà constitué par M, de Jussieu, en 1789, sous le nom de drepania, et plus anciennement encore par Adanson, sous le nom de tolpis. Nous pensons, malgré l'autorité de Gærtner, que le nom de drepania doit être préféré, parce que, Adanson ayant trés-mal caractéries son tolpis, il est juste de considèrer M. de Jussieu comme le véritable auteur du genre. (H. C.AS.)

CHATEPLEUSE, ou CHATE-PELEUSE, ou CHATTE-PEALEUSE. (Entom.) Ce sont les noms vulgaires des charansons, et particulièrement de la Calandar du Grain. Voyez ce mot. (C. D.)

CHATHETH, CHITHA, ITICA (Bol.), noms arabes du tragacantha des anciens, astragalus tragacantha, suivant Daléchamps. (J.)

CHAT-HUANT. ( Ornith. ) Quoique cette dénomination s'applique le plus ordinairement à l'espèce de chouette qui est désiguée par Linnæus sous le nom de strix stridula, plusieurs auteurs prétendent que la hulotte, strix aluco, est le même oiseau, et que les deux 'ne différent qu'en ce que le premier seroit une femelle, et le second un vieux male. Ou n'examinera pas ici cette question, et l'on se bornera à faire observer que la même dénomination de chat-huant a été étendue à d'autres espèces ; qu'ainsi l'effraie, strix flammea, Linn., est connue, en certains endroits, sous le nom de chat-huant plombe, ou de petit chat-huant; que le hibou, ou moyen duc, strix otus, Einn., est quelquefois nommé chat-huant cornu, et le grand-duc, striz bubo, Linn., grand chat-huant; que le hibon à courtes oreilles , strix brachyotos . Gmel., se nomme, en Sologne, chat-huant de bruyère : qu'enfin le chat - huant de la baie d'Hudson se rapporte à la · chouette caparaçonnee, strix hudsonia, Gmel.; le chat-huant blanc de la même baie, au harfang, strêx nyctea, Linn, ; le chat-huant de Canada, à la chouette funèbre, strix funerea. Linn. ; et le chat-huant du Mexique, à la chouette chichfetli, striz chichictli, Gmel. Voyez Chouerre. (Cs. D.)

'CHATIAKELLE (Bot.), nom caraïbe d'une plante des Antilles, bidens nivea de Linnæus, maintenant melananthera hastata de Michaux. (J.)

CHATILLON, CHATOUILLE. (Ichthyol.) C'est le nom que l'on donne, dans quelques cantons de la France, à l'ammocœte lamproyon. Voyez Ammocœte. (H. C.)

CHATINI, CHATINIE, CHAITINI (Bot.), noms arabes de la guimauve, suivant Dalechamps. (J.)

CHAT-MARIN. (Jehthyol.) Dans plusieurs de nos départemens méridionaux, on appelle ainsi la Rousserre. Voyez ce mot. (H. C.)

CHATMEZICH (Bot.), nom arabe d'une espèce de tamaris, suivant Menttel. Les noms rapportes par Forskaël sont rès-différens: le tamarir gallica est nommé hattab-achmer, et celui du Levant, atl. (J.)

CHATMLÆ (Bot.), nom arabe de l'alcea ficifolia, espèce de rose-trendère, suivant Forskaël; c'est le khatmych de M. Delile. (J.)

CHAT-OISEAU (Ornith.), nom donné par Catesby à l'oiseau dout Brisson a fait son gobe-mouche brun de Virginie; -Buffon, son maucherolle de la même contrée; Lianneus, son musicapae carolineusis, et auquel Sonnini a rapporté la grive rousse et noitatre d'Azara. (Cs. D.)

CHATON (Bot.), Catulus, Julus, Amentum. Le chaton, dont le suile, le peuplier, l'aune, le noyer, le noisetier, le pin, etc., offrent des exemples, est une eupèce d'épi dont les fleurs sons attachées à l'axe ou pédoncule commun, par l'intermédiaire de bractées, lesquelles font, dans ce bas, les fonctions de pédoncules garticuliers. En arrachant. Les bractées, on enlève nécessirement les fleurs ; c'est ce qui n'a point lieu dans l'épi proprement dit, où les bractées, lorsqu'il y en a, ont un point d'attache distinct.

Les chatons sont unisexuels : un épi unisexuel, celui du chêne, par exemple, prend quelquefois, à cause de l'analogie, le nom de chaton.

Le saule, le peuplier, le myrica, 'portent les chatons males sur un pied, et les chatons femelles sur un autre pied; dans le boulean, le charme, le noisetier, le même individuporte les chatons mêles et les chatons femelles. Les chafons måles sont pendans dans le bouleau, le peupilier, le noisetier, le charme; ils sont dressés dans les pins, les sapins, le cèdre et plusieurs saules. Ils tombent toujours après la floraison.

Les fleurs, dans les chatons males, ne sont ordinairement composées que d'étamines; quelquesois les étamines sont environnées d'un périanthe simple.

Les fleurs des chatons femelles, toujours munies d'un périanthe adhérent, sont enfermées dans des cupules.

Dans les chatons femelles des pins, des sapins, des mélèces, les bractées portent à leur base une longue écaille (pédon-cule squamiforme). Les cupules qui contiennent les fleurs, sont attachées, sur ces espèces de pédoncules, dans une position renverée; car leur orifice regàrde l'axe du chaton. Après la floration, les pédonquies et non les bractées, prennent de l'accroissement et deviennent, des écailles l'igneuse qui cachent les fruits, en se recouvrant les unes les autres, comme les briques d'un toil.

Dans les chatons femelles des cyprès, des thuyas, des genévriérs, lès cupules qui contiennent les fleurs sont dressées, et non renversées comme dans les pins; elles sont attachées immédiatement sur les bractées, et ces bractées deviennent des écailles ligneuses (cyprès) ou succulentes (genévrier).

Les chatons femelles prennent à la maturité le nom de atroblies; ceur des pins, des aspins, etc., sont ordinairement' connus sous celui de cônes; ceux des cyprès, des thuyas, sous le nom de galbujes; et ceux du genévrier, à cause de leurconsistance asoculente et de leur aspect, sous celui de baics.

L'organisation singulière des chatons femelles de pins et autres coniféres, a cté développée dans ces derniers temps par M. Mirbel. (Mass.)

CHATOUILLE, ou CHATAOUILLE (Malacoz.), nom que les marins du Havre et de quelques autres ports de la Manche donnent au poulpe commun. (DE B.)

CHATOUILLE. (Ichthyol.) Voyez CHATILLON. (H. C.)
CHATOYANTE. (Min.) M. Delamétherie a donné ce nomatix

pierres demi-transparentes qui ont des reflets brillans et variés, en raison de l'aspect sous lequel on les voit; il place dans cette espèce de genre, l'ail de chat (voyez Quanz chatorant), Theliolite, l'heeatolite (voyez l'elsfath chatoyant); l'œil de poisson, voyez Felsfath naché. (B.)

CHATOYANTE. (Erpét.) Razoumowski a donné ce nom à une petite couleuvre qu'il a découverte aux environs de Lausanne, en Suisse. Voyez COULEUVAE. (H. C.)

CHATOYANTE ORIENTALE. (Min.) C'est une variété de corindon - télésie, connue aussi sous le nom de saphir ail de chat. Voyez Corindon. (B.)

CHAT-ROCHIER. (Ichthyol.) Plusieurs au teurs nomment ainsi une espèce de Roussette, le Rochier. Voyez ces mots. (H. C.)

CHATTAI-RENAY. (Bot.) Espèce-de chayaver ou hedyote de la côte de Coromandel, qui est peut-être l'hedyotis panicuiata. On radique aussi sous le même nout, dans un herbier de Pondichéry, une espèce de trianlhema. (3.)

CHATTERER (Ornith.), nom du jaseur en anglais. (CH. D.) CHATUKAN. (Iehthyol.) Quelques naturalistes disent que ce nom est donné par les Jakouts à un esturgeon, aeipenser stellatus. Voyez Esturgeon. (H. C.)

CHATUTE-MEKELE (Erpétol.), nom que les Kalmouks donnent à la tortue bourbeuse, Voyez Toatue. (H. C.)

CHAU. (Bot.) On lit dans le Recucil des Voyages, qu'un arbrisseau de ce nom existe dans la Virginie; il est en buisson, ayant le port du groseillier. Ses baies sont bonnes à manger, et leur goût est excellent. (J.)

CHAUBE. (Bot.) Suivant C. Bauhin, les Tures nommoient, ainsi la boisson qu'ils préparoient avec les graines de l'arbre qui est le bon ou ban de l'rosper Alpin, le buncho d'Avicenne, le bunce de Rharès, si connu maintenant sous le nom de caféyer. (J.)

. CHAUCH. (Bot.) Voyez CHOCH. (J.)

CHAUCHE-BRANCHE. (Ornith.) On appelle ainsi en Sologne l'engoulevent, caprimulgus europæus, Linn., qui se nomme en Provence chauche-crapout. (Cu. D.)

CHAUCHE-POULE (Ornith.), nom du milau, faleo milvus, Linn., en Champagne. (Cs. D.)

CHAUFOUR. (Ornith.) Un des noms vulgaires du pouillot ou chantre, motacilla trochilus, Linn. (Cu. D.)

CHAUGOUN. (Ornith.) Espèce de vautour, dont M. Levaillant a donné la description et la figure dans son Ornithologie d'Afrique, tom. I, pag. 52 et pl. 11, vultur chaugoun, Daud. (CH. D.)

CHAULIODE (Entom.), Chauliodes. Sous ce nom de genre, M. Latreille a séparé, de celui des hémérobes, une espèce qui a les antennes pectinées, et qu'on trouve à Philadelphie. Voyez Héménoge et Grécorrères. (C. D.)

CHAULIODE (Ichthyol.), Chauliodus. M. Schneider a le premier établi ce genre de poissons qui appartient à la fanille des siagonotes, et que quelques ichthyologistes ont confondu avec les ésoces.

Ses caractères sont les suivans: deux dents à chaque mâchoire, fort longues, et sortant de la bouche, de manière à se croiser sur la mâchoire opposée quand la gueule se ferme; nageoire dorsale répondant à l'intervalle des pectorales et des cotopes, et à premier revon prolongé en fidiment.

Chauliode est un mot grec (χαυλιοδως), qui indique la manière dont les dents sortent de la bouche chez ce poisson.

Le Carattagns : Chauliodus Stonni, Schneider ; pag. 450; Chauliodus selinotus, Schueid, tah. 85; Esox stomius, Shaw; Vipera marina, Cateshy. Corps alongé, étroit, tête plus lorge que le trone; gueule largement fenduer dents aigués, séparées les unes des autres, courbées vers le sommet, machoire inféricaire plus longue, recouvrant la supérfeure; yeux situés au sommet de la tête; nageoires pectrolas insérées três-bus, aigués; catopes au milleu de l'espace qui les sépare de l'aualecteinte générale verte. Taille d'envivion quinze pouces.

Le chauliode a été pris dans la mer qui baigne les rivages de Cadix. On en conserve un individu au Muséum britannique; un sceond existe dans un cabinet particulier à Londres. (H. C.)

CHAUME (Bot.), Culmus. La tige des graminées est spécialement désignée par le nom le chaume. Cette tige est ordinairement creuse et toujours pourvue, de distance en distance, de nœuds qui portent chacun une feuille, dont le petiole forme une graine. Voyez pour exemples :le Roszau, fe Buts, 1e Mass. (Mass.)

CHAUMET, ou CHAUMERET. (Ornith.) L'oiseau auquel on donne quelquesois ce nom, suivant Salerne, est le bruant de haie, emberiza cirlus, Linn. (Cn. D.)

CHAUNA, (Ornith.) Voyez CHAÏA. (CH. D.)

ou sablonneux, et que tout le monde connoît sous le nom de chausse-trape ou de chardon-toilé. Sa tige, trie-rameuse, forme une touffe étalée, arrondie, haute d'un pied environ. Elle est anguleuse, sub-pubescente, garnie-de feuilles pinnatifides, dont les divisions sont étroites, linéaires et distantes. Les calabides sont esselles, terminales, covironnées de bractées foiliformes, indépendantes du péricline; celui-ci en muni d'épines jeunêtres, très-grandes. Les corolles sont purpurines, et les cypséles dépourveus d'aigrette. Pendant la préfleuraison, les calabides en bouton semblent porter une étoile épineuse dont l'aspect est asses agréable.

La CALCITRAPE A DENTS DE MOULE : Calcitrapa myacantha; Centaurea myacuniha, Decand., Flor. fr., a la tige grêle, rameuse, foible, glabre. Les feuilles, rapprochées vers l'extrémité des rameaux, sont sessiles, linéaires-oblongues, légèrement cotonneuses, les unes dentées en scie, les autres un peu lobées vers leur basc. Les calathides sont terminales. solitaires, cylindriques, et plus petites que dans l'espèce précédente ; leur péricline est glabre , formé de squames eoriaces, imbriquées, terminées chaeune par un appendice corné, concave, ovale, bordé de neuf à onze dents épineuses, acérées, presque toutes égales entre elles, et analogues aux dents de la charnière des coquilles bivalves : les corolles sont purpurines, égales entre elles, et les cypsèles sans aigrette, comme dans la chausse-trape. Cette plante bisannuelle, qui fleurit aux mois de juillet et d'août, a été trouvée dans les environs de Paris, à Vincennes, Cachant, etc., sur les bords des fossés.

LA CACETRANS SOSSTEANE : Calcitraps solstitalis ; Jam., Fl. franç. (Cralares solstitalis; Linn. C'est une plante annuelle, qu'il n'est pas rare de rencoutrer autour de Paris, où elle se fuir remarquer par ses fleurs jaunes, dans les mois de juillet et d'août, sur les lieux secs, au hord des chemins et ap jied des coteaux. Sa tige dressée, un au rameuse, ailée, haute d'un pied environ, porte des feuilles dont les supérieures sont presque linéaires; et les inférieures, asser larges, profondément sinuées en lyre, avec un grand lobe terminal, Les calathides, sinées à l'extrémité des rameaux, ont le périeline globuleux, ordinairement glabre, composé de

squames imbriquées, terminées chacune par cinq épines, dont l'une, occupant le milieu, est incomparablement plus longue. Les cypsèles du disque sont aigrettées; celles de la couronne sont sans aigrette.

## Deuxième sous-genre. SERIDIE.

La CACETRAPE RUDB: Calcitrapa aupera; Centaurea aupera, Linn. Elle croit dans les champs et les lieux stériles de nos provinces méridionales. Ses tiges sont zannelées, rougedtres; hautes d'un à deux pieds; ses feuilles sont lancéolées, un peu étroites, dentées ou sinuées, et rudes au-toucher; les calathides sont petites, composées de fleurs purpurines, entourées d'un péricline dont les squames portent trois ou cinq épines très-petites, rougedtres. Les cypsèles, mouchetées de lignes noiràtres, sont surmontées d'une aigrette très-courte. (H. Cass.)

CHAUVE [Gaaise] [ Bot.], Calumn, muticum (Semen). Dans la famille des apocinées, les plantes d'une section ont les graines develues, et les plantes d'une autre section ont les graines dépourvues de chevelure ou chauves. L'aporin a, par exemple, les graines chevelues; la pervenche ales graines chauves. (Mass.)

CHAUVE. (Ornith.) Le choucas chauve, corvus calvus, Linn., est décrit sous le simple nom de chauve dans les Oiseaux rares de Levaillant, pag. 108, et figuré pl. 49 du même ouvrage. Voyer Choucas chauve. (Cn. D.)

CHAUVE-SOURIS (Ichthyol.), nom vulgaire d'un poisson d'Amérique qui appartient au genre Malthée. On a aussi quelquefois appelé ainsi la mourine. Voyez Malthée et Myllosatz. (H. C.)

CHAUVE-SOURIS (Mamm.), nom que l'on donne commumément aux mammifères qui ont la faculté de voler; aussi plusieurs animaux, d'espèces très-différentes, l'ont-lis reçu. Les naturalistes l'ont rei reint aux mammifères pourvus d'ailes, qui out des dents d'omnivores. Vovez Curarorinas. (F. C.)

CHAUX. (Min.) La chaux, combinée avec différens acides, forme la base d'un grand nombre d'espèces minérules de la classe des sels : elle entre en outre dans la composition de plusieurs espèces de pierres, et même dans celle de quelques



minerais métalliques; mais elle ne s'y présente ni aussi abondamment ni aussi fréquemment que la silice, l'alumine et la magnésie.

Les espèces qui appartiennent à ce genre, sont les suivantes, dont nous présenterons l'histoire dans l'ordre alphabétique.

Nomenclature caractéristique. Nomenclature binome usuelle.

## Chaux 1. Native.

| 2. | Nitra | te. |
|----|-------|-----|

| 2 | C 1 C - 4.4. |  |
|---|--------------|--|

| Sulfatée. |      |  |  |  | gypse. |
|-----------|------|--|--|--|--------|
| 0 10 11   | <br> |  |  |  | - 1 3  |

| 4. | Sulfatee an | nyure        | annyuru   |
|----|-------------|--------------|-----------|
| 5. | Carbonatée  | rhomboidale. | calcaire. |
|    |             |              |           |

phosphorite.

Les numéros placés en avant de chaque espèce les feront l'reconnoître et en rappelleront le rang lorsque ces espèces vout être confondues entre elles et avec les mois de renvois et les synonymes par l'ordre alphabétique.

1. Espèce. CHAUX RATIVE. La chaux a une si grande affinité pour l'acide carbonique qui se trouve répandu partout, qu'en supposant qu'elle ait pu, dans certaines circonstances, exister dans l'état où on l'appelle pure ou vise, il est peu probable qu'elle s'y soit maintenue long-temps, au moins dans les parties de la croûte du globe soumises à nos observations; cependant quelques minéralogistes admettent cette manière d'être de la chaux dans la nature, et la nomment chaux native.

Wallerius regarde comme chaux native une terre blanche ou grise, qu'on retire du fond de la mer sur le rivage de Maroc en Afrique, et dont les particules se réunissent en une masse solide à l'air. Il est varia qu'il confond dans le même article la chaux carbonatée qui sê dépose dans les bassins de certaines eaux thermales, après avoir nagé quelque temps à leur surface, et d'autres variétés de chaux carbonatée puivérulente.

Mais on pourroit regarder, avec lui, comme chaux native, et même comme chaux vive, celle qu'il cite, d'après Dacosta, Boyle et Bruckmann, comme venant des bains de Bath ea Angleterre, et qui fuse dans l'eau, et forme, avec ce liquide,

Cong

un ciment solide; mais il faudroit que ces observations fussent

La prétendue terre calcaire calcinée, ou chaux de volcan, citée par M. Monnet, dans sa Minéralogie, comme se troivant très-abondante et en couches obliques dans la Haute-Auvergne, le long des montagnes très-rapides qui bordent la vallée de Vic, nous paroit appartenir à la variété que nous nommons calcaire marneux; celle du moins que nous avons nobervée dans cette même vallée, appartient bien certainement à la formation du calcaire d'eau douce, qui est ordinairement presque entiévement composé de calcaire marneux, sa propriété de fuser un peu avec l'eau, paroit venir de sa porosité et de la facilité qu'elle acquiert par-là, d'absorber l'eau asset promptement, et avec une sorte de sillement.

· CHAUX ABSÉNIATÉE, QU PHARMACOLITE, C'est-à-dire, pierre empoisonnée.

Cette espèce minerale rare, mal caractérisée comine espèce, parce qu'on ne sait pas bien quels sont ses principes essentiels, ni quelle est sa forme primitive, est composée, d'après les analyses de Klaproth et, de John, de plus de 50 pour 100 d'acide arsénique sur 25 de chaux. Il nous semble plus convenable de placer cette combinaison dans le genre de l'arseine que dans celui de la chaux; les caractères extérieurs et les principes constituans de ce minéral semblem indiquer ce rapprochement, qui a été fait par Werner et par Jameson, et qui est analogue à celui qu'on a fait en plaquat dans le genre Schéelin, le schéelin calcaire. Voy. Pranswocaras.

CHAUX CARBONATÉS SILICEUSE, OU DATROUTE. COMME II NY a pas encore plus de moñis de regarder la chaux comme has de ce sel que la silice, nous en ferons une espèce particulière et indépendante, que nous décrirons sous le nom de DATROUTE. VOyez ce moi.

6.º Espéce. Chaux cansos and coration que, ou Anaxoserra. Dans un système de classificatio des substances uninérales, qui est fondé sur la composition de ces substances, on ne peut se dispenser de regarder comme essentiellement composé de chaux et d'acide carbonique, un minéral qui, analysé depuis dix ans par les plus habiles chimistes de l'Europe, et constamment dans le but dy trouver autre chose que cèse deux

(memor/Congl

substances, les a toujours présentées, tantôt sans aucun mélange notable, tantôt en quantité si prédominante, qu'on ne peut attribuer aucune influence importante aux terres étrangères qui s'y sont trouvées quelquefois en proportion infiniment petite et encore variable. L'arragonite est donc pour nous, dans l'état actuel de nos connoissances, une chaux carbonatée, aussi bien que le sel marin est une soude muriatée, etc. Vouloir la considérer autrement, c'est dévancer l'expérience; c'est établir une hypothèse possible, qui se réalisera peut-être un jour, mais qui n'est choore fondée suraucun fait constant.

Néanmoins, comme cette chaux carbonatée présente une réunion de caractères cristallographiques et physiques qui établit entre elle et la chaux carbonatée rhombordale des différences trés-remarquables, nous regardons, avec M. Haüy, et avec la plupart des minéralogistes, ces différences comme assez importantes pour en faire une espèce minérale particulière.

Nous conservons à cette espèce le nom usuel d'Annaconire, et nous lui donnons le nom caractéristique de Carux cansinaris ocrassanques, qui exprime ses principaux caractères chimiques et minéralogiques, c'est le calcaire excentrique de Karsten et de la plupart des minéralogistes allemands; la chaux carbonatée dure de M. de Bournon.

Les caractères qui lui sont communs avec la chaux carbonatée rhomboïdale pure, sont de faire comme elle effervecence avec les acides, et de se réduire en chaux par l'action du chalumeau; mais ce sont presque les seuls : les caractères qui la distinguent, sont, au contraire, s'hien plus nombreux.

Elle est plus dure que la chaux carbonatée; plusieurs de sey variétés cristillisées, exposées à l'action du feu du chalumeau, pétillent et se dispersent en un grand nombre de petigs parcelles; mais cette propriété n'appartient pas même à toutes les variétés cristillisées. Sa pesanteur spécfique est plus forte; elle est de 2,94, tandis que celle de la chaux carbonatée rhomboïdale n'est que de 2,72.

Mais c'est dans son clivage, et par conséquent dans sa forme primitive, et dans son action sur la lumière, que se montrent les plus grandes différences.

L'arragonite se présente ordinairement sous la forme de

prisme, à quatre ou à six pans, ou de dodécaèdre, composide deux pyramides à six faces très-sigués et opposées base à base. La division perpendiculaire a Taxe ne donne aucon joint, mais elle fait natire une véritable cassure qui extreuse et asex éclatants e celle qui est paralléle à l'axe des cristaux, offre des laines paralléles aux pans d'un prisme à base rhombe, dont les angles seroient de 116 d. et 6, 6 d.; on observe en outre, mais avec assez de difficulté, des joints qui indiquent un clivage oblique à Taxe des cristaux, et qui conduisent à une forme primitive qui est un octaèdre rectangulaire, dans lequel l'incidence de Mar M est, suivant M. Hauy, de 116 d. 56°, et celle de P sur P de 109 d. 28°.

Quoiqu'on puisse, soit par des lois de décroissement très-

compliquées, soit par des modifications trop considérables dans la valeur des angles du rhomboïde pour n'être point sensibles, obtenir avec le noyau de la chaux carbouatéc rhomboïdale un prisme donnant l'angle de 128 d., qui se trouve naturellement dans l'arragonite prismatique, on n'arriveroit iamais à faire rentrer ces formes l'une dans l'autre. Une seule réflexion suffit pour le prouver : car, dans le cas gn'on suppose ici, deux des pans des prismes de l'arragonite seroient parallèles aux joints naturels, et donncroient par conséquent, par le clivage, des facettes éclatantes; les deux autres, au contraire, ne présenteroient aucun clivage : or, cette conséquence est en opposition avec l'observation qui fait voir sur les quatre pans des prismes d'arragonite, un poli et un clivage égalèment nets et éclatans. « Enfin, quand même on trou-« veroit, dit M. Hally, une loi admissible de décroissement pour l'angle de 128 d., il faudroit encore une loi susceptible de donner le sommet dièdre, ou les deux autres-" faces de l'octaedre. " La réfraction de l'arragonite est très-différente de celle du

calcaire Phomböidal. elle est simple lorsqu'on regarde à travers deux faces parallèles du prisme, et l'imagene paroit double que quand on regarde l'objet à travers la base du prisme et une facette artificielle inclinée sur cette base, de 10 à 15 degrés. Nousayons dit que l'analyse dece minéral ayoit étésouvent

faite par un grand nombre de chimistes.

Les premiers, MM. Klaproth, Fourcroy, Vauquelin, The-

•

mard , Biot , Bucholz, etc. , malgré tous les soins qu'ils ont pris , malgré les méthodes perfectionnées qu'ils ont employées. n'y ont trouvéque de la chaux de 0,58 à 0,55; de l'acide carbonique 0,41 à 0,45, et de l'eau de 0 à 0,3 ; Bucholz est même le senl qui ait trouvé dans l'arragonite cette grande quantité d'eau. Ces analyses établissoient entre l'arragonité et le calcaire rhomboidal, la plus complète identité de composition.

Mais, en 1813, M. Stromeyer, de Gottingue, annonça avoir reconnu dans un grand nombre de variétés d'arragonites qu'il avoit analysées de nouveau, ct dont il donna l'énumération, la présence du carbonate de strontiane, en quantité fort petite, il est vrai, et variable dans les différentes variétés, mais constante dans chaque variété. L'arragonite d'Aragon, qui est celle qui en coutient le plus, n'en renferme guère que 4 pour 100; et celle de Vertaison en Auvergne, n'en a donné que 2 pour 100. M. Langier a répété à Paris les expériences de M. Stromeyer, et a obtenu à peu près les mêmes résultats.

On s'est empressé de conclure que la présence du carbonate de stroutiane étoit la cause recherchée depuis si long-temps de la différence de l'arragonite et du calcaire rhomboïdal, et des différences de formes de ces deux sels pierreux.

Mais de nouveaux travaux, entrepris sur un grand nombre d'arragonites, par MM, Bucholz et Mcissner, out fait connoctre que plusieurs variétés de ce sel pierreux , prises dans des lieux différens, ne renfermoient pas de carbonate de strontiane, on n'en renfermoient que des quantités presque inappréciables. Les arragonites de Neumarck, de Saalfeld, de Minden, de Lunebourg, et même celle de Bastène, n'ont point donné de strontiane à ces habiles chimistes. M. Laugier, étonné que celle de Bastène, dans laquelle on assuroit en avoir trouvé, n'en ait pas offert, a répété, avec sa précision ordinaire, l'analyse de cette variété locale; et, en effet, il n'y a trouvé qu'un millième, au plus, de strontiane. Quant aux arragonites qui n'en renferment pas du tout, il fait remarquer, 1.º qu'elles sont rarement pures et transparentes; 2.º qu'elles contiennent presque toutes un peu de sulfate de chaux.

Il résulte de ces faits et de ceux que nous avons rapportés plus haut sur la forme de l'arragonite, premièrement, que la forme primitive de l'arragonite et ses formes secondaires 18.

sont absolument incompatibles avec celles de la chaux carbanatée rhomboidale, et qu'on ne pourra jamais regarder la première comme une modification ou une forme secondaire de la seconde, quelque compliquées que soient les lois de décroissement qu'on veuille admettre. Cette incompatibilité est démontrée par la loi de symétrie qui préside à la formation des cristaux secondaires. D'apres le nombre des plans de clivage dans la forme primitive de la chaux carbonatée rhomboîdale . les nouvelles facettes sont toujours produites en séries de 6, 12, 24, etc., qui sont des multiples de 3, tandis que dans l'arragonite ces facettes se présentent en nombre qui sont des multiples de 4, et qui appartiennent à la série 4, 8, 16, etc. Enfin, dans le passage supposé de la forme de la chaux en bonatée rhomboïdale à l'arragonite, l'axe de réfraction, ob serve M. Haily, subiroit un changement qui en détermineroit un autre dans la réfraction.

Les causes qui ont produit deux sols pierreux qui nous paroissent entièrement semblables par leur composition, et qui aont cependant à différens par leur cristallisation et l'eurs autres propriétés physiques, nous sont donc encore entièrement inconnues : et al cels une exception aux lois que semble suivre ordinairement la cristallisation, il faut convenir, comme nous l'avons déjà dit ailleurs; que cette exception preque unique, et qui n'est pas même prouvée, ne peut infirmer en rien des principes établis sur une multitude de faits précis et constant.

La plupart des cristaux d'arragonite sont groupés. Les prismes rhombofdaux qui constituent leurs, formes simples sont réunis parallèlement à leur axe, et se pérèrent en partie. C'est par cette réunion qu'ils donnent naissance à se prismes hexadères, forme sous laquelle se présente le plus ordinairement l'arragonite. Misis ces prismes hexadères, résultat de Taggrégation de plusieurs prismes rhombofdaux dont les angles sont, comme nous l'avons dit, d'environ 116 d. et 6 d., ne pettvent jumais être des prismes hexadères réguliers: ce sont des prismes dont quatre angles sont de 116 d. et deux de 128 d., ils offrent souvent sur leurs pans un ou même plusieurs angles rentrans, qui distinguent ces prismes hexadères par groupement des prismes lexadères simples.

Souvent aussi les bases de ces prismes sont marquées de lignes saillantes, convergentes vers l'axe du prisme : ces lignes sont les arêtes des deux faces culminantes des extrémités des octaèdres cunéiformes qui, groupés parallèlement à leur longueur, composent ces prismes; cette disposition est tres-distincte dans quelques variétés que M. Haüy désigne sous le nom d'arragonite cunéolaire.

Les formes simples sont plus rares ; elles se réduisent à deux principales :

L'arragonite unitaire; c'est le prisme hexaedre à angles de 116 et 168 d., terminés par deux faces culminautes.

L'arragonite apotome; dodécaedre composé de deux pyramides très-aigues, dont la base commune est semblable aux prismes hexaedres mentionnés plus haut. Ainsi, quoique cette forme paroisse simple, elle est encore, suivant M. Hauy, le résultat d'un groupement.

L'arragonite se présente aussi en masse peu volumineuse. à structure souvent fibreuse, dont les cavités sont hérissées d'aiguilles très-déliées qui appartiennent presque toujours à la variété nommée apotome. Le minéral décrit par les minéralogistes allemands sous le nom d'iglite, paroit être une arragonite de cette variété.

Enfin on avoit regardé la chaux carbonatée, formée par voie de concrétion à la manière des stalactites, et nommée vulgairement of tres-improprement flos ferri, comme appartenant à l'espèce de l'arragonite ; mais de nouvelles observations paroissent avoir décidé les minéralogistes à ne point réunir cette singulière coucrétion à l'arragonite. . .

Lieux. L'arragonite, comme son nom l'indique, a d'abord été remarquée en Aragon, et rapportée de ce lieu; mais, depuis cette époque, on en a trouvé dans un grand nombre d'autres lieux : nous ne citerons que les principaux, en indiquant en même temps les circonstances de gisement qui leur sont particulières dans chacun de ces lienx.

L'arragonite d'Espagne se trouve, suivant Bowles, dans deux endroits: près de Molina, en Aragon, accompagnant des Dancs de gypse; et près de Mengranilla, dans le royaume de Valence, dans un terrain semblable au précédent, avec du o uarz sinople cristallisé et de l'argile ferrugineuse. Cette arragonite est souvent violâtre, et présente les variétés prismatiques nommées symétriques et intégriformes.

On la connoit cu France dans un grand nombre d'endroits. A Cascastel, département de l'Aude, c'est la variété apolome; elle est implantée sur du fer oxidé argileux, et accompagnée de calcaire rhomboidal brunissant. - Dans le département des Landes, à Caupenne et à Bastène, près de Dax, elle 'est dans un terrain composé d'argile ferrugineuse, de cristaux de gypse, de quarz sinople, qui paroit appartenir à une formation trappéenne. - Dans le département du Tarn, à Faydel, dans une mine de fer, c'est la variété aciculaire: elle est verdatre. -Dans les Vosges, dans la mine de fer de Framont. - Près de Tulle, département de la Corrèze, en masses globulaires radiées, dans du basalte. - Elle est très-abondante en Auvergne, aux Martes de Vaire, près Vertaison; c'est la variété confluente .-Au mont Peyrat, c'est une variété presque compacte. - Au mont Gergovia, toutes sont ou dans des basaltes on dans des tufs volcaniques. - Dans le pays de Gex, elle est massive, dure, avant bien la cassure vitreuse; mais elle ne renferme pas destrontiane.

En Italie. - En Piémont, on cite la variété unitaire, près de Saint-Marcel. M. Faujas en a fait connoître une variété qui se trouve dans une serpentine accompagnée de fer sulfuré, au monte Ramazzo; et M. Langier en a analysé une autre des environs de Baudissero, près Turin, qui est opaque, friable, comme altérée, et qui ne renferme pas de strontiane."

En Ecosse, on a trouvé les variétés nommécs apotomes, dans

des roches de trapp.

En Allemagne, l'arragonite est maintenant très-connue. Celle de la vallée de Léogang, dans le pays de Salzbourg, est accompagnée de fer spathique, et même de calcaire rhomboïdal cristallisé, ce qui est assez remarquable. - A Schwaz. en Tyrol, on a trouvé la variété aciculaire verdatre implantée sur de la chaux carbonatée compacte, avec du cuivre malachite, du cuivre sulfuré, etc.

Au Harz, M. Steffens la cite, accompagnant du fer hématite à Kamsdorf, près de Saalfeld, et à Tilkerod. Ces arragonites et celles des envirous de Minden, en Westphalie, ne renserment pas de strontiane.

Il en est de même des arragonites du Kaiserstull en Brisgaw

qui se trouvent en veines dans une variolite, et de celle de Limbourg; mais cette dernière contient un peu de gypse. En Carinthie, on connoit la variété apotome. On trouve la

même variété en Transylvanie.

La Hongrie offre une variété particulière d'arragonite qu'on a nommée iglite ou iglotie, parce, qu'elle vient principalement d'Iglo, près du lieu appelé la Roll (die Roll). Il en vient aussi de Sakrul, sur les monts Poratsh. Schemnitz et Retzbania offrent l'arragonite dans des mines d'argent, accompagnée de calcaire brunissant.

En Bohème, on n'en indique qu'à Joachimsthal.

L'arragonite est peu connue hors d'Europe : cependant MM. Depuch et Dupuis en ont rapporté de la terre de Dicmen ; elle y est renfermée dans des laves. M. Bory Saint-Vincent l'a vue, dans le même giscment, à l'île de Bourbon.

Enfin, on en cite au Pérou, mais sans aucune autre indication. On voit, d'après les faits rapportés plus haut, que l'arragonite, beaucoup plus distincte par sa forme et par quelques caractères physiques, intimement liés à son état de pureté, que par sa composition, n'est plus aussi facile à reconnoître lorsqu'elle perd ces caractères en devenant fibreuse et massive, et qu'il n'y auroit presque aucun moyen de la distinguer du calcaire rhomboïdal, si elle se présentoit à l'état compacte. puisque ni sa composition ni ses caractères physiques, ne pourroient plus servir dans ce cas à la faire reconnoître. On n'a donc aucune raison de rapporter à cette espèce aucune des pierres calcaires compactes counues jusqu'à ce jour : et on peut dire que l'arragonite ne s'est encore trouvée qu'implantée dans . les cavités de diverses roches; mais on doit remarquer trois circonstances qui l'accompagnent constamment dans son gisement, soit ensemble, soit séparément.

1,º La présence du gypse ; c'est le cas le moins ordinaire. z.º Celle des roches d'origine volcanique évidente, ou au moins très-probable, telle que les basaltes.

3.º Celle du fer oxydé. C'est le cas le plus constant; et il n'y a peut-être pas un seul gisement d'arragonite où ce métal ne se montre, soit dans les filons mêmes, soit dans les roches qui renferment ce singulier sel pierreux. Quand le fer ne se montre pas en quantité notable, la seconde circonstance.

celle de la nature volcanique des roches, devient la circonstance dominante.

On ne peut tirer encore aucune conclusion de ces rapprochemens; mais il pourra être utile un jour de se les rappeler.

5.º Espèce. Chaux camonaria nuomorianzo ul Calcanse. Les nombreuses variétés qui composent cette espèce sont si différentesentre elles par leur aspect qu'il n'est pas possible de leur assigner des caractères extérieurs communs; et quand on s'en tient uniquement à cette sorte de caractère, ou se voit forcé de séparer en plusieurs espèces des substances absolument sentablables par leur nature et par leurs propriétés les plus importantes. Il est, au contraire, facile de caractériaer toutrs les variétés de cette espèce au moyen de quedques propriétés chimiques essentielles, tré-aisées à observer.

Toutes les variétés de chaux carbonatée donnent de l'acide, carbonique par l'action de l'acide nitrique : la plupart le donnent avec effervescence; toutes, chauffées fortement au chalumeau, se changent en chaux vive, reconnoissable par sa saveur acre el profilante; toutes se laissent rayer par le fer; enfin l'eur pesanteur spécifique est toujours au-dessous de 3000.

Mais, Jorsque et sel pierreux est cristallisé, il offre de nouveaux caractères spécifiques, et qui peuvent seuls le faire distinguer de l'espèce nommée arragonite. Les joints naturels de ses lames, ou sou clivage, quel qu'il soit peut toujours être conduit de manière à donner pour forme primitive ou fondamentale un rhomboide obtus, dont langle d'incidence d'une face sur l'autre au sommet est, suivant M. Haüy, de 104 d. 28°; et, suivant M. Malus et Wollaston, de 105 d. 5°.

Le seules substances aninérales qui aient quelque resembance aveç la chaux carbontée, lorsqu'elles ne sout pas cristallisées régulièrement, sont la barje et la stroutiane carbonatées, et le plonde carbonatée. Ces ubstances font, comme elles, effervescence aveç l'acide nitrique; mais leur pesanteur spécifique est très sensiblement plus forte, dans les rapport de  $\hat{a}$  7 au moins; elles ne donnent point de chaux vive par l'action du chalameau. Enfin, la dissolution de chaux carbonatée dans un acide, est précipitée par l'acide oxalique en un sel absolument insoluble; caractère que n'offrent point les substances que nous venous de citer.

La chaux carbonatée rhombofidale, suffisamment déterminée par les caractères qu'on vient d'indiquer, présente encore d'autres propriétés qui, pour être moins apparentes ou moina générales, n'en sont pas moins importantes.

Elle est sensiblement indissoluble dans l'eau, à moins que ce liquide ne contienne de l'acide carbonique en excès, ou du gaz hydrogène sulfuré.

Lorsque ce sel est fransparent et homogène, il manifeste d'une manière très-remarquable le phénomène de la réfraction double: il suffit de regarder un objet à travers deux faces parallèles du rhomboide primitif, pour en voir très-distinctement deux inages.

Il y a encore quelques autres propriétés communes à plusieurs variétés de chaux carbonatée. Telles sont :

La phosphorescence par le frottement, que l'on remarque non-sculement dans la dolonie et dans les marbres statuaires antiques, mais encore dans certaines variétés de calcaires compactes, et même de calcaires grossiers des environs de l'aris;

La lente effervescence qui s'observe dans des variétés de calcaire primitif, et même de calcaire secondaire, puisque Dolomicu citc une pierre calcaire coquillière qui présente ce phénomène;

La scintillation sous le choc du briquet, observéepar M. Gillet de Laumout dans un nombre de pierres calcaires beaucoup plus considérable qu'on ne l'auroit eru, etsans qu'on puisse attribuer cette propriété au quare, qui cst à peine sensible dans plusieurs de ces pierres.

Cette espèce étant susceptible d'être modifiée de diverses manières, soit par son mode d'aggrégation, soit par des actières étrangères qui y sont jointes dans un état qui n'est point encore parfaitement déterminé, et qui paroit miloyen entre cetai du simple mélange et celui de la combinaison parfaite, offre de nombreuses variétés que nous diviserons en plusieurs sections, fondées sur les cousidérations précédentes.

1. SECTION. Chaux carbonatée pure, formée par voie de cristallisation.

On ne doit pas prendre ici le mot pure dans la rigueur de sa signification. On veut seulement indiquer que les variétés renfermées dans cette section sont généralement asset pures, et que les maitères étrangères qu'elles renferment, ou plut qu'elles enveloppent quelquefois, n'y sont qu'accidentellement, et qu'on ne doit en tenir aucun compte; enfin, qu'elles out toutes été dissoutes, et que les masses qu'elles présentent out été formées par cristallisation, soit régulière, soit confuse, et non par sédiment.

L'analyse des variétés les plus pures et les mieux cristallisées de cette division, faite sur les calcaires spathiques d'Islande ou du Hartz, par MM. Bucholz, Stromeyer, etc., a donné pour résultats:

Toutes les analyses, et on les a répétées très-souvent, donnent à très-peu près le même résultat.

1. Pariété. Calcaire spathique. (Kalkspath, le spath calcaire, Baochant. — Calcareous spat, Jam.)

Le calcaire spathique a la texture laminaire. Les lames qui composent sesmasse, et, à plus forte aison, sec cristaux réguliers, sont planes, étendues, et donnent aisément, par le clivage, le rhomboide primitif, mais les minéralogistes nesont pas entièrement d'accord sur la mesure des incidences des faces de ce rhomboide. Lahire et M. Hally ont trouvé, à l'aide du goniomètre, 104, d. 3°, et 3°, d. 5°, 1°, M. Malia, à l'aide du cercle répétiteur, et M. Wollaston, avec le goniomètre à réflexion de son invention, ont obtenu, pour les mêmes angles, 105 d. 5°, et 74, d. 5°5′.

Si cette différence étoit toujours la même, il y auroit lieu de soupçonner qu'elle tient à une cause inexplicable; mais si, pour avoir des résultats plus sûrs, on choisit des rhomboïdes plus volumineux, afin d'appliquer les alidades du goniomètre sur une plus grande étendue, et qu'on mesure un certain nombre de ces rhomboïdes avec toute l'exactitude possible, on trouve preque toujours entre toutes ces mesures des différences qui vont souvent à plus d'un demi-degré.

Ces différences paroissent venir, soit d'une courbure presque imperceptible dont les grandes faces des cristaux sont garement exemptes, soit d'une sorte de mâcle qui paroît exister dans presque tou les grands cristaux. Les très-petits cristaux, au contraire, paroissent exempts de ces deux sorte d'altérations; et comme ces petits cristaux se prêtent très-bien à la mesure par le goniomètre à reflexion, il est probable maintenant que les nombres donnés par cette dernière méthode indiquent la véritable incidence des faces, tandisque le goniomètre ordinaire n'auroit donné que des approximations.

Au reste, la différence qu'il y a entre les résultats des deux met de la comme on peut le voir, qu'à 57 6, et cette différence n'en apporte aucune qui soit importante dans ce calcul, ni même dans les propriétés principales des formes secondaires. Le maximum des différences, dans ce dernier cas, est de 52. Elle ne change donc rien aux bases de la théorie de la cristallisation, ni aux principes de la détermination des espèces, tels qu'is ont tét posts par M. Hafty.

Outre le clivage principal, qui est en même temps le plus ordinaire et le plus facile, et qui conduit au rhomboïde de 105 d., on remarque dans certains rhomboïdes de calcaire spathique, soit qu'ils aienté têt obtenus par la division mécanique, soit qu'ils aientété donnés par la nature, d'autres joints beaucoup moins acusibles et moins nets, qu'ise manifestent ordinairement par des stries qu'on voit dans diverses directions sur les faces du rhomboïde.

Ces joints, que M. Haüy nomme surnuméraires, se présentent dans trois directions principales: les premiers, qui partent de stries parallèles à la petite diagonale des rhombes, sont perpendiculaires à l'axe du rhomboide primitif; les seconds, qui partent de stries parallèles à la grande diagonale, sont parallèles à l'axe; les troisièmes, enfin, sont en même temps parallèles aux bords inférieurs des faces et à l'axe du rhomboide.

Les faces qui seroient produites par un clivage parallèle à ces joints sur numéraires, appartiendroient à des cristaux secondires dus à des lois de décroissement très-simples. Il ne faut pas se figurer que les molécules doivent être coupées par ce second clivage; mais, comme on ne peut douter que les molécules des corps ne se touchent, on doit supposer que joints sur numéraires passet entre elles, ainsi qu'on peut faire passet des allées droites dans une infinité de directions

entre des arbres plantés en quinconce. D'ailleurs cette supposition est prouvée directement, comme l'observe M. Haily, par des couches minces de matières étrangères qu'on voitsuivre, dans certains cristaux, la direction de ces joints surauméraires.

La pesanteur spécifique du calcaire spathique est généralement de 2.71.

Le calcaire spathique est le sel pierreux qui se trouve le plus communément cristalité, et qui préseute les variétés de formes les plus nombreuxes, les plus variées et les plus intéressantes pour l'application et le développement des lois de la cristallisation. On comoit actuellement près de cert chiquamte variétés de formes de chaux carbonatée. La plupart de ces cristaux n'ont extérieurement aucun rapport entre eux, et cependant tous peuvent être ramenés facilement, par une division mécnaique, faite dans le sens de leurs lames, à une coule et même forme primitive qui est, comme on l'a dit, un rhomboïde obtus.

Nous choisirous parmi ces nombreuses variétés de formes, celles qui semblent pouvoir être considérées comme destypes qui, par leurs combinaisons entre eux, produisent les astres variétés ; et nous les présenterons sous plusieurs groupes caractéries spar l'analogie de forme des variétés qui les composent-

1.º Les rhomboïdes.

Il y en a au moins six qui se présentent souvent complets, et indépendamment de toute altération produite par d'autres lois de décroissement et on peut y ajouter trois autres formes qui donneroient aussi des rhomboides, si leurs faces principales étoient prolougées, ce qui établiroit dans cette suive cepéee neuf rhomboides différens, dont un primitif fondamental ou à clivage, parallèles à ses faces, et les huit autres, second aires.

Les romboides complets sont :

Le primitif donné immédiatement par la nature : il est assezrare. On en cononcit eu France de très-gros cristaux à Chalonne, dans le département de la Mayenne; près de Gap, dans le département des Hautes-Alpes.

Les rhomboides primitis limpides, que l'on connoît généralement sous le nom de spath d'Islande, sont obtenus par les clivage de masses considérables de calcaire laminaire qu'on a d'abord rapporté du district de Bardestrand en Islande; mais ou en a trouvé depuis de semblables dans beaucoup d'autres lieux. Le calcaire spathique equiaxe B. C'est un rhomboïde très-obtus,

ainsi nommé parce que son axe est égal à celui du noyau. L'angle plan au sommet est de 114 d. 19'.

Lecaleairespathique cuboide, é, commence la série des homboides aigus; mais il l'est encore si peu, qu'on l'a pris quelquefois pour un cube. L'angle plan au sommet est de 87 d. §. Le calcaire spathique inverse, E' F. Ce thomboide est déja assex aigu. Ses angles plans sont sensiblement égaux aux angles d'incidence des faces du noyau, c'est-a-dire à 104 d. § et 75 §; et l'inverse est également vrais.

On a remarqué qu'il se groupe quelquefois en formant des masses à baguettes divergentes. On a cur nemarquer aussi qu'il se trouve plus particulièrement dans l'intérieur du test des coquilles fossiles; et on lui a donné souvent, à cause de cela, le nom impropre de spath caleaire muriaitue. Les rhomboïdes de ce qu'on appelle grès cristallisé de Fontainebleau appartiennent à cette variété de forma .

Le calcaire spathique contrastant, e. C'est un rhomboïde trèsaigu.

Le calcaire spathique mixte, c. C'est un rhomboïde encore plus aign, dont l'angle plan au sommet n'est que de 37 ½. Parmi les rhomboïdes incomplets on doitremarquer

Le calcaire spathique hyperoxide, e E' 'E A. Si ses faces étoient

prolongées, elles donneroient un rhomboïde si aigu que l'angle plein, au sommet, ne seroit que de 14 d.

Enfin on peut ramener au type des rhomboïdes les variétés nommées par M. Hally contracté, e B, et dilaté, e B. Quoi-

qu'elles semblent se rapprocher de la forme prismatique. Elles sont composées de deux nouveaux rhomboides résultant d'une loi de décroissement mixte assez composée, et de l'équiaxe qui arrête le prolongement des faces de ces rhomboides.

Le say Grog

2.º Les prismes.

Les lois qui font passer le rhomboïde primitif au prisme,

sont au nombre de deux. L'une est exprimée par le signe e, qui indique un décroissement par deux rangées en largeur sur les anglese du rhomboïde primitif. L'autre, produite par un décroissement par une rangée sur les six arêtes latérales

D, est exprimée par D.

Cette forme principale, combinée avec quelques nouvelles modifications des rhomboïdes ou d'autres formes décrites, donne

Le calcaire spathique prismatique, a A, qui est le prisme hexaedre régulier simple, forme à jamais célèbre dans l'histoire de la cristallographie, pour avoir donné à M. Hauy la première idée de son ingénieuse théorie.

Le calcaire spathique dodécaèdre, e B. Ce même prisme présente à chacune de ses extrémités un pointement composé de trois faces du rhomboïde équiaxe, etc.

Le calcaire spathique bisunitaire, D. B. C'est le second prisme hexaèdre, avec le pointement du dodécaèdre.

Le calcaire spathique péridodécaèdre, c. A. Ce prisme a douze pans résultant de la combinaison des deux prismes hexaèdres que nous venons d'indiquer.

3.º Les dodécaèdres pyramidés à triangles scalènes.

Cesdodécaèdres considérés dans leur plus grande simplicité, et abstraction faite des autres variétés de formes avec lesquelles on les trouve ordinairement combinés, sont produits par trois sortes de lois de décroissement.

La première, exprimée par le signe D, donne

Le calcaire spathique métastatique, variété remarquable par sa forme, le volume que présentent quelque sois ses cristaux, et par ses nombreuses propriétés géamétriques. L'angle obtus de chaque triangle est égal à celui du noyau, l'incidence de deux, de ces triangles est aussi sensiblement égale à celle des fâcés du rhomboïde. C'est ce transport de mesure qui lui a fait donner, par M. Haūly, le nom de métastatique: on l'appeloit autrefois du nom ridicule de dent de coche.

Combiné avec le prismatique, il donne le bisalterne D'e; avec le prismatique et l'équiaxe, il donne l'analogique, D e B, etc.

La seconde sorte de loi donne, par un décroissement mixte,

D sur les mêmes arêtes, un dodecaèdre semblable au métastatique, mais beaucoup plus alongé. On ne le connoit pas simple. Combiné avec l'inverse, il donne

Le calcaire spathique sexduodécimal, D'E'.

Avec le prismatique, il donne

Le calcaire spathique octoduodécimal, D e A.

La troisième sorte de loi qui donne la forme du dodécaédre à triangle scalène, appartient à cellengue M. Hady nomme intermédiaire, et est exprimée par le signe (E' 'E B' D'); combinée avec le métastatique et l'inverse, elle donne

Le calcaire spathique paradoxal (E' 'EB' D'), DE' 'E, variété intéressante par les considérations de structure dont elle est susceptible.

Le delotique n'estque la variété précédente avec des facettes hexagonales parallèles aux faces du rhomboide primitif.

Nous nous bornerons à ces exemples : la plupart des autres formes régulières du calcaire spathique peuvent se rapporter à ces trois formes principales et à leurs subdivisions.

Le calcaire spathique, quoique cristallisé, n'ofre pas toujours des formes régulières et déterminables par des caractères géométriques. Des circonstances particulières out dérangé la symétrie de la<sub>c</sub>eristallisation, l'ont troublée, et ont produit des cristaux irréguliers, des groupemens particuliers ou des hémitropies. Parmi ces variétés, les plus remarquables sont : Le calcaire spathique convexe. Les faces du rhomboïde primitif sont bombées.

Le calcaire spathique lenticulaire. C'est l'équiaxe, dont les arêtes supérieures sont émoussées, et quelquefois entièrement effacées.

Le calcaire spathique spiculaire. C'est le contrastant considérablement alongé, dont les cristaux, souvent réunis en faisceaux composés de rayons divergens, n'offrent à l'extérieur des groupes que les trois faces d'un des sommets du rhomboïde. Quelquefois chacune de ces faces est creusée d'un sillon ou gouttière assez profonde.

Le calcaire spathique bacillaire. Cette variété a été dégite particulièrement, et comme espèce distincte, sous les noms de madréporite et d'anthraconite (Hausmann), à cause de la structure bacillaire de ses masses, analogue à celle de quelques madrépores. Elle est généralement noire, et contient, d'après Klaproth, 0,50 de carbone.

On l'a trouvée en morceaux isolés dans la vallée de Russbach, dans le pays de Salzbourg.

Les conteurs du calcaire spathique sont peu variées et peu vives; elles sont répandues uniformément, et n'affectent en général aucune disposition particulière. Il y en a de tout-à-fait limpide; celui d'Islande est dans ce cas : de blanc de lait, dans le Hartte et à Andreasherg : de violatre, de rougeatre, de jaunatre; les cristaux métastatiques du Derbyshire, les inverses des environs de Paris présentent cette couleur; et de verdâtre en Angêterre, dans le pays de Galles, etc.

Le calcaire spathique ne se trouve guere qu'implanté principalement sur les parois des filons on sur celles des cavités qui se rencontrent souvent entre les assises de certaines roches calcaires et schisteuses. On le trouve aussi quelquefois tapissant les cavités qui se voient dans ces couches; mais ce cas est plus rare. Il est mélé avec toutes sortes de cristaux, et se présente dans preque toutes les époques de formation. Cependant, il est beaucoup plus rare dans les roches granitoïdes et micacées des trets-souvent les cavités des coquilles fossiles, de certaines géodes calcaires, etc. On ne le trouve pas disséminé dans les couches en cristaux isolés. 2.2. Varielé. Cacapar Nació. (4p hait. Karsten.) Cettevariété. la texturá relulletér comme un schiste; as feuilles us sont al trés-étendus ni trés-parallèles, as couleurs varient du blanc de perle su jaunâtre, au verdatre et au rougetter, mais elles conservent totijours un aspect nacré. Cette prerès d'ailleurs cous les caractères chimiques et physiques de la chaux enhoutée; elle se dissout en cutier dans l'éche nitrique, et sa forme primitive est exactément semblable à celle de ce sel pierceux ( Hauy). Nous la séparerons en deux variétés.

1. Calcaire nacré argentine. (Schiefer spath.) Il est aigre, facile à casser; ses feuillets, très-miuces, sont courbes et ondulés.

On le trouve dans les montagnes primitives. Il est la base d'une roche mélée de chlorite, de plomb sulfuré et de sine sulfuré. Les lieux où on le cife particulièrement sont : les Vorges, près Sainte-Marie-aux-mines ; Bermsgrün, près de Schwartzenberg en Saxe; Kongsberg, en Norwége; la mine d'Iglesias, en Sardaigne, et la

». Caleaire nacté laiqueux. (Schaum erde.) Il est ordinairement d'un blanc de nacre très-éclatant; il a une consistance friable, une structure écailleuse ou soyeuse; il est doux au toucher, et se présente sous la forme de bandelettes courtes, appliquées sur une roche ordinairement caleairement.

On l'a trouvé à Gera en Misnie, et surtout à Eisleben, en Thuringe, dans des montagnes de calcaire stratiforme, nommé dans ce pays raucwack.

3.° Variété. CALCAIRE FIBREUX. (Satin-spat, JAMESON.) Il est en petites masses composées d'une multitude d'aiguilles déliées qui lui donnent une texture comme fibreuse et un aspect soyeux.

On cite un bel exemple de cette variété a Alston - Moore, dans le Cumberland. Elle forme dans un calschiste des filons ou petites veines de trois à quatre centimètres de puissance. On en polit des échantillons qu'on peut employer comme ornement, mais leur peu de dureté leur, fait bientôt, perdre leur éclat.

4.º Variété, Cateatte Lastitaire, Il se présente en masse, offrant dans astructure une multitudede petites facettes dues à des lainelles qui tombent (l'une sur l'autre dans tous les sens. Plusieurs marbres statuaires antiques, appartiennent à cette variété, et notamment le marbre de Paros. Dans ce cas, ce calcaire est très-dur, et sa masse entière résulie évidemment d'une cristallisation confuse de chaux carbonatée pure ç c'esé-dire; ono médiagée de matières terreuses; mais quelquefois les fácettes nombreuses qu'on voit, dans certaines roches de caleire lamelaire on et ét produites par l'inflitation de la chaux carbonatée au travers d'une pierre calcaire porcuse. Dans ce cas, ce calcaire lamellaire est moins dur, moins homogène, et on le distingue de la sous-variété dont nous avons parlé en ce que, dans cette dérnière, les facettes sont séparées par du calcaire greau et grossier, ou entremélées de cette substance. Ces facettes appartiennent fréquemment à de la chaux carbonatée qui a cristallisé dans les cavités des coquilles fossiles qui composient la pierre calcaire dans laquelle s'est infiltre la matière calcaire, La forme de ces coquilles, est souvent re-connoisable.

Ces considérations sont nécessaires pour apprendre à distinguer le véritable calcaire primitif de celui qui n'en a que l'apparence.

5.º Variété. CALCAIRE SACCHAROÏDE; la pierre calcaire grenue. (Kærniger Kalkstein, Werner.)

Cette variété, souvent très-voisine de la précédente, a la texture grenne, mais brillante: elle a l'appet du sucre. Elle fait facilement effervescence avec les acides, et c'est ce qui la distingue du calcaire dolomie, qui d'ailleurs lui ressemble beaucoup. Le calcaire si charoïde partage souvent avec la dolomie la propriété d'étre liexible, ce qui lui donne en même temps celle d'être assex fraible, et cependant diffielle à casser.

Ce calcaire varie un peu de couleur il passe du blanc pur un gris et au bleu d'ardoise (le marbre dit bleu turquin). Il renferme quelquefois des matières étrangères cristallisées régulièrement ou confusément, telles que du quarr, des grenats, du mica, des amphibles, hornblende-, grammatite et actinote, du tale, de l'asbeste, et quelques substances métalliques telles que du fer, du plomb et du irac solfurés, du fer oxidulé. Ce calcaire est assex dur, souvent très-homogène et susceptible d'un poli brillant. Il se précedent, ainsi que le précédent, en grandes masses, et forme des banes considérables très-épais, quelquefois même des montagnes entières. Les joints qui séparent ces banes sout quelquefois à peine sensibles. La plupart des géologistes regardent le calcaire comme appartenant exclusivement aux terrains primordiaux, et comme étant d'une formation contemporaine à celle des gneiss, des porphyres, etc. En effet; les bancs de cette pierre calcaire alternent avec ceux des roches que nous venons de nommer: ils sont inclinés comme eux, et se trouvent dans des circonstances semblables.

On a donné à ce calcaire et à la variété lamellaire, le nom de marbre salin, marbre blane, marbre staluaire. Ces marbres sont en effet employés plus spécialement par les sculpteurs, et les anciens ont donné à leurs diverses qualités des noma particuliers.

Les plus célèbres sont : le marbre de Paros, appelé par les anciens lychnites, qui appartient plutôt au calcaire lamellaire qu'au calcaire saccharoide; c'étoit celui de première qualité; il a beaucoup de translucidité. Ses carrières sont situées dans les tits de Paros, de Naxos et de Tinos. On dit qu'elles n'en fournissent plus. Les célèbres statues de la Vénus de Médicis, de la Vénus du Capitole, de la Pallas de Velletri, etc., sont de ce marbre.

Le marbre appelé pentélique, dont les carrières étoient près d'Athènes, sur le mont Pentelès : il est traversé de quelques couches ou veines verdâtres, ou plutôt grises, et communément micacées. Il prend vulgairement le nom de cipolin statuaire. La tête d'Alexandre, le Bacchus indien, le Torse, la statue d'Esculape, la tête d'Hippocrate, etc., sont de ce marbre.

Celui de Carrare ou de Luni, à l'est du golfe de Gênes, est encore plus blanc que le marbre de Pavos, et est maintenant le plus employé par les statuaires. On cite aussi beaucoup de figures antiques de cé marbre: telles sont l'Antinoits du Capitole, un buist ce colosal de Jupiter, etc. Dolomicu assure que l'Apollon du Belvédère est de ce marbre; mais plusieurs antiquaires et les marbriers de Rome, pensent qu'il est d'un marbre grec antique, différent de ceux qui sont connus.

On cite eneore parmi les marbres statuaires grecs: le marbre grec du mont Hymète: il est à grandes facettes, et souvent d'un gris cendré approchant de la couleur du bleu turquin.

Le marbre thasien, de l'île de Thaso, dans la mer Egée. Celui de Proconèse, dans la mer de Marmara. Le marbre arabique, qui étoit encore plus blanc que celui de Paros.

Celui de Chio, que l'on tiroit en très-gros blocs du mont Pelleno.

On nomme en général marbres antiques ceux qui ont étéemployés par les statuaires de l'antiquité; la plupart des carrières de ces marbres sont maintenant inconnues.

Il y a peu de pays qui ne renérment dans leurs montagnes primordiales du calcaire sacchareide : on en trouve en France dans les Pyrénées; en Piémogt, à Ponté, près de Turin; en Saxe, en Bohème, en Norwège, en Suède, en Angleterre, etc. Mais les marbres statuaires, susceptibles d'être employés, somt râres, parce qu'ils doivent avoir plusieurs qualités qui se rencontrent difficilement réunies.

Le calcaire saccharoïde renferme aussi quelques marbres colorés: tel est celui qu'on nomme bleu turquin, qui est d'un bleu sale d'ardoise; il vient de Sitifi, en Mauritanie.

Le marbre cipolin, marqué de larges bandes ondulées blanches et vertes, micacées. Il venoit d'Egypte : ses carrières ne sont plus connues.

Le marbre blanc, veiné de gris, de Carrare ; il y en a même de presque noir qui vient du même lieu.

Le marbre jaune, de Sienne.

On emploie aussi ces marbres dans la décoration des édifices, des appartemens; on en fait des vases, des chambranles de cheminées. Cette dernière manière de les employer a donné occasion de remarquer que plusieurs sortes de ces marbres acquéroient, au bout d'un certain temps, une sorte de flexibilité non élastique qu'ils doivent à nne dessiccation complète, et à l'influence d'une dilatation et d'une contraction souvent renouvelées. Les marbres saccharoïdes des sommités de montagne possèdent quelquefois naturellement cette propriété : tel est celui que M. Fleurian de Bellevue a trouvé, à 2000 mêtres. d'élévation, dans la montagne de Campo-Longo, à sept heures de marche de l'hospice du Saint-Gothard, Quelques-uns acquierent aussi cette propriété par une longue exposition à l'air, et surtout au soleil ; en sorte que les bras et toutes les parties saillantes des statues qui en sont faites, se détachent et tombent d'eux-mêmes au bout d'un certain temps. Dolomieu a fait cette observation sur le marbre d'Italie-nommé betullio. On reviendra sur cette flexibilité propre à plusieurs pierres , à l'article Pisane flexibile.

6.\* Variété. CALCAIR COALLOÎRE, vulgairement for ferri. Cette variétés présente en petits cylindres trè-alpanes, comme soyeux à leur surface; mais ce qui les distingue du calcaire concrétionné proprement dit, c'est la manière dont lis sont con-nuréest dirigies dans toutes sortes de sens, comme des rameaux de certains madrépores ou de coraux. Le grain du calcaire coralloide est três-fu, et as texture est fibreuse et rayonnée.

On a rangé pendant long-temps cette variété de caleaire parmi les staiacties; on l'a ensuite regardée comme appartenant à l'arragonite, parce qu'en effet elle a plus de dureté que les autres stalactites, et que sa cassure est plutôt vitreuse que la melleuse: mais, comme sa composition n'est point différente de celle du caleaire rhomboidal, qu'elle ne renferme omen pas la petite quantité de strontiane qu'on a trouvée dans plusieurs arragonites, et que, a étant ni transparente ni cristallisée, elle ne geut présenter auteun des caractères tirés de ces propriétés essentielles pour reconnostre l'arragonite, on a dû la laisser avec le caleaire rhomboidal.

On a appelé cette variété improprement flos ferri, parce qu'on la trouve communément dans les filons des mines de fer spathique et de fer hématite, dont elle semble des efflorescences; sa base est presque toujours imprégnée d'oxide de fer hydraté.

Cette substance doit avoir été produite à la manière des efflorescences salines, ou des dendrites que l'on voit monter le long des parois des vases où l'on conserve certaines dissolutions salines. La direction de ses rameaux dans toutes sortes de sens ne permet pas de croire qu'elle ait été produite par stillation de haut en bas, à la manière des stalactites.

On en trouve à Schemnitz, à Sainte-Marie-aux-mines dans les Voges, en Styrie, etc. Les plus beaux groupes de calcaire coralloïde que l'on connoisse, se voient dans les mines de fer de Styrie, dans celles de Baygori et dans celles de Vie-Desos dans les Pyréaces: ceux-ci sont moins blancs, plus transparens, plus brillans, et composés de cristaux en aiguilles couchés les uns contre les autres parallèlement à l'axe.

7º. Variété. CALCAIRE CONCRÉTIONNÉ. La structure générale de cette variété est ce qui la caractérise : on v reconnoit toujours des zones plus ou moins ondoyantes et à peu près parallèles. Ces zones ont une structure fibreuse : cette structure générale est toujours sensible lorsque les masses qu'on observe ont un volume suffisant pour faire voir les différens dépôts de calcaire cristallisé qui les composeut. On distingue dans cette variété un assez grand nombre de modifications ou sousvariétés.

Le Calcaire concrétionné fistulaire, vulgairement nommé stalactite (la pierre calcaire fibreuse, Werner). Cette sous-variété de calcaire se présente ordinairement sous une forme à peu près cylindrique. Les cylindres sont rarement d'un diamètre égal; ils font voir, au contraire, des renflemens et des bourrelets qui rendent leur surface irrégulière : ils sont presque toujours percés dans leur axe d'un canal qui finit par s'obstruer dans les stalactites un peu volumineuses.

Ces cylindres n'ont quelquefois que le diamètre d'une plume sur la longueur d'un ou deux décimètres : leur cassure est alors laminaire. D'autres fois il sont plus volumineux; et alors leur structure est fibreuse, et les fibres convergent vers l'axe; mais ces fibres ou rayons présentent tous le clivage rhomboïdal. Les cylindres de calcaire concrétionné sont quelquefois terminés par une sorte de rondelle ou de chapeau semblable à celui des champignons, et qui est couvert de cristaux.

Calcaire concrétionné tuberculeux. Cette sous-variété est composée de tubercules irréguliers pleins, souvent hérissés de petits cristaux, et réunis de manière à représenter quelque fois l'aspect des choux-fleurs : leur texture est rayonnée ou lamel-

laire, et à couches concentriques.

Calcaire concrétionné stratiforme, vulgairement stalagmite. albâtre calcaire. Le caractère de cette variété est de représenter des zones non concentriques, mais étendues; ondoyantes, mais parallèles : leur texture est quelquefois lamellaire, et quelquefois fibreuse. Ces couches ondoyantes se distinguent les unes des autres par leur diverse densité, et par leur translucidité plus ou moins grande, enfin par leurs couleurs souvent très-différentes. Lorsque la chaux carbonatéc, ainsi disposée, est en plaques peu épaisses, ordinairement appliquées sur le sol ou sur les parois des cavernes, elle porte le nom de stalagmite; lorsqu'elle est en grande masse, susceptible d'être taillée et polie, elle prend dans les arts le nom d'albàtre.

Il ne faut point confondre cet albàtre avec une variété de chaux sulfatée qui porte le même nom, et dont il sera question ailleurs.

L'albàtre caleaire porte le nom d'oriental lorsqu'il est jauneroussaire, ou même rougeatre, à zones distinctes, et surtout lorsque, par suite de sa dureté et de sa compacité, il devient susceptible d'un poli brillant.

L'albàtre est quelquesois d'un blanc laiteux éclatant : cette variété est fort rarc.

Gisement et formation. Les stalactites se forment dans les grandes cavités nommées eavernes, qui se rencontrent fréquemment dans les terrains calcaires. L'eau qui transsude à travers les masses calcaires, et qui distille de la voûte de ces cavernes, est ordinairement chargée d'une certaine quantité de chaux carbonatée, qu'elle tient probablement en dissolution à l'aide d'un excès d'acide carbonique. Le contact de l'air, le mouvement, la diminution de pression, plutôt que l'évaporation, déterminent la précipitation de la chaux carbonatée cristallisée. Chaque goutte d'eau, en tombant de la voûte, abandonne un petit anneau calcaire qui s'accroit peu à peu. et se change en un tube à parois minces. A mesure que la cavité de ce tube diminue par l'addition des molécules de chaux carbonatée qui se déposent dans son intérieur, l'eau coule plus abondamment à l'extérieur; le tube prend alors de l'accroissement, et se change bientôt en un cylindre irrégulier, à surface ondulée et rude, qui, examiné à la loupe, présente les angles d'une multitude de petits cristaux.

La même eau qui forme ces stalactites, dépose sur le sol et sur les parois de la caverne des couches de chaux carbonatée qui, augmentant indéfiniment, finissent par remplir la caverne d'une masse de chaux carbonatée : c'est alors qu'elle prend le nom d'albàtre. L'albàtre diffère du marbre par les couches parallèles et ondoyantes qu'on remarque dans son intérieur.

Les stalactites et les alhâtres ne se trouvent guère que dan les terrains calcaires, parce que c'est dans ces terrains sealement qu'on voit le plus communément les cavernes d'une grande dimension : ees cavernes ont quelquefois plusieurs mêtres d'étendue. Les stalactites qui les garnissent, dont les formes sont frès-variées et l'aspect très-brillant, présentent un spectale curieux , et même imposant, qui a rendu plusieurs de ces grottes célèbres : telles sont celles d'Antiparos dans l'Archipel; d'Auxelle, en Franche-Comté; de Pool's-hole en Derbyshire, etc. Voyez Cavears».

Annotation, L'albâtre sert dans la décoration des édifices, et entre dans la composition de quelques meubles: on en fait des vases précieux; é'est une des pierres le plus communément employées par les mêciens. Il ne paroit pas que son nom vienne du mot hain abbi, comme l'analogie porte à le croire. On doit se rappeler que l'albâtre blane est très-rarc. Celui que les anciens estimoient le plus, n'étoit pas de cette couleur, mais jaune de miel. On croit que ce nom est dérivé du mot alabatrile, qui vient du grec alabatron, qui veut dire inastitisable. C'est le nom que les anciens donnoient aux vases faits de cette matière, parce qu'étant ordinairement sans anses et très-polis, on ne pouvoit les prendre sisément.

Alabatrite n'est pas non plus le nom particulier de l'albâtre gypseux, commè quelques minéralogistes l'ont pensé. Enfin, les anciens appeloient aussi cette substance marbre onyehite, et même onye tout court, à cause de ses conches concentriques, semblables aux zones des ongies; ils ne le confondoient pas cependant avec le silex du même nom.

Le bel albâtre n'est pas commun: celui d'Egypte se tiroit des montagnes de la Thébaïde, qui sont entre le Nil et la mer Rouge, près d'une ville appelée Alabastron.

L'albâtre, nomme en Italie liniato, qui est marqué de veines, fines ondulées et d'une couleur tranchée, se trouve près de Montieri.

En France, on a trouvé de l'albàtre roux, trés-beau et fort dur, dans les earrières de Montmartre: la masse en a été promptement épuisée. On en connoît encore : A Berté-la-Ville, près Macon ;

Auprès de Poligny, département du Jura; Près de Marseille et d'Aix; Dans l'île de Malte: celui-ci est d'un beau jaune de miet.

Dans l'île de Malte : eelui-ci est d'un beau jaune de miel.

Calcaire concrétionné pisolithe (Erbsenstein, la pisolithe, BROCH.; chaux carbonatée concrétionnée, globuliforme, testacée, HAUY, vulgairement, dragée de Tivoli, orobites, bézoard mineral). Les pisolithes ne different pas seulement des oolithes par leur grosseur, ainsi qu'on le croit communément, mais elles s'en distinguent par leur structure. Les oolithes sont compactes, comme on l'a vu. Les pisolithes sont des concrétions sphéroïdales formées de couches concentriques très-distinctes, qui ont presque toujours pour noyau un grain de sable, ou tout autre corps étranger : leur grosseur moyenne égale celle d'un pois; leur couleur ordinaire est le blanc sale. Ces concrétions sont moins abondantes et se présentent en masses moins volumineuses que les oolithes ; elles forment cependant des couches continues : telles sont les pisolithes qu'on a trouvées en bancs au milieu des sources d'eau chaude de Carlsbad eu Bohème, et qui ont chacune un grain de sable pour centre. .

Les pisolithes les plus connues sont celles des bains de Saint-Philippe en Toscane: elles portent le nom de dragées ou calculs de Tivoli, et sont formées dans les parties de ce ruisseau où l'eau est agitée par une sorte de tournoiement. On en trouve aussi en Hongrie et à Perscheberg, en Silésie.

Calaire concrétionné inerustant. La différênce qui existe entre cette sous-variété et le caleaire concrétionné, straitôpme, et étrés-légère et presque arbitriare. Le caleaire concrétionné incrustant est également composé de couches parallèles; mais dans ce cas-ci la chaux carbonatée s'est moules sur un corps étranger qu'elle a recouvert, ou même cureloppé.

Les corps que la chaux carbonatée incruste ordinairement dans la nature, sont les végétaux plongés dans les fontaines dont l'eau tient ce sel en dissolution. Ces végétaux, recouverts d'une couche souvent épaisse de chaux carbonatée, conservent cerendant leur forme.

Ces dépôts se font également sur des corpa inorganisés, sur des pierres, des métaux, dans les conduits de terre cuite, de bois ou de plomb. On a un exemple remarquable de ces dépôts dans les eaux d'Arcucil, et dans presque toutes celles qui sont au midi de Paris. Les tuyaux s'engorgent promptement, tant ce sédiment est abondant.

Lorsque ces dépôts se sont faits sur des végétaux à tige cylin-

drique et d'un volume sensible, ils représentent souvent des os longs d'animaux. La plante, détruite par le temps, laisse une cavité semblable à celle que l'on voit dans les os, ou au moias une ligne noire. Ces sortes d'incrustations portent le nom trèiimpropre d'osteoolle, et on a prétendu que, prises inférierement, elles facilitoient la formation du cal dans les fractures. On ne les rencontre ordinairement que dans les terrains sablonneux. On cite les ostéogales de Brandebourg, de Thuringe, des environs de Francfort sur l'Oder; celles qui se trouvent auprès d'Etampes, et d'Albert, près d'Amiens.

Toutes les incrustations dont on vient de parler sont grises, leur grain est grossier. Il parott que les fontaines qui les forment doivent la faculté de dissoudre la chaux carbonatée à un excès d'acide carbonique qu'elles contiennent, mais qui se dégage dès que ces caux ont le contact de l'air.

D'autres fontaincs donnent des sédimens d'un beau blanc, dont on a fait quelquefois un usage assez curieux.

Une des sources les plus célèbres dans ce genre, est celle des bains de Saint-Philippe, en Toscane. Cette source, presque bouillante, coule sur une masse énorme d'albâtre qu'elle formée. Il parott que la chaux carbonatée y est tenue en solution par du géà hydrogène sulfuré, qui se dégage dès que l'eau a le contact de l'air. Le D. Vegny a tiré parti de la propriété incrustante de cette eau pour lui faire mouler des bas-reliefs qui sont d'un très-beau blanc et d'une assez grande dureté.

Il se sert de moules de soufre, qu'il place très-obliquemens contre les parois de plusieurs euves de bois ouvertes par leurr deux fonds. Ces cuves soht surmontées, à leur ouverture supérieure, d'une croix en bois assez large. L'eau de la source, après avoir déposé hors de l'atelier du moulage le sédiment le plus grossier, est amenée au-dessus de ces croix de bois. Elle sy divise en tombant, et dépose dans les moules un sédiment caleaire d'autant plus fin, que ceux-ci sont placés plus perpendiculairement. Il faut d'un à quatre mois pour terminer ces bas-relicfs, selon l'épaisseur qu'on leur donne. Le D. Vigny est parvenu à les colocre, ca metitant à la source un vaser rempi de couleur végétale que l'eau délaic. (Latapie, J. de Ph.)

M. Gillet de Laumont a découvert à trois lieues au sud-ouest

de Tours, dans le lieu dit les caves de savonnière, une source qui a une propriété incrustante semblable à la précédente, et qui se couvre d'une pellicule par le contact de l'air, comme l'eau de chaux.

La fontaine de Saint-Allyre, près de Clermont en Auvergne, a une puissance d'incrustation telle, qu'elle a jeté une espèce de pont calcaire sur le ruisseau auquel elle se réunit.

Lorsque ces incrustations sont faites par des rivières ou des ruisseaux, elles enveloppent de<sup>®</sup>1 avas, elu able, des débris de végétaux, des feuilles, etc. Elles sont alors très-poreuses, même cellulaires, peu dures, impures, et d'un gris sale: c'est le luf calcaire, dont la surface naturelle est toujours ondoyante, et qui présente souvent des couches ondulées dans son intérieur. Le tuf, fait plus en grand que les incrustations précédentes, se trouve aussi en plus grandes masses. On le rencontre dans toutes sortes de terrains, mais il est toujours presque superficiel.

Les incrustations ou dépôts sont quelquefois si abondans, et les pierres qu'il sorment si dures, qu'on peut en construire des édifices. La pierre dont est bâtie la ville de Pasti, en Italie, est nommée par les Italiens pierre tubulaire, parce qu'elle semble devoir son origine à des incrustations formées sur des roseaux. (Soutctard.)

Le travertin qui a servi à construire tous les monumens de Rome, parottavoirété formé par les déposade l'Anio et de la soffatare de Tivoli. Les temples de Pestun, qui sont d'une trèshaute antiquité, ont été bâtis avec un travertin formé par le dépot des eaux qui coulent encore dans ce canton. (Breislak,)

On retrouve des exemples de cette dureté des pierres formées par sédiment, en Amérique, dans la contrée de Guancavelica. Une fontaine d'eau chaude forme très-rapidement, dans ce lieu, des dépôts abondans dont on retire des pierres de construction. (Ulloa.)

Toutes ces pierres acquierent une grande dureté à l'air, et M. de Breislak croit que c'est à l'heureuse réunion du travertin et de la pouzzolane dans le même lieu, que les monumens de Rome doivent leur grande solidité.

8.º Variété. CALCAIRE SPONGIEUX, vulgairement, agaric minéral, moelle de pierre, etc.

Cette variété, qui est d'un beau blanc, a le grain très-sin ;

elle est douce au toucher, très-tendre, et assez légère pour surnager un instant.

Elle se trouve en couches peu épaisses dans les sentes des rochers calcaires qu'elle tapisse. Elle est assez commune en Suisse, où on l'emploie pour blanchir les maisons : on en trouve aussi aux environs de Walkenried, près Ratisbonne.

9. Variété. CALCAIRE PULVÉRULENT (vulgair., farine fossile), Elle est blanche, légère comme du coton, et se réduit en

poudre par la plus foible pression. Elle recouvre, sous la forme d'un enduit d'un centimètre

d'épaisseur, les surfaces inférieures ou latérales des bancs de chaux, calcaire grossier. On en trouve assez communément aux environs de Paris, notamment dans les carrières de Nanterre.

## 2.º section. Chaux carbonatée de sédiment.

La chaix carbonatée qui constitue les variétés renfermées dans cette division , n'a pas été dissoute, au moins dans la plus grande partie de samasse. Elle a été-suspendue dans un liquide, et déposée lors du repos ou du dégagement de ce liquide. Sa cettare compacte, souvean même grossière, prouve ce mode de formation. On remarque cependant, dans les masses à texture trés-compacte et à geains fins, une homogénétié et de lamelles qui indiquent qu'une partie de la chaux carbonatée a pu être dissoute. Dans d'autres masses on remarque un mélange de parties compactes, même terreuses, et de parties lamellaires, qu'i annonce qu'une portion de la chaux carbonatée complètement dissoute, a péntré les cavités, les pour contra cou les fissures de la masse compacte, et qu'elle les a remplics en tout ou en partie.

Cette formation, faite principalement par sédiment, indique aussi que les variétés de cette section sont beaucoup moiss pures que celles de la section précédente. Nous les considérons nêammoins comme pures, parce que nous faisons abstraction de toute partic mélaugée qui n'imprime pas, par jou mélange, des caractères ou des propriétés particulières.

10. Variété. CALCAIRE MARBRE. La plupart des marbres sont des pierres mélangées: mais, comme quelques-uns sont composés de chaux carbonatée assez pure; comme, dans les autres, cette substance est la partie dominante par ses caractères, et même par ses proportions, on les réunira ici, pour ne point séparer des pièrres dont presque toutes les propriétés sont les mêmes.

Les marbres, proprement dits, ont la cassure généralement terne; les lames qu'ils font voir appartiennent aux veines de calcaire spathique qui les pénétre souvent; ils sont compactes et susceptibles d'un poli brillant: enfin, ils présentent des couleurs assex vives et très-variées.

Peu de marbres sont d'une scule couleur, lorsqu'on en observe de grandes masses; beaucoup, au contraire, présentent un grand nombre de nuances.

Le nombre des marbres est infini, leur nomenclature arbitraire; c'est un chaos qu'il n'est pas de notre sujet de débrouiller: on n'a pu méme établir encore aucune bonne classification des marbres. Oa fera connoître ici les sortes les plus connues et le plus communément employées.

Les marbres noirs homogènes, dont on fait des tombeaux des inscriptions, des socies, des carreaux, viennent de Dinan près Liège, de Namur (celui-ci est un peu veiné de blanc), de Theux, près de Namur, etc. Ces marbres noirs répandent souvent unc odeur fétide par le frottement ou la châleur. Celui des Ecaussines, près de Mons, nommé improprement petit granite, est remarquable par le grand nombre de débris d'encrines et de madrépores qu'il renferne.

Le marbre à taches noires et blanches, anguleuses très-mêlées, appelé communément petit aulique, vient des environs de Mons.

Le marbre portor, dont le fond est d'un beau noir, avec des taches et des veines d'un jaune doré, se tire au pied des Alpes, dans les environs de Gênes, près Porto-Venere.

Le marbre de Scrancolin, dans les Pyrénées, est quelquefois d'un rouge foncé, mélé de gris et de jaune, avec des parties transparentes. La partie de la carrière qui donnoit la plus belle qualité est épuisée.

Celui de Veyrette, pres de Bagnères, est jaune et rouge.

Le marbre nommé griote est d'un rouge de sang soncé en brun. Ilse trouve en Italie; à Cosne, département de l'Ardèche; en Flandre, etc.

Dans les marbres que nous venons de prendre pour modèles, les couleurs sont disposées par veines ou par taches nuancées; dans d'autres elles sont par taches dont les contours sont limités et anguleux: on voit que ce sont des fragmens de marbres réunis par une pâte. On appelle ces marbres Brickes. (Voyez ce mot.) Nous citerons pour exemples:

La brèche d'Alet, ou de Tolonet, à une lieue d'Aix; elle est mêlée de rouge, de noir et de gris.

La brèche coraline d'Espagne, qui a de grandes taches blanches, avec de plus petites, jaunes, brunes et violettes.

La brocatelle. C'est une brèche à petits morceaux, dont la couleur générale est le jaune doré. On la trouve à Tortose en Andalousie; elle est rare et chère.

Un grand nombre de marbres renferment des coquilles fossiles, des madrépores, qui font corps avec eux; maisil en est quelques sortes qui paroissent être uniquement composées de coquilles brisées. On les a appelées lumaquelle; il y en a de trois sortes assez distinctes.

La lumaquellegrise : elle est entièrement d'un gris cendré; les coquilles sont plus brunes. Elle vient des environs de Troyes. On trouve un marbre grossier, de cette espèce, près d'Auxerre.

La lumaquelle jaune, Les coquilles sont d'un jaune vâle sur

un sond jaune soncé. Cette variété est très-rare et très-belle.
On ne sait point d'où elle vient. On la nomme lumaquelle d'Astraean; mais M. Patrin assure qu'on ne la trouve pas aux environs de cette ville.

La lumaquelle opaline. Le sond en est brun; mais, ce qu'elle a de remarquable, c'est que les coquilles de nautile, ou d'ammonite qu'elle contient, ont conservé un nacré brillant et magnifique, qui a quelquesois l'éclat rouge-orange d'un charbon enslammé. On trouve cette variété précieuse en Carinthie; celle sert de toit à la mine de plomb de Bleyberg.

Presque toutes les grandes chaînes de montagnes renserment des marbres. Les pays qui donnent les marbres les plus estimés, sont l'Espagne, les Pyrénées, et l'Italie.

L'estime que l'on jait d'un marbre est fondée sur la vivacité de ses coulcurs, sur le poli qu'il est susceptible de prendre, sur son homogénétié, et surtout sur les propriétés qu'il a de se conserver à l'air sans altération. Les marbres qui contiennent de l'argile se délitent facilement à l'air; ceux qui renferment des sulfures de fer se salissent en se couyrant de rouille. Les marbres servent à l'ornement des édifices; mais, dans les lieux où ils sont communs, ils sont employés comme pierre à bâtir.

On donne aux marbres le poli brillant qui les caractérise, par le procédé suivant:

Après avoir aplani la surface de la pièce à polir avec la scie ou avec fe ciseau, on l'unit parfaitement en la frottant avec des tessons de poterie rouge commune, qui n'a pas eu de couverte, et avec un sable rougeatre argileux; on v ajoute de l'eau. Cette première opération terminée, on enlève complétement le sable, et on plombe, c'est-à dire que, l'on frotte fortement le marbre avec un parallélipipède de plomb piqué par-dessous, de l'émeril neuf, dit quatrième, et de l'eau : la surface devient très-unie, très-duce, mais elle n'est point encore brillante. On prend alors de la limaille de plomb mêlée d'un tiers d'alun, et on en frotte très-fortement avec un tampon de linge la surface du marbre, sans ôter l'émeril qui peut v rester. Lorsque l'opération est sur le point d'être terminée . on donne le dernier poli avec de la potée d'étain, que l'on emploie à sec, et sans changer de tampon. On essuie la surface du marbre avec une serge, et il est poli. On emploie, pour polir les marbres d'une couleur pale, de la pierre ponce au lieu de plomb qui les noirciroft; et, comme la potée d'étain jauniroit le beau marbre blanc, on lui substitue, dans ce cas, de la potée d'os : ce sont des os de mouton calcinés, brovés et mêlés avec un tiers d'alun. On se sert, pour la griote, qui est un marbre rouge, du rouge à polir, employé dans les fabriques de glaces.

Les marbres blancs sont sujets à jaunir à l'air, ou à s'y salie d'une autre manière: on peut les nettoyer complétement en les lavant avec du chlore (acide muriatique oxigéné), suffisamment étendu d'eau.

11. Furieté. CALCAIRE COMPACTE; la pierre calcaire compacte. (Dichter-kalistein, Werner). Cette pierre ne dilière presque point des marbres; elle est, comme eux, solide, compacte, à grain fin: elle est même susceptible de poli, mais ce poli est terne, et ses couleurs sont toujours obscures; sa cassure est ou terne, ou ondulée, ou écailleuse, ou quelquefois conchoïde.

Ses couleurs varient entre le blanc jaunatre, le gris cendré,

oghi sy Chr

le brun et même le bleuktre. On remarque souvent que les fragmens épars de calcuire compacte sont comme en veloppés d'unécorce ausse 'episse, qui est d'un jaune pale sale; le milieu seul est resté bleuktre. On peut observer très-fréquemment ce phénomène sur la route d'Auxerre à Djoin, près Chablis.

On remarque quelquefois dans le calcaire compacte desarborisations ou dendrites qui sont dure à une infifration d'oxide noie de fer ou de mauganese, qui s'est introduit tantôt entre les feuillets de la pierre, tantôt dans les fissures nombreuses dont cette pierre est susceptible. Dans le premier cas, les dendrites sont superficielles; dans le deuxième, elles sont profondes, et ne deviennent visibles que lorsqu'on scie la pierre perpendiculairement à ces fissures.

On trouve aux environs de Florence une variété de calenire compacte, qui, seiée dans un cértain sens, ofire asser bien l'image d'une ville ruinée; on croit y voir des éditices, des tours, un ciel et une terrasse. On la connoît sous le nom de pierre de Florence. On suppose que cette pierre caleaire argieleuse et ferrugineuse, en prenant du retrait par le desséchement, s'est divisée en prismes irréguliers ; que l'espace eutre ces prismes det rempli par une infilitation de chaux carbonatée, tandis que l'oxide de fer de la surface des prismes, en s'oxidant davantage, teignoit sette surface d'une couleur plus foncée que celle du fond sur lequel ils sont placés.

Gisement, Les marbres et le calcaire compacte présentent à peu près le même gisement et les mêmes faits géologiques. On réunira done ici ce qui les concerne.

On réunira done ici ce qui les concerne.

Mais nous ne considérerons dans leur gisement que ce qu'i

Mais nots ne Considerent and a the good and a should, sans parler de leur place dans la succession des couches du globe, ni de leur rapport de position, de formation, etc. avec les autres roches. Nous examinerons ce dernier sujet, en traitant des terrains dont ils font partie, au mot Tanaran.

Les marbres et les calcaires compactes se présentent généra-

Les marbres et les aucures compaces se presenten garactellement en banes épais, parallèles entre cux, rarement horisontaux, maissouvent très-inclinés, et, ce qui est plus remarquable, contournés, plassés, comme tordus dans toutes sortes de directions, sans cependant perdre leur parallélisme.

Ils forment des chaines de montagnes stratifiées, souvent

tris-hautes, on en voit dans les Pyrénées qui ont 3600 mètres d'élévation. Ces montagnes ont toutes au aspect particulier qui les faitreconnoître de très-loin. Leur soumet est rarement aigu, ilest, au gontraire, fréquemment terminé en un plateau dont l'étendue est quelquefois asset grande : leurs flancs sont estarpés et coupés presqué à pie; ces éscarpemens sont quelque-fois d'une hauteur prodigieuse ; quelquefois aussi ils se succèdent en retraite, comme les marches d'un essalier.

Cette double disposition est très-remarquable dans le centre de la chaîne des Pyrénées, sur les bords de la chaîne des Alpes, près de Grenoble, sur la rive droite de l'Isère, etc.

Les bancs de calcaire compacte et de marbre varient beaucoup d'épaisseur ; ils sont souvent séparés par des bancs d'argile . de schiste argileux, de psammite schistoïde, de houille même : on v trouve aussi, soit en couches ou en amas, du fer oxidé rouge, du mercure sulfuré, du plomb sulfuré et molybdaté, du manganèse, du zinc oxidé ou sulfuré, etc. Les mêmes substances les traversent en filons, accompagnées de calcaire lamellaire, de chaux fluatée, de baryte sulfaté, de fer sulfurée, de cuivre carbonaté, etc. Les minéraux disséminés, qu'on voit dans ces calcaires, sont peu nombreux; ce sont principalement des grenats, quelquefois du felspath; mais on y voit aussi des silex. Ceux-ci, néanmoins, v sont plus rares que dans la craie : ils sont aussi plus petits et plus intimement liés avec la pâte, tantôt en couches continues ( aux environs de Bakewell dans le Derbyshire), tantôt en noyaux ou couches interrompues (les silex blonds, des environs de Grenoble).

Enfin, ces deux variétés de calcaire renferment trés-souvent des coquilles et autres corps marin fossiles. Certains marbres paroissent entièrement composés de modréporer qui ont pri la structure lamellaire. Ces cops marins ont rarement conservé la pureté de leurs formes, et sont tellement adhérens à la pierre, qu'ils ne peuvent pas en être séparés entient. Les genres de coquilles et de souphte qu'on y trouve le plus ordinjairement, sont des entroques, des bélemnites, des ammonites, des trébratules.

Les variétés minéralogiques de calcaires compactes et de marbres renferment les roches calcaires qui ont reçu en géognosie, et par rapport à leur position, les noms de calcaire de transition, calcaire des Alpes, calcaire du Jura, de Zechtieis, de Hoolgebirgkalt de M. Uttinger, de Rankwach, de Rankkal... Chacune de ces variétés géognostiques présente des différences minéralogiques que nous rappellerons en traitant des époques de formation auxquelles elles appartiennent, mais qu'il est peutêtre utile de présenter ici réunies. Toutes, comme nous venons de le dire, sont minéralogiquement des calcaires compaetes.

Le calcaire transitif est généralement le plus compacte et le plusvoisin parsa texture, du calcaire saccharoïde ou lamellaire. Il est tantio un blanchâtre, ou trés-coloré, et fait partie des marbres, c'est probablement à cette modification du calcaire transitif qu'il faut rapporter le Hochgebirgkalk de M. Uttinger; variété ducalcaire compacte qui, selon ce géologue, est très-pure-

Tantòt il est brun, gris de fumée, 'ou même tout-à-fait noir; dans ce dernier cas, il renferme du charbon, environ un quart pour cent. Il offire, aimi que le précédent, un grand nombre de lamelles et de veinules de calcaire spathique, et renferme plus abnodamment et plus fréquemment que lui des débris de corps organisés qui appartiennent à des espèces et même à des genres particuliers, trêt-différens de ceux qui vivent actuellement à la surface de la terre.

Le calcaire dit des Alpes, non moins compacte que le précédent, à grains très-fins, mais junaître rosatre, ou même coloré plutôt que noir ou brun, est néamoins quelquefois gris roussitre ou gris de fumée, et c'est alors le zechstein; mais il a toujours une structure très-denae, une cassure quelquefois écailleuse, et n'offre point ces lamelles spathiques qui sont si abondantes dans le calcaire traguistif; il renferme enfin, mais comme par paquets seulement, un grand nombre de débris des corps organisés, tels que descoquilles très-variées et des enerines.

Le calcaire dit da Jura, est moins compacte, moins homogêne; il est grisătre, plus ou moin fonce; sa casure est inégale; il est quelque clois asset difficile à casser. Lorsqu'il présente un grand nombre de petites cavités remplies d'argile, et qu'il est comme boursoufflé, on lui donne les noms de rauhouek, rauhsalt, hohlètaite; il ne renferme pas moins de débris de corps organisés que les précédens, mais ils appartiennent généralement à d'autres espèces. Les térépratules, belemnites, ammonites, ptérocênes, pettens, gryphsées, etc., y sont très-communs. On doit redire que les caractères convenables au plus grand nombre des calcaires compactes désignés sous les noms géognostiques précèdens, sont loin d'être absolus et constans.

Plusieurs sous-variétés de calenires compactes renferment de la magnésie jusqu'à 6 pour 100; lorsqu'elle leur imprime des caractères extérieurs et des propriétés suffisamment distinctifs, elles doivent être placées avec les calcaires mélangés magnésifères.

Les calcaires compactes sont particulièrement employés dans les constructions, et donnent par la cuisson une chaux d'assez bonne qualité, quand on a soin de les choisir exempts d'argile.

12.º Variété. CALCAIRE OOLITHE. (Chaux carbonatée globuliforme, Hally.) Rogenstein, Hersestein, des minéralogistes allemauds.

Nous plaçons lei une variété de pierre calcaire qui semble peu importante au premier aperu, mais qui, par sa manière d'être asser particulière, mérite d'être saferarée des aufres. L'oolithe cat toujours en globules ou sphéroides, dont la grosseur varie depuis celle d'une praine de pavot. Ces sphéroides us sont point réguliers; leur essuré est compacte et souveni écailleuse; on ny voit ni couches concentriques ni stries convergentes: et c'est en cela que les solithes différent des autres variérés globuleuses de chaux carbonatée. Leur couleur, caractère d'ailleurs peu imiportant, est le grà jaunaire, ou le rouge brun et sale.

Les oolithes sont presque tapiour agglutinces per un elment calcaire; elles se trouvent en banes ou en masse considérables au milleu des banes ou terrains calcaires, probablement antérieurs à la craie, et qui paroissent d'une époque à peu près la même que celle où s'est déposé le eulcaire du Jura. On voit au nord d'Alénçon des couches entièrement composées d'ouithes de la grosseur d'une graine de pavoi. On a eru remarquer qu'elles se trouvent, plus ordinairement qu'allieurs, au pied des collines ou des montages, et qu'on les rencontre surtout dans le passage des terrains de cristailisation aux terrains de sédiment. Daubenton, Saussure, Spallanzani, M. Gillet-Laumont, supposert que c'est de la chaux cerbonates qui a été granulée comme de la poudre à canon, par le mouvement des caux. Lorsqu'on voit les mases d'oolithes d'un brun -rougette ferrugineux, des environs d'Esialeben et d'autres fieux du Harz ou du pays de Monafeld, composées de grains souvent trèsgros, couverts eux-mêmes de petites aspérités sphéroidales et comme chagrinées régulèrement, on seroit tenté de les prendre pour des corps organisés fossiles; mais lorsque par la plus grande attentien on ne peut parvenir à découvrir aucune structure organique dans l'inférieur de ces grains, qu'on voit qu'il n'y a même que ceux de la surface, exposé de puis long-temps à l'influence des métores tamophériques, qui présentent cette structure, on est obligé d'abandonner cette idée, et d'attribuer leur forme à une cause mécanique, dont il est difficile de se former aux cidée juste.

Les oolithes sont rares dans la chaux carbonatée compacte, dite des Alpes, on ne les a jamais vues dans la craie proprement dite ; leurs bancs alternent quelquefois avec des couches de grés.

On trouve en Suède, en Suisse, à Eisleben et à Artern en Thuringe, des masses d'oolithes qui se décomposent facilement: on s'en sert alors pour amender les terres au lieu de marné.

C'estl'Horamergel de M. Freisleben. Quelquefois Toolithe est tellement mélée de sable quareux qui lui est fortement agrégé, qu'elle passe au grès, même au grès dur et au silex corné. (Freisleben.) Elle est alors susceptible de recevoir un asser beau poli.

15. Variété. Cacann cana (Chaux carbonalée crayeuse, Haly). Il est users difficile de faire coincider les caractères micralogiques de la craie, avec ses caractères géognostiques ou de position. Quoique la craie soit encore assez mal déterminée sous ces deux rapports, il est cependant plus facile de lui assigner des caractères géognostiques que des propriéts minéralogiques très-tranchées. Nous ne nous uccu perons néanmoins et dans cet article, que de l'histoire haturelle de la craie considérée isolément et non dans ses rapports avec les autres couches du globe. Ce sujet ser traité au mot Tranans.

La craie est généralement blanche, tirant un peu sur le jaunaire et le grisaire; elle a une texture lache, un aspect

mat, terreux, sans aucun indice de cristallisation ni même d'infiltration cristalline; son grain est cependant très-fin pa souvient même presque impalpable; le peu de cohérence qu'ou ordinairement ses parties, fait qu'elle laisse asses facilement une trace blanche et assez nette sur les surfaces sur lesquelles on la passe même avec légèreté.

Sa cassure est droite, quelquefois un peu conchoïde, rarement raboteuse; sa pesanteur spécifique varie entre 2,51 et 2,65.

La craie est complétement opaque, très-tendre, et même friable dans quelques cas. Elle happe à la langue,

C'est de la chaux carbonatée pure, dont la composition est abounent la même que celle du calorire spathique; mais able contient dans un état de mélange probablement mécanique, de la silice, de l'alumine et de la magnésie dans des proportions très-variables, comme on pouvoit s'y attendre. Ainsi on trouve sur 100 parties de craie, environ 1

|                  |  |  |  |  | ( | re | iie | d           | de Galicie. |    |   |  |   | Craie de Paris. |  |  |  |    |       |      |  |
|------------------|--|--|--|--|---|----|-----|-------------|-------------|----|---|--|---|-----------------|--|--|--|----|-------|------|--|
| Chaux carbonatée |  |  |  |  |   |    | 5   |             |             | 82 |   |  |   |                 |  |  |  | 70 | - 9   |      |  |
| Silice           |  |  |  |  |   |    |     |             |             | ě. | 8 |  |   |                 |  |  |  |    | 20    | .35  |  |
| Magnésie         |  |  |  |  |   |    |     |             |             |    | 8 |  |   |                 |  |  |  |    | 10    | 45.  |  |
| Alumine          |  |  |  |  |   |    |     |             |             |    | 2 |  | , |                 |  |  |  | ·  | . 0   |      |  |
|                  |  |  |  |  |   |    |     | ( Haquet. ) |             |    |   |  |   |                 |  |  |  |    |       |      |  |
| TO PA            |  |  |  |  |   |    |     |             |             |    |   |  |   |                 |  |  |  | L  | agran | ge.) |  |

Il est très-facile de confondre, sur des échantillons solés, la craie avec certains petits dépôts de calcaire souvent marneux, qui lui ressemblent beaucoup par les caractères extérieurs; mais cette incertitude disparoit presque entièrement, lorsqu'à ces caractères on réunit ceux qui sont tirés de la craie examinée en grandes masses, et des corps étrangers qu'elle renferme, c'est-à-dire, les caractères géognostiques que nous allons indiquer.

La craie se présente en masser également étendues dans toutes les dimensions; elle constitue des chaînes de collines entières, et des terrains trèt-considérables; mais ces collines atteignent rarement une grande élévation, et aous doutons qu'elle passe 100 métres.

Quelquefois, et c'est même le plus plus grand nombre des

cas, on n'y voit aucune assise distincte, appartenant à la masse même, c'est-à-dire, qu'on n'y remarque pas ces couches aéparées par des fissures de stratification continues et si distincte dans les calcaires compactes des Alpes et du Jura, dans le calcaire grossier, etc. Dans d'autres cas, la stratification est marquée par des lits ou d'argile ou de sable, ou même de grês, plus ou moins épais, et placés souvent à d'assec grandes distances les uns des autres; nous le répétons, cette disposition est la moins ordinaire, et nes trouve peut-être jamais dans la craie blanche, telle que nous l'avons carac-

térisée minéralogiquement. Mais, ce qui indique le plus clairement la stratification de la craie, même toutes ses variétés ou états géognostiques ce sont des lits de silex pyromaques très-multiplies, trèsprès les uns des autres , très-étendus et souvent parfaitement parallèles. Le silex qui compose ces lits est rarement continu sur une grande étendue; il se présente plutôt en rognons sphéroïdaux, ou de toutes sortes de formes, comme places à côté les uns des autres, tantôt tout-à-fait sépares et isolés, tantôt liés ensemble et comme soudés par différens points; de manière que si on dégageoit ces lits de la craie sur une grande surface, ils présenteroient, dans beaucoup de cas. une grande plaque d'une épaisseur moyenne à peu près égale, à surface couverte de tubérosités inégales, et criblée d'une multitude d'ouvertures aussi différentes par leur grandeur qu'irrégulières dans leur forme et leur disposition.

Ces rognons durs, tantôt composés de silex pyromaques noirs ou blonds et trés-purs, tantôt de silex opaque blanchâtre ou grisàtre, mélés de sable et de craic, sont les caractères les plus sûrs de la craie envisagée en grand.

La stratification de La craie est, dans beaucoup de cas, sensiblement horitontale; néanmoins, dans quelques lieux, elle présente une stratification très-inclinée, ou même presque verticale, et quelquefois des lits contournés et fortement arquée. Cette disposition est très distincte sur les côtes de l'Ile de Wight, comme nous l'a fait connoître M. Webster. Nous donnons dans nos planches la yeu de cette disposition remarquable, mais qui paroit presque locale.

Enfin , on observe dans les masses de craie des feutes presque

verticales, à parois bosselées et comme polies par les eaux, et dans lesquelles les silex sont restés en saillie. Les ouvriers les nomment filets ou filières.

Les débris de corps organises fossiles que renferme ce calcaire, peuvent encore le caractériser, et le distinguer surtout de ces marnes d'aspect crayeux avec lesquelles on le confond quelquefois. Mais, outre que l'énumération de ces fossiles nous l'eroit sortir de notre sujer, cette partie de la géognosie est encore trop peu avancée pour qu'on puisse donner cette deumération avec exactifude nous nous contenterons donc d'indiquer les genres qu'on ne trouve jamais dans les marnes précitées : ce vont des bélemnites, des ananchites, des férebratules, etc. Le noyau de ces coquilles, mais plus partienlièrement des oursins, est souvent remplacé par du silex pyromaque.

On ne trouve dans la craie aucun gite métallique; on n'y trouve non plus aucun combustible charbonneux, du moins en quantité et en étendue notable. Le seul métal qui s'y renéontre, c'est le fer à l'état de sulfure ou de pyrites globuliformes, disseminé, ou incrustant les débris de corps organises qui y sont également disseminés. Ces débris sont eux-mêmes répandui svec une grande inégalité; il y a des masses de craie trés-considérables qui n'en renferment aucun, tandis que dans d'autres lieux, on les voit accumulés en grande quantité dans un espace trés-cronscrit.

Plusicurs terrains caleaires, mais Beaucoup moins homogenes que la craite blanche que nous venons de décrire; appartiennent évidemment à ce dépôt, puisqu'ils s'y lient par des nuances insensibles, semblent alterace avec lui, et même quelquefois le remplacer. Cette considération étant entièrement géognostique, sera développée au mot Tranans. Nous nous contenterons d'indiquer jei les deux wariétés de craie qui se lient évidemment avecla craite blanche, L'une est la craite afrau de M. Omalius d'Halloy, qui est gristre ou juanditre, friable, à grains plus grossiers, souvent très -ablonneux, et centermant les silex opaques indiqués plus haut. L'autre ett la craite chloritée, que nous avons fait connoître ailleurs, qui est également plus grossière, gristre, moit de de beau-eoup de sable très - friable, et qui no diffère enfan de la

eraie tufau que par la grande quantité de grains de chlorite qu'elle renferme. Ces deux sortes de craies, et très-certainement la dernière, paroissent être plus anciennes que la craie blanche.

La craie, et surtout la craie blanche, n'est peut-être pas aussi abondamment répandue dans la nature que le calcaire compacte; cependant de vastes provinces en sont entièrement composées. La Galicie, la Pologne, l'Angleterre, la France, etc., présentent des terrains de craie très-étada. Dans ce dernier pays, on sait qu'elle est abondante en Champagne, sur les côtes de la Manche; aux environs de Rouen, et près de Paris, à Bougival et à Meudon, etc.

La craic est employée dans les arts comme crayon; elle sert aussi à nettoyer les métaux, les verres; elle fournit le blanc employé dans toutes les peintures en détrempe; elle doit être pure, c'est-à-dire, privée de la plus grande partie du sable qu'elle contient.

On l'exploite ordinairement par vastes galeries. La consistance de cette pierre est telle que les parois se soutiennent d'elles-mêmes. On la concasse en petits morceaux avec une masse de fer emmanchée : on la délaie alors plus facilement, d'abord dans un peu d'eau, ensuite dans une plus grande quantité de ce liquide. On laisse reposer environ deux heures eette bouillie elaire; lorsqu'on suppose que tout le sable s'est précipité, on décante avec des seaux, et sans remuer le fond, l'eau laiteuse qui surnage, et on la transporte dans des tonneaux, où la craie se dépose : on décante alors l'eau devenue claire; on laisse prendre à la craie assez de consistance pour qu'on puisse la manier, et en faire des masses qu'on applique contre les parois de la carrière. Elles y acquierent promptement assez de fermeté pour être moulées entre les mains en cylindre. On transporte ces cylindres hors de la carrière ; on les couche les uns sur les autres, et on les dépose en petites murailles à claire - voie, dont l'épaisseur est égale à la hauteur du cylindre. On place ces murailles deux à déux, à quelque distance l'une de l'autre, et on les couvre par un petit toit de chaume.

Ces cylindres ou pains de craie se sechent complétement. On les vend à Paris sous le nom de blane, ou de blane d'Espagne. 44. Variété. CALCAIRE GROSSIER. Vulgairement, pierre caleaire, pierre à bâtir des Parisiens, pierre de taille, et moellon.

Cette variété a la texture lache, le graîn ordinairement grosier, elle se laisse facilement entamer par les instrumens trauchans, et n'est sisseptible de recevoir aucun poli; sa cassarte est greuue et terne; ses couleurs sont sales, et varient entre le blanc, le grâs et le jaune siabelle.

Le grain, la couleur, la dureté de ces pierres, présentent de grandes différences, qui influent plus sur l'usage auquel on peut les employer, que sur le rôle qu'elles jouent dans la nature.

Les unes ont un grain très-fin, avec de la blancheur, mais peu de dureté, et ne peuvent être employées que pour la sculpture, telle est la pierre de Tonnerre, dans le département

de l'Yonne (h), celle de Nanterre, près Baris.

D'antres onte grain plus grossier; leur conleurest jaundtre, elles sont tendres: telles sont les pierres de Conflans-Sainte-Honorine, près Paris, dont les bancs ont quelquelois plus de deux métres d'épaisseur; celles de Saint-Leu et de Trossy dans le département de l'Oise: ici les bancs n'ont guère plus d'un mêtre.

Enfin, d'autres ont une texture très-làche, un grain trèsgrosier, très-visible, et, quoique composées de sable, de fremens de coquilles agglutinées, elles ont une grande dureté et une grande solidité ; telle est la pierre de Salliancourt, près Ponloise. Ses banes paroissent d'une telle épisseur, que la carrière semble coupée dans une seule masse de pierre: cette carrière est réservée pour les travaux des pous et chaussées.

Le calcaire grossier étant ordinairement un mélange împur de sable calcaire et siliceux, d'un peu d'argile, de fragmens de coquilles, etc., l'analyse chimique ne peut rien nous apprendre de précis sur la composition de cette pierre.

Il est d'une formation postérieure à celle de la craie, et antérieure à celle du gypse à ossemens. Il constitue des terrains assez circonscrits, très-étendus cependant aux environs de Paris, et fort bien caractérisés dans ce canton, unis plus

<sup>(1)</sup> Il n'est pas sur que la pierre dite de Tonnerre appartienne géologiquement au calcaire grossier.

circonscrit et moins bien caractérisés dans d'autres lieux où sa présence n'est qu'e présumée, mais non encore prouvée : tels sont les environs de Gaod, ccux de Mayence , ceux de Londres, où ce calcaire est tellement friable et sablonneux, qu'il ne présente plus aucun caractère minéralogique, et qu'il ne peut être déterminé que par les caractères géognostiques.

Le calcaire grossier paroit être toujour's assez éloigné des hautes chaînes de montagnes primordiales et appartenir aux terrains les plus nouveaux. Quoiqu'il se présente en hancs puissans et très - étendus , il ne forme jamais de très - hautes montagnes, mais des collines arrondies dont les flancs offrent quelquefois des escarpémens ; il fait en France la base d'assez grandes plaines : telles sont celles des environs de Paris.

Ses banes sont très-distinets, horizontaux, rarement incliné, jamais contourée ni plitsés; l'is ne sont séparés que par de l'argile, de la marne; du sable; quelquefois par des dépois et des infiltrations géodiques de quars et de chaux carbonatée cristallités (Neuilly, près Paris); ces hanes, ou couches, varient heaucoup d'épaisseur. On peut remarquer gu'ils sont, beaucoup pluséphis dans la pièrre calcière tendre, que dans la dure. Cette dernière sous-variété est quelquefois en couches si aninces, qu'on s'en sert dans quelques contrécs (dans la Côted'Or, près de Dijon), en place de tuiles, pour couvrir les maissons (i).

Ce calcaire renferme souvent un très-grand nombre de coquilles dont les genres et les espèces sont très-multipliés : quelques-unes de ces caquilles paroissent le Cractérier géognostiquement. C'est, d'une part, l'absence des ammonites, et, de l'autre, la présence presque habitnelle de plusieurs espèces particulières de cérites.

The renfermentiflon, ni matière métallique: on n'y trouve que des infiltrations de fer outé hydraté, et peut-être aussi quelques petits dépois de sinc carbonaté. La houille me s'y ext aussis rencontrée; mais on peut y trouver; quelques dépois peu épais de ligaires. Les siltex pyromaques, si abondana

<sup>(</sup>i) Le calcaire que nous citons ici u'appartient probablement au calcaire grossier que par ses caractères minéralogiques; il paroît etre géognostiquement plus ancien.

dans la craie, ne se trouvent presque jamais, ou peut-être même jamais, dans le calcaire grossier; mais on y voit des rognons en couches horizontales, interrompues, de silex cornés.

On voit que, si les différences minéralogiques qui existent entre le calcaire compacte, la craie et le calcaire grossier, sont légères, il n'en est pas de même des différences géologiques qui sont plus nombreuses et asez importantes.

Cette pierre, partout où elle se trouve, est employée pour les constructions. La solidité de quelques-unes de ses sortes, et la fapilité de la tailler, lui donneat un grand avantage no la nomue pierre de taille lorsqu'elle est en gros bloes, et moellons lorsque ses maises ne passent pas 25 centimetres cubes.

Elle ne se trouve pas également partout : elle est commune en France, et surtout aux environs de Paris. On la trouve près de cette ville, principalement au midi, depuis Meudon jusqu'à Gentilly; et on a donné aux différentes parties de ses couches des noms particuliers , selon leur qualitée els usages auxquels on les emploie. On nomme pierre de liaiz, celle qui est à grains fins, et dont la textinc est serrée : elle set aille à arêtte vives, et résiste tre-bien aux intempéries de l'air. Son épaisseur n'est guére que de 25 centimètres.

La pierre de roche est dure comme le liais, mais poreuse et coquillère: ses bancs ont environ 6 décimetres d'épaisseur.

La lambourde est la pierre tendre à grain grossier; ses bancs ont jusqu'à 9 décimètres d'épaisseur.

Ces trois qualités, et d'autres que nous négligeons, se trouvent souvent dans la même carrière, mais dans des positions respectives qui sont constantes, et qui seront déterminées dans un autre lieu.

Les carrières qui fournissent à Paris les pierres les plus esti-

De Saint-Nom, dans le parc de Versailles;

De la Chaussec, près Saint-Germain-en-Laye;

De Poissy

De Nanterre: ces trois dernières donnent des pierres presque aussi belles que les liais ;

De Saillancourt , près Pontoise ;

Et de Conflans Sainte-Honorine : cette carrière donne les plus

belles pierres tendres; elles ont quelquesois 21 décimètres d'épaisseur;

De Saint-Nicolas, près Senlis: c'est un liais;

De Saint-Leu et Trossy, département de l'Oise : c'est une pierre tendre.

Les pierres tendres se scient à sec, avec la seie à dents. Les pierres dures se scient avec une seie sans dents, au moyen de l'eau et du grès pilé. Pour que les pierres nes e détruiscut pas à l'air, il faut toujours les poser sur leur lit, c'est-à-dire dans la même position qu'elles avoient dans la carrière. Très-peu peuvent être posées en délt.

Plusieurs pierres éclatent par la gelée : on les appelle pierres gelisses; ce sont surtout celles qui sont poreuses et tendres.

La pesanteur spécifique de ces pierres est très-différente, selon les qualités: ainsi la pierre dure de Meudon est, à la pierre tendre de Saint-Leu, dans le rapport de 24 à 17.

Cette variété de pierre calcaire, étant presque toujours impure, ne donne, par la calcination, que de la mauvaise chaux:

15. Variété. CALCAIRE MARKEUX. Nous donnons ce nom à une variété de calcaire très-commune aux environs de Paris, et qui sest trouvée encore dans d'autres lieux. Elle n'a été décrite particulièrement par aucun minéralogiste, et cependant elle présente, comme on va le voir, quelques caractères qui la distinguent de toutés les variétés connues.

Le calcaire marneux est généralement ou d'un blane presque pur, ougrishter, ouun peuj auntier. Quelles pue soients ad ureté, sa compacité, son impureté apparente même, son grain, est toujours fin, presque indiscernable; et cette pierrece rapproche en cela du calcaire compacte et de la craie: mais elle est loin d'avoir la couleur, la dureté et la force d'agrégation du premier, et n'est pas tendre et derivante comme la craie. Cette variétée du donc déjà assez bien distinguée, par ces premiers caractères, des seules variétés de calcaire avec lesquelles on pourroit la confondre, le calcaire compacte, la craie et le calcaire grossier.

Ce calcaire se présente en masse souvent très-volumineuse , informe, ou en banc continu.

Sa cassure est assez généralement difficile; il a donc une

Ted by Goog

ténacité particulière : elle est ordinairement droite , quelquefois raboteuse, quelquefois inparfaitement conchoïde.

Sa texture est, comme nous l'avons indiqué, tantôt serrée, tantôt plus làche; dans un plus grand nombre de cas, elle présente beaucoup de petites cavités irrégulères, et aurfout beacoip de tubulures ou canaux à peu près parallèles, quoique sinueux; els un caractère qui manque, rarement.

Le caleaire marneux se dissout facilement dans les acides, même foibles, sans laisser aucun résidu sensible; et cette propriété, en le distinguant des marnes proprement dites, qui sont des mélanges à grandes proportions de chaux carbonatée, d'argile, etc., le fait nécessairement placer dans l'espèce de caleairé, avec plus de doti que la racie et le caleaire grossier.

Enfin, une dernière propriété particulière à ce calcaire, celle qui lui a hait imposer le nom de calcaire marneux, c'est de se désagréger avec facilité par l'influence des météors atmosphériques. Lorsque les fraguens de ce calcaire sont épars dans les champs, on n'en trouve pas un qui ait conservé ses angles et ses arêtes; ils sont tous émoussés, presque arrondis, et converts d'une espèce d'écorce blanchâtre, moins dense que la partie intérieure.

Ces différences minéralogiques, déjà suffisantes pour faire considérer ce calcaire comme une variété particulière, acquièrent encore plus d'importance par les circonstances géologiques dans lesquelles on le rencontre.

Le calcaire marneux ne se présente que flans les derniers dépôts de la couche du globe : il fait parlie des terrains de sédiment; mais il ne peut, dans aucun cas, être considéré comme un sol de transport, et d'une formation très-récente, c'est-à-dire qui seroit postérieure à l'état actuel de nos continens.

Tantot il est antérieur à la formation du gypse à ossemens, on à des terrains volenniques d'une haute antiquite, puisquis, papartiennent à des volens éteins dont l'état d'ignition n'a jamais été connu : et est, pour le premier cas, celui qu'on trouve à abondamment aux environs et à plus de trenet lieues de distance de Paris, et, pour le second cas, celui qu'on observe en Auvergare, dans le Cantal, etc.

Cette position donne, comme on le voit, une origine très-

oncienne à ce calcaire; mais il entre aussi dans la composition de terrain beaucoup plus nouveaux et presque saperiliciels, sans cependant qu'on puisse encore regarder sa formation comme moderne, puisqu'il se présente cu couches puissantes; régulières, et qu'il est souvent pénétré de masses de silex qui supposent une dissolution complète et abondante de la terre siliceuse, phéuomène dont nous ne connoissons aucun exemple récent dans les terrains qui ne sont point volcaniques.

Mais c'est la nature du liquide dans lequel s'est fait le dépôt puissant et solide de ce calcaire, qui le caractérise d'une mapière encore plus tranchée. La nature de ce liquide paroit être indiquée, aussi bien qu'un phénomène de ce genre puisse l'être, par celle des débris organiques que ce calcaire renferme. Or, tous ces débris, généralement très-reconnoissables, appartiennent à des genres d'animaux ou à des végétaux entièrement semblables à ceux dont les espèces vivent ou sur la terre ou dans les eaux douces. On ne trouve dans ce calcaire aucun débris qui appartienne à des êtres organisés vivant dans eles eaux marines. On peut présumer, avec la plus grande vraisemblance, que les couches de calcaire marneux et les minéraux qui v sont liés, tels que les silex, ont été déposés dans des eaux douces; et cette origine qui est, comme on peut le voir, liée avec plusieurs caractères extérieurs, est une considération assez importante pour séparer ce calcaire des autres variétés de la deuxième division de cette espèce.

Nous devons ajouter que, néanmoins, tous les calcaires déposés dans l'eau douce n'appartiennent pas au calcaire marneux.

Annotations. On a parlé de l'usage particulier que l'on fait de quelques-unes des variétés de la chaux carbonatée. Il reste à faire connoitre les usages auxquels sont employées indistinctement plusieurs variétés de ce sel pierreux.

On retire la chaux vive, si communément employée dans les arts, de plusieurs sortes de pierres calcuires, qui prennent alors le nom de pierres à chaux.

Toutes les variétés ne sont point également bonnes pour cet objet. La meilleure pierre à chaux seroit le marbre blancs

- Dimizadi - Crolog

c'est, dit-on, celle que les anciens employajent souvent: mais on a rarement le choix de cette pierre. Celle qui est preférable après celle-là, et qui l'égale prejque en qualité, c'est le calcaire compacte, et surtout celui qui renferme naturellement une certaine quantité de silier. C'est probablement pour cette raison que la meilleure pierre à chaux des environs de Paris est celle de Senlis et de Champigny, qui forme; comme on le verra plus bas, une variété particulière.

On obtient aussi de la chaux en calcinant des coquilles fossiles, et même des coquilles marines.

L'objet qu'on se propose en calcinant la chaux carbonatée, est de la priver de l'acide carbonique et de l'eau qui lui sont unis. Il faut la chauffer su rouge pendant plusieurs heures; elle devient alors plus légère et plus sonore, absorbe l'eau avec aifflement et dégagement de calorique, et se réduit en une pousière blanche et fine que l'on appelle chaux éteinte : dans ce dernier etat, elle cet pulvérulente, tendre, et privée de son acide carbonique qu'elle reprend peu à peu dans l'atmosphère.

On cuit la chaux au hois, à la houille, ou à la tourbe, dans des fours dont les formes varient beaucoup, selon le genre de combustible, et selon les pays.

Ce sont ordinairement des cônes ou des moitiés d'ellipsoïde renversées, creusées dans un massif de maconnerie cylindrique

Quand on veut cuire la chaux au bois, on place cette pierre, réduite en morceaux de diversés grosseurs, dans la cavité du cône. On dispose ces morceaux de manière qu'il y, ait dujourentre eux, qu'ils ne puissent pas s'affaisser, et que les plus gros soient au centre, où la chaleur est la plus considérable. On rembit ainsi le four jusqu'en haut.

On jette, dans le foyer qui est àu-dessous, le bois ou le combustble végétal : ce sont tantôt des fagots, tantôt des bottes de bryère, On fait monter le feu peu à peu . en l'entreteuant continuellement, au point de faire chaufler la chaux jasqu'au blanc. Cette cuisson dure doute à quinze heures. On laisse refroidir le fourneau pour retirer la chaux.

Lorsqu'on cuit la chaux avec de la houille, on se sert d'an four à peu près semblable àu précédent; mais ce qui étôt le foyer, dans celui-ei, devient à présent le cendrier. Le chaufournier place sur la grille mobile du fourneau quelques fagots qu'il recouyre de houille. Il met ensuite un lit de pierres à chaux, puis un lit de houille, et ainsi de suite. Lorsqu'il a fait dix à douze lits de cette manière, il altume le four, et continue de le remplir de conches successives de houille et de pierres à chaux, jusqu'en haut, Lorsqu'on juge que les couches inférieures de chaux sont cuites, on retire les barreaux mobilies de la grille, et on enlève la chaux que l'on fait tomber dans le cendrier. Tant que les morceaux qui tombent ne sont pas assec cuils, on replace les barres de la grille en les enfonçant à coups de masse. On recharge le fourneau de nouvelles couches de houille et de pierres à chaux, et on continue le feu.

Si on veut arrêter tout-à-fait le feu, on y parvient aisément en fermant toutes les issues inférieures, et couvrant la masse de chaux avec du poussier de charbon et des pierrailles. Cette description abrégée suffit pour faire voir l'avantage

que le second fourneau a sur le premier.

Lord Stanhope en a proposé et fait exécuter un troisième; c'est un fourneau carré et fermé, asses semblable à celui des faienciers. Le combustible qu'il emploie est un melange de houille en petits morceaux, et de cendre de houille. On forme avec ce mélange un tatus à l'ouverture du fourneau, et l'air qui alimente le feu, est obligé de traverser le combustible. Cette disposition produit une grande économie ce four pareté tre celui de tous qui emploie le moins de combustible il ne consume que 16 mêtres cubes de houille pour cuire 100 mêtres de chaux.

Enfin, M. de Rumfort a fuit exécuter un four à chaux qu'a les mémes avantages économiques que ceux dans Isquels la pierre à chaux et le combustible sont mélés, mais qui est d'un usage plus commode, et peut-être d'une plus grande économice; écs un cylindre asser haut qu'on remplit de pierres à chaux; le combustible, placé sur un foyer latéral qui est étevé un peu au-dessus du sol, brûle à flamme renversée, et, par conséquent, sous la condition la plus propre à la production de la chaleur, sous la condition la plus propre à la production de la chaleur. La flamme traverse toutela masse de pierre calcaire qui remplitte fourneau; la chaux cuite seretire par la partie inférieure du fourceux, tandis qu'on le charge d'autant de nouvelles pierres calcaires par sa partie supérieure. On n'est done point

forcé de laisser refroidir le four pour le vider, et d'en réchausser chaque fois la masse, lorsqu'on veut y euire. Cette circonstance diminue beaucoup l'emploi du combustible.

L'eau paroit indispensable à la calcination de la chaux : des expériences directes le prouvent, et l'observation des procédés des arts le confirme. Les chaufourniers ont remarqué que la pierre à chaux humide se calcinoit plus aisément que celle qui a été extraite depuis long-temps ; et néme, lorsqu'elle est trop deséchée, ils l'arropent d'eau avant de la mettre dans le four.

On sait que la pierre calcaire perd, par la calcination, nonseulement son acide carbonique, mais son can de cristallisation. Etcindre la chaux, c'est lui rendre cette cau : lorsqu'on éteint de la chaux avec de l'eau, ce liquide est rapidement absorbé, si la chaux est bien faite; il y a dégagement de calorique, et, dans beaucoup de circonstances, il se produit une lumière assex vive. Il fant, pour que cet effet ait lieu, que la chaux soit pure, bien vive, et éteinte avec peu d'eau.

La chaux est la base des mortiers: c'est son principal usage. Le mortier est un mélange de chaux éteinte êt même délayée dans l'eau, et de sable ou de ciment, qui est de l'argile cuite et broyée. Ces corps adhèrent bientôt par une sorte de combinaison chimique; et ce mélange dureit à l'air, et même dans l'eau.

Le mortier est d'autant meilleur, que la chaux est bonne et bien cuite, le sable ou le ciment fin et exempt d'argile, l'eau ajoutée dans de justes proportions, et le tout gâche long-temps et fortement.

Une certaine proportion d'oxide de fer ou d'oxide de manganèse a la propriété de rendre le mortier plus solide, et susceptible de se durcir, quoique employé dans l'eau.

Tous les bons mortiers sont faits sur ces principes : on en a employé un grand nombre, et on en a proposé encore plus. On citera quelques-uns des plus remarquables.

Higgins a observé qu'un cinquième d'oxède noir de fer sur la masse totale d'un mortier, lui donnoit une grande solidité. Loriot a fait un mortier très-solide en ajoutant de la chaux

vive en poudre à un mortier déjà composé d'une partie de brique pilée, de deux parties de sable de rivière, et d'une portie de chaux'éteinte. Lafaye a fait un mortier également bon en employant de la chaux éteinte avec le moins d'eau possible.

La pouzzolane, produit volcanique, dont on parlera à sou lieu, ajoutée au mortier, lui donne une solidité remarquable.

La brique ferrugineuse, pilée, remplit le même objet.
 Le mortier des anciens, qui est actuellement si dur, doit

Le mortier des anciens, qui est actuellement si'dur, doit cette dureté à l'emploi qu'ils faisoient de cette matière volcanique, et au soin qu'ils apportoient dans sa préparation; il étoit gàché, plusieurs jours de suite, par des esclaves.

Ces deux matériaux sont remplacés avec succès, en Hollande, par un tuf volcanique des environs d'Andernach, que l'on euit, et que l'on réduit en poudre : on nomme cette matière terrasse, ou plutôt trass de Hollande.

Dans les environs de Tournai, la cendre de houille qui se ramasse sous les fours à chaux, et qu'on nomme cendrée de Tournai, fait un très-bon mortier, mais qui a besoin d'être fortement battu.

La chaux qui contient de l'oxide de manganèse, brunît à la cuisson. On la nomme chaux maigre, parce que le mortier qu'elle fait est moins tenace : il emploie moins de sable; mais il a l'avantage de prendre dans l'eau, et d'y acquefrir la plus grande dureté. On apeul ebéon le mortier qui jouit de cette qualité. On peut donner comme exemple de chaux maigre, celles de Brion, près d'Autun, que Guyton a fait connoitre; celles de Morex, près Genève; de Saintrailles, département de Lot et Garonne; de Lena dans la paroisse d'Uplande, en Suède; etc.

## 3°. SECTION. Chaux carbonalée mélangée.

16.º Varidé. Caccara quarrana. Cette pierre a l'apparence d'un grès, et il faut l'essayer avec l'acide nitrique pour la placer dans l'espèce de la chaux carbonatée. Elle a done l'aspect et la cassure grenue; elle présente cependant quelques reflets spathiques, et même des lames qui mênent au rhomboïde. Cette propriété, que tous les échantillons ne présentent pas, est cependant un moifs utilisant pour la rapporter à l'espèce à laquelle nous l'attachons. On voit que la silice en sable qui a été enveloppée par là chaux carbonatée, ac sy est point unie, et a lui a point enfevé la faculté de

cristalliser suivant ses lois, non-seulement confusément, mais souvent même en rhomboïdes très-nets.

Ouelle que soit la forme ou la cassure de cette espèce, elle fait toujours effervescence avec l'acide nitrique. Sa vesanteur spécifique est de 2,6. Elle est quelquefois assez solide pour étinceler sous le choc du briquet.

Le calcaire quarzifère se trouve ordinairement cristallisé. et offre la forme du rhomboïde inverse. On le trouve aussi en concrétion mamelonnée, ou en masse amorphe. Les cristaux et les concrétions se rencontrent au milieu de certains bancs de grès, dans des cavités remplies de sable, qui renferment souvent un grand nombre de petits rhomboïdes isolés, et fort nets. Parmi les cristaux attachés à la voûte de ces cavités, on en voit quelquesois dont la moitié est de chaux carbonatée pure, tandis que l'autre moitié est quarzifère.

C'est dans les carrières de grès de la forêt de Fontainebleau, au lieu nommé Bellecroix, et dans celles des environs de Nemours, qu'on a trouvé cette jolie variété de calcaire. On ne la connoît encore que dans ces deux endroits, et l'espace de la carrière qui en renferme, est lui-même fort circonscrit. On peut observer à Belle-Croix que les bancs de grès sont recouverts d'une couche de calcaire peu épaisse et comme brisée, qui appartient à la variété marneuse.

17.º Variété. CALCAIRE SILICBUX. Nous avons cru devoir établir cette nouvelle variété d'après les caractères suivans, qui ne paroissent convenir complétement à aucune des variétés connues.

Le calcaire siliceux a la texture dense, compacte, le graintrès-fin, et tout-à-fait l'apparence du calcaire compacte nommé zechstein par les minéralogistes allemands; mais si on: essaye de le rayer avec une pointe d'acier, on lui trouve une dureté qui le fait reconnoître ; la pointe ne l'entame qu'avec difficulté, et la trace qu'elle laisse, examinée avec attention, est composée en partie de la poussière blanchâtre du calcaire entamée, et en partie de l'empreinte du fer ou de l'acier qui y a laissé un enduit métallique. Ce caractère se retrouve dans les échantillons du calcaire siliceux, qui paroissent les plus homogenes, et qui ne laissent voir aucune partie siliceuse. Ce calcaire est même quelquefois assez dur pour faire feu sous le choc du briquet; mis dans l'acide nitrique, il ne s'y dissont qu'en partie, et laisse un résidu siliceux, et quelquesois une masse siliceuse spongieuse.

Le calcaire siliceux a la cassure tautôt droite et un peu raboteuse, tantôt conchoide et toujours un peu éculileuse; il se casse facilement lorsqu'il est homogène, et plus difficilement lorsqu'il est pénéré de silex visible; enfin l'est souvent un peu translucide sur les hords: mais il est rarement homogène, surtout en grande masse; il est fréquemment pénétre et travercé dans tous les sens de vines siliceuses qui offrent preque toutes les variétés du quarz; on y voit le quar crisullisée, rarement primé et très-limplée, le quarz blanc transluciée, les silex cornés pyromaques, couverts de mamelons ou de concretions calcédoineuses de presque toutes les couleurs.

Cette disposition est surtout très-sensible à Champigny, à l'Est de Paris; dans la vallée de Septeuil, entre Mantes et Houdan; dans plusieurs parties des bords de la Seine, près Fontainebleau; et enfin dans une multitude de liciux de la partie méridionale et orientale de Paris, entre la Seine et la Marne.

Ce calcaire forme des banes puissans ou des masses sans stratifications très-distinctes qui sont situées, comme nous l'avons reconau depuis peu, entre les assises supérieures du calcaire grossier et les assises inférieures du terrain gyseux. Il est mélangé de calcaire marneux, et passé quelquelois à ce calcaire; quelquefois aussi il est tellement pénétré de silex; qu'il présente des masses immenses de quarz ou de silex corné, sans aucun mélange de calcaire.

Il ne renferme que très-rarement des débris de corps organisés, et on renvoit même ordinairement que dans les pratties où les infiltrations siliceuses sont les moins abondautes; dans ce cas, ces corps appartiennent, comme ceux du calculare marneux, à des êtres organisés qui vivoient ou sur la terre on dans les caux douces, et jamais, jusqu'à present du moins, à des animaux ou végétaux marins.

Nous avons dit, en parlant des usages de la chaux, que ce calcaire donnoit une pierre à chaux d'une très honne qualité, et nous en avons indiqué, la raison.

On a nommé platre-ciment, une variété de chaux carbonatée,

d'un gris jaunâtre avec des veiues rougeâtres; elle se trouve en fragmens roulés sur les bords de la mer, à Boulogne, et contient, d'après M. Drapier, 0,75 de chaux, 0,15 de silice, 0,07 de fer et 0,05 d'alumine environ. Cette pierre à chaux, ealcinée, réduite en poudre, et gàchée, donne, sans additu, un mortier qui acquiert en très-peu de temps une grande solidité dans l'eau; elle appartient donc, tant par sa nature que par ses propriétés, au calcaire siliceux.

18. Varieté. Cascaux cass. Cette pierre ne se trouve qu'en masses compactes d'un gris bleuâtre d'ardoise, quelquefois presque noir: elle a la texture compacte et sublamellaire, et la structure tantôt entièrement massive, tantôt schistoide; elle est quelquefois traversée de veines de calcaire spathique blanc, et même de filous de cette substance qui renferment du plomb sulfurée, et u ainc sulfuré. Sa cassure est plane, quelquefois un peu conchoïde. Le calp se divise assex facilement en larges parallélipipédes; il se raye en blance; la l'odeur argileuse par l'insufflation de l'haleine; sa pesanteur spécifique est de 2.68.

C'est, d'après M. Knox, un mélange de 0,68 de chanx carbonatée, — 0,07 d'argile, — 0,18 de silices — 0,02 de fer, et environ 0,03 de bitume; il jaunit et se délite en feuillets minces par la calcination; mais il ne donne pas de chaux vive pure.

Cette variété passe au marbre, à la chaux carbonatée compacte, et à la marne endurcie par des nuances insensibles.

M. Kirwan donne pour exemple de calp, la pierre noire à bâtir des carrières de Dublin, qui se trouvent à l'Ouest de cette ville, dans le voisinage de Lucan.

Jy ajouterai, comme exemple authentique, celui de Clontart, près de Dublin, qui présente les veines métallique s'ont on a parlé plus haut. Il ne fait dans les acides qu'une foible effervescence, et ne s'y dissout même qu'en partie : on le regarde en Angleterre comme appartenant au calcaire de transition.

Le calp de Finglas, qui m'a été également envoyé comme exemple du calp de Kirwan, a la structure un peu schistoïde, et parostroït se rapprocher du psammite schistoïde calcaire. Il s'ut une vive effervescence avec l'acide nitrique; mais il ne s'y dissout qu'en partie.

20.

19. Variété. CALCAIRE LENT: Chaux carbonatée magnésifère, Haüy; Muricaleite, Kirwan; Bitterspath, Picrite, Blumenbach; Hornspath et Kiesspath des minéralogistes allemands.

Cette variété n'a pas de caractère extérieur parlaitement tranché sa propriété la plus ordinaire est de ne faire qu'une très-lente effervescence avec l'acide nitrique; et neore, toute les variétés ne présentent-elles pas toujours ce caractère : elle est aussi plus dure que la chaux carbonatée pure; elle est souvent phosphorescente par frottement dans l'obscurité.

C'est done dans sa composition que consiste sa véritable différence : elle renferme toujours de la magnésie, en quantité néanmoins asset variable, mais dont la proportion la plus ordinaire paroit être : de chaux carbonatée 54, et de magnésie carbonatée 5.

La forme primitive de cette variété est, suivant M. Haüy, absolument la même que celle du caleaire rhomboïdal pur, c'est-à-dire, le rhomboïde de 104 d. et demi; mais, suivant M. Wollaston, de 106,15'.

Sa pesanteur spécifique est de 2,89.

Les variétés de formes sont aussi, les mêmes que celles de ce ealcaire, mais cependant beaucoup moins nombreuses; les principales sont le primitif, l'unitaire, l'uniternaire, le lenticulaire, etc.

Les variétés de textures et d'aspect sont les suivantes :

CALCAIRE LENT PICAITE: e'est le bitter.path proprement dit des minéralogistes allemands; le spath magnésien, Broch.; la chaux carbonatée magnésifère primitive, Hally; le dolomite spatts, ou rhomb. spatts, Jameson.

The présente ordinairement cristallisé: sa forme primitive, se forme secondaires, et par conséquent sa texture, sont celles de la chaux earbonates spathique; mais il a une dureté et une apparence nacrée que cette dernière n'a pas : ses couleurs varient du blane jaunstire au brun jaunstie.

La picrite se trouve dans les roches talqueuses, telles que la chlorite, la serpentine, la stéatite : elle y est accompagnée de talc, d'asbeste, de grammatite, etc.

On en trouve dans les montagnes du Tyrol; dans celles de Salzbourg, à Brienz en Suisse, dans la montagne de Taberg, dans le Wermeland, en Suède, etc.; sur les bords du LochLomond en Ecosse; en Groenland, dans un tale endurci; et dans le Mexique, en cristaux limpides ou blanchâtres, recouvrant des masses cristallisées de quarz, d'améthyste et de felspath.

CALCAIRE LENT MIEMITE. Cette variété a une couleur verdâtre pâle, assez gaie: elle est plus souvent en grandes masses que cristallisée régulièrement; sa texture est rayonnée.

On a quelquefois donné ce nom à des variétés de caleaire spathique verdâtres qui ne renferment pas de magnésie: mais, si l'analyse suivante de Klaproth se rapporte réellement à une variété de caleaire lent de Miemo, comme il est difficile d'en douter, la miemite doit rester parmi les calcaires magnésiéres.

On la trouvée à Miemo, en Toscane, dans les cavités d'une mase d'albâtre gypseux, et dans le pays de Gotha, M. Gieseke l'a trouvée en rognons avec de la wavellite, de l'arrugonite et de la calcédoine, dans une wake décomposée à Kannioak, dans l'Omenaksford, en Groènland.

CALGREERY LANGLABE. Il a la texture lamellaire: c'estle marbre gree magnescent, décrit par M. de Cubières, et dons l'exemple le plus authentique peut être pris de celui dont est construit le temple de Jupiter-Serapis, sur la côte de Baya, prés Pouzole.

Il est d'une blancheur éclatante, et assez translucide; son grain offre de grandes et nombreuses lames brillantes, ce qui donne un aspect aventuriné aux morceaux de ce marbre qui ont été polis.

Il est assez dur pour rayer un peu le verre, et il étincelle même sous le choc du briquet; il est phosphorescent par frottement ou par percussion.

Il ne fait, avec l'acide nitrique, qu'une légère effervescence, et ne se dissout que très-lentement dans cet acide.

Ce marbre a été analysé par Descostils, qui y a reconnu les principes suivans;

Il diffère essentiellement, par cette composition, du marbre de Paros, du marbre penthélique, etc.

CALCAIRE LENT DOLOMIE. (Chaux carbonatée magnésifère granulaire, Haüy.)

La dolomie diffère des variétés précédentes, en ce qu'elle se présente en masse, à structure grenue, elle est tantoi solide, tantoi friable, et ressemble beaucoup, par ees caractères, au calcaire saccharoïde; mais elle fait une très-lente effervescence dans l'acide nitrique, et quelques échantillons sont phosphorescens par percussion dans l'obscurité. La dolomie est tantot grise et tantot d'un blanc de neige éclature.

On ne trouve cette variété que dans les terrains primordiaux; elle y forme des masses, des hancs ou des filons considérables, qui renferment quelquefois du fer, du zinc et de l'arsenic sulfurés, du cuivre gris, de la grammatite, du mica, etc. Cette dernière substance donne ordinairement à la dolomie la texture feuilletée.

Presque toutes les chaînes de montagnes primitives offrent cette variété; elle s'observe principalement dans le groupe des montagnes du Saint-Gothard, où elle se présente en lits, souvent d'une grande épaisseur, qui renferment des cristaux de trémolite, des grains de quarz et des feuillets de mica et de tale; dans les Apennins, on la trouve en portions disposées en couches dans un calcaire à petites écailles d'un gris de cendre foncé; en Carinthie, il forme des chaînes entières de montagnes; à Bareuth, ce calcaire se présente en lits avec du calcaire feuilleté granulaire ; à Sala en Suède , il est mêlé de mica, de talc et de quarz; sur la montagne de Maladetta en Espagne; on en trouve dans l'île de Ténédos une belle variété blanche, qui a été employée par les anciens sculpteurs ; on le trouve aussi en veines, traversant le granite, dans la vallée de Sésia en Italie ; et il se présente en parties isolées sur le mont Somma. Le docteur Bruce l'a reconnu avec de la trémolite dans la province de New-Yorck; enfin, on en cite au Bengale, et toujours avec des couches de trémolite : au Simplon, dans la vallée de Kanter: celui de ce dernier lieu à la texture fissile, et renferme des grains de fer oxydulé, luisans comme du mica, et de la grosseur d'un pois, ce qui fait paroitre cette roche comme monchetée.

M. Patrin a remarqué, en Sibérie, une couche de dolomiè dans laquelle on a percé une galerie qui mêne à une mine de plomb. On trouve cette pierre en filon puissant dans un granite de la montagne du Sanctuaire, près Varallo, vallée de Sésia.

Elle est aussi assez commune en Angleterre, au sud-ouest de Workoop, dans le Nottingamshire, ainsi que dans le Yorckshire. Les murs de la cathédrale d'Yorck sont bàtis avec cette pierre.

La dolonie a quelquefois la propriété d'être flexible; c'est, comme on le verra au mot Pierre Flexible, une propriété commune à plusieurs pierres d'une structure granulaire ou spathique,

CALCAIRE LENT COMPACTE. Cette variété a la texture compacte et très-serrée; elle est tantôt grisc, tantôt jaunâtre, ct quelque-fois d'un bleu presque pur, tirant néanmoins sur le jaunâtre ou le rosâtre.

Sa dureté est assez remarquable pour qu'n l'ait prise, au premier aspect, pour un calcaire siliceux; mais elle ne renferme pas une quantité appréciable de cette terre, tandis qu'elle contient plus d'un tiers de son poids de magnésie.

Le calcaire nommé conite du Meissner, examiné par M. Stromeyer, est un calcaire magnésifère composé

Celui de Combecave, près Figeac, qui renferme entre ses assises des lits de zinc carbonaté et de plomb sulfuré, et qui est veiné de baryte sulfatée, contient, d'après M. Berthier, près du tiers de son poids de magnésie.

Enfin, la pierre décrite par Karsten, sous le nom de garhofian, est encore un calcaire lent, composé, d'après Klaproth,

> De chaux carbonatée . . . . 70,50 De magnésie carbonatée . . . . 29,50

Cette sous-variété est d'un blanc de neige, compacte, d'un

Nowy Carl

aspect mat; sa cassure est conchoïde, plate, à bords tranchans, un peu translucide; sa pesanteur spécifique n'est que de 2,76.

Elle se présente en filons accompagnés de feuillets de talc, dans une serpentine granitique, entre Gurhof et Aggsbach, district de Gœltweich en Basse-Autriche.

Annotation. La chaux qui résulte de la calcination du calacire lent ou magnésifère, a parott avoir une action unisible à
la végétation: les terres sur lesquelles on la répand, sont frappées de sérilité pendant plusieurs années. Cette observation,
rapportée par M. Tennant, a été fait près de Doncaster et près
de Derby en Angleterre; maisi l'aproit que cette action n'est ni
aussi puissante, ni aussi longue qu'on n'a eru. M. Bakewell dit
qu'elle ne s'étend pas au-delà de deux ans dans les parties du
Derbyshire où ce calcaire a séjourné en grand tas pendant
long temps, et qu'elle est nulle lorsqu'on emploie cette chaux
avec réserve. Ainsi on est dans l'usage d'envoyer le calcaire
magnésien de Sunderland en Ecosse, pour l'amendement des
terres; il est même préféré à tout autre; mais on a soin de n'en
faire usage qu'avec une épargue conversable.

ao. Variété. Calcans attunistes. Cette pierre est noire ou brune, et cette couleur peut être regardée comme une couleur essentielle, puisqu'elle résulte de la présence du bitume qui caractérise cette variété. Elle répand, par le frottement ou par l'action du feu, une odeur bitumineuse, souvent peu agréable. Elle perd, par l'action continue du feu, etsa couleur etson odeur.

Cette espèce est colorée par un hitume qui lui donne en même temps son odeur. Elle a tantôt la structure compacte, et est susceptible de poli comme les marbres; tantôt elle a la atructure lamellaire et presque laminaire.

Il est très-didicile, dans beaucoup de cas, de distinguer cette variété du calcaire que nous appelons fétide, et qui est coloré en noir par le charbon, mais qui ne renferme pas de bitume.

Ce calcaire parost appartenir aux terrains houilliers et aux terrains supérieurs à la houille, plutôt qu'aux terrains de transition.

Nous ne pouvens y rapporter avec certitude que les exemples suivans:

- programmy Group

Celui de Galway en Irlande: il contient quelquefois assez de bitume pour être employé comme combustible.

Bergmann dit que ce calcaires e trouve en grandes masses dans la Westrogothie, et qu'on en fait de la chaux avec avantage, parce que le combustible nécessaire est fourni en partie par le bitunte qu'elle renferme : on en trouve en Dalmatie une variété tellement bitumineuse, qu'elle se laisse couper comme dusavon. On construit cependant des maisons avec qu'elle reniais lorsque la maçonnerie est faite, on y met le feu; le bitume brûle, et la pierre blanchit; on pose alors la charpente et la couverture.

21.º Variété. Calcaine rémote: vulgairement pierre de pore; stinkstein, la pierre puante, Broch.; lucullite, Jameson.

Cette variété répand, par la chaleur ou par le frottement, une odeur fétide de gat hydrogène sulfuré, analogue à celle des œu's pourris. Sa texture est compacte, grenue ou lamellaire; sa couleur est variable, mais ordinairement grise ou noiratre. Cette odeur est différente de celle de l'espèce précédente;

on l'attribue à la présence du gaz hydrogène sulfuré qu'elle renferme. Elle contient en outre presque toujours du charbon sans hitune, et c'est à cette substance qu'elle doit la couleur noire qu'elle présente quelquefois. (Bouesnel.)

C'est à cette variété qu'il faut, d'après le même auteur, rapporter les marbres noirs de Namur et de Dinant.

Elle renferme aussi quelquesois de la magnésie, suivant Hœvel; alors elle a une texture plus grenue.

Le gisement de cette pierre est le même que celui de plusieurs variétés de calcaire compacte; mais il paroft qu'elle appartient aux formations les plus anciennes de ce calcaire, c'està-dire, au calcaire de transition. Elle se présente en masses considérables, composées de montagnes entières.

Les montagnes d'où sortent les eaux chaudes de Bagnères, sont en grande partie composées de cette espèce de calcaire qui donne, par la calcination, une chaux d'une très-bonne qualité.

On en a trouvé aussi aux environs du Vésuve une sous-variété dont la texture est laminaire, et les lames alternativement noires et blanches.

Le calcaire fétide grisatre lamellaire, qui recouvre le gypse

du Hetzbergen, au pied méridional du Hartz, appartient à cette variété.

22. Variété. CALCAIRE JAUNISSANT. (Chaux carbonatée ferrifère, Haüy.)

Ce calcaire, qu'on n'a encore trouvé qu'en très-petits cristaux dans du gypse, à Salzbourg, est caractérisé par une composition particulière et par les propriétés qui en résultent. C'est una combinaison de chaux carbonatée et de fer exidé sans manganèse; il jaunit par l'action de l'acide nitrique, et rougit par celle du feu, mais n'y noireit pas comme le fait la variété suivante; il se dissout dans l'acide nitrique, mais en ne produisant qu'une lente efferrévesence.

Il se présente en petis cristaux rhomboïdaux, qui appartiement aux variétés de forme nommées uniternaire et ternobiumitaire par M. Haüy: sa couleur ordinaire est le gris brunâtre; son éclat est foible et point perlé; il est plus dur que le calcaire rhomboïdal pur; sa pesanteur spécifique est de 2,81.

Il fond par l'action du feu, et sans noircir, en un globule qui fait facilement mouvoir l'aiguille aimantée.

23. Variété. CALCAIRE BRUNISSANT: Chaux carbonatée ferromanganésifère, Hauy; Braunspath, le spath brunissant, Broch.; le spath perlé, sidero calcite, Kirwan.

Cette variété a la texture lamellaire, et l'aspect souvent d'un blanc argentin ou perié. Se caractères les plus remarquables, sont de brunir par l'action de l'acide nitrique, par celle du feu, ou même quelquefois par le seul contact de l'air; elle ne fait, avec l'acide nitrique, qu'un très-lente effervescence.

Sa composition varie beaucoup, mais ses principes constituans essentiels sont la chaux carbonatée dans la proportion moyenne de 0,663 le fer, 0,083 le manganées, 0,083 et la magnéie, 0,10.

\*\*Malgréla présence de deux métaux três-colorans, ce calcaire

Malgreia présence de deux metaux tres-courans, ecuataire est quelquelois parfaitement limpide; quelquefois il tire sur le jaunâtre, et plus habituellement il a l'aspect comme nacré blanc. ou nacré jaunâtre; c'est ce qui lui a fait donner le nom de spath perlé; sa pesanteur spécifique est de 2,85.

Le calcaire brunissant a exactement, suivant M. Haüy, la même forme primitive avec les mêmes valeurs d'angle que le calcaire rhomboïdal pur; mais, suivant M. Wollaston, les angles de ce rhomboïde sont de valeurs différentes.

Mais, ce qu'il y a de sûr, c'est que la composition de cette variété semble influer un peu sur l'habitude de ses cristaux. Ces cristaux, qui appartiennent ordinairement à la variété inverse de la chaux carbonatée, ont leurs faces souvent convexes, sout même quelquefois presque contournée, comme tordus. Ils sont ordinairement imbriqués, et comme à recouvrement les uns sur les autres, ce qui donne à leur masse un aspect écail-leux asser remarquable.

Le calcaire brunisant, tel que nous le considérons ici, renforme au plus 10 pour 100 de fer et de manganèse; mais, du moment où la proportion du fer devient plus considérable, on dôit le considérer comme une espèce de minerai de fer, et le ranger parmi les minerais les plus riches 'de ce mêtal.

Il faut observer, avec M. Haity, que les proportions de fer varient dans cette pierre depuis 4 pour 100 jusqu'à 60, tandis que les proportions de chaux et d'acide carbonique, et la forme primitive qui lui appartient, restent toujours les mêmes. La chaux carbonatée paroit done étre ici le type de l'espèce. Comme il n'est pas possible de placer dans la pratique une mine de fer aussi riche hors de son genre, nous laisserons le fer carbonaté parmi les minéraux de fer, et on ne placera ici que le "calcaire busisant, dans lequel le fer n'entre au plus que pour un dixième.

Cette variété se trouve le plus souvent en filons, tantôt en masse, tantôt en petits cristaux, perlés, imbriqués et groupés en stalactite, sur d'autres cristaux. Ils sont accompagnés des substances qui se trouvent ordinairement dans les filons, c'estàdire, de quarx, de chaux carbonatée pure, de chaux flustée, etc., de plomb, de zinc, de fer, d'argent et de cuivre sulfurés.

On la trouve presque partout à Baygorry, dans les Pyrénées, à Sainte-Marie-aux-mines, en Saxe, au Hartz, en Hongrie, en Suède, etc.

Mélée avec la pierre à chaux ordinaire, elle peut donner, par la calcination, une bonne chaux maigre, utile, comme on l'a dit, dans les constructions sous l'eau.

24. Variété. Calcaine noss. (Chaux carbonatée manganésitère, Hauy.) Ce calcaire est rose; il brunit par l'action du feu, et il a le clivage de la chaux carbonatée rhomboïdale; il est composé

Il se rapproche considérablement, par cette composition, du manganèse lithoïde rose, et n'en diffère récllement que par la présence des 13 pour 100 de chaux carbonatée.

Il est très-solide; sa couleur rose est tantôt pure, tantôt mélée de blanchâtre, tantôt tirant sur le jaunâtre ou même sur le violâtre.

Il se présente ordinairement en masse peu volumineuse, et quelquefois, mais rarement, en cristaux qui offrent le rhomboide primitif de la chaux carbonatée: ce rhomboïde est comme contourné.

Il est opaque, quelquefois translucide, surtout sur les bords des fragmens; sa cassure est ou conchoïde ou raboteuse; il est plus dur que la chaux carbonatée pure.

On le trouve en Transilvanie, dans les filons exploités à Nagyac, pour les minerais aurifères qu'ils contiennent.

8.º Espèce. Chaux fluatée ou fluon, vulgairement Spath fluor, — Spath fusible, — Spath vitreux, — Spath phosphorique, substance minérale qui résulte de la combinaison de l'acide fluorique et de la chaux.

La chaux flustée a été confondue pendant long-temps avec les spath-psans et les gypses; Marcgraff fut le premier, en 1773, qui l'en sépara, et la même année, Schéele reconnut que le fluor étoit composé essentiellement de chaux et d'acide fluorique, dans les proportions suivantes:

La chaux fluatée se reconnoît facilement par plusieurs propriétés remarquables qui lui sont particulières.

Si l'on verse, sur ce sel réduit en poudre et chauffé légèrement, quelques gouttes d'acide sulfurique, l'acide fluorique se dégage sous forme de vapeur blanche, piquante, qui a la propriété de corroder le verre en lui enlevant sa silice. Quelle que soit la forme cristalline sous laquelle la chaze Jaudées e présente, on obtient toujours, par un clivage facile, l'octaédre régulier que M. Hauy regarde comme la forme primitive, et que l'on peut convertir en rhombe et en rétradère régulier, suivant que l'on opère le clivage, sur certaines faces. La chaze fluatée a la réfraction simple; sa pesanteur spécifique varie suivant l'état où elle se trouve; elle est de 5,09 à 5,19; quoique plus dure que la chaux carbonatée, elle se laisse cependant rayer par le fer; deux morecaux de fluor, frottés l'un contre l'autre, brillent dans l'obscurité; un effet analogue, plus marqué, mais moins général, a lieu lorsqu'on en projecte sur un charbon incandescent; il se produit une lueur phosphorique variant du violet au bleu verdâtre.

1." Varieté. Chanx veurris s'armique. Sa texture est toujours l'amelleuse, on la reacontre cristalliée, tantôt confusément et présentant alors des festons ou des lignes parallèles, tantôt requièrement et offirant des cristaux souvent très-gros, d'une netteté remarquable, et presque toujours transparens. Le couleurs de cette aubstaine sont éclatantes et trés-variées; les principales sont le violet, le bleu, le vert, le Jaune, le violet noirâtre; on a donné à ces variétés les noms des pierres genmes, auxquelles ces mêmes couleurs sont ensées appartent. Ainsi, on les a nommées fausse améthyste, faux saphir, fausse émraude, fausse lopas, faux vulsi. Farmi ces variétés, il en estune violette de la Sibérie orientale, qui, jetée sur les charbons enflammés, ne décrépite pas, mais donne une belle lumière verte. Cette propriété lui a valu le nom de chlorophane. C'est une variété de peu d'importance.

La chaux fualté laminaire est assez commune; on la trouve dans tous les pays: Romé-de-l'Isle l'avoit nommée albâtre vitreux. M. Haüy compte plusieurs variétés de chaux fluatée bien distinctes; les principales et les plus connues sont:

1.º La Chaux finate primitive, Hady, C'est Voctader e regulier; elle est asser rare dans la nature on on en trouve des reistaux limpides à Kongsberg en Norwége; celle qui est couleur de rose se trouve aux enviróns du Mont-Blanc, dans les pics dis les grandes Jorasses; on l'a trouvée aussi dans la vallée d'Ursercen, près le mont Saint-Gothard (Pictet); en France, en beaux cristaux d'un jaune de topase, dans la mine de Poyet,

département de la Loire; d'un beau vert, en Cornouailles; d'un vert bleuâtre, au Mexique, etc.

- 2.º Chaux fluatée cubique, Haüy. C'est une des plus communes.
- 3.º Chaux fluatée cubo-octaèdre, Hauy. C'est l'octaèdre dont les angles sont tronqués.
- 4.º Chaux fluatée cubo-dodécaèdre. Lorsque les arêtes sont remplacées par une seule facette.
- 5.º Chaux fluatée bordée. Lorsque chaque arête est remplacée par deux arêtes également inclinées sur les faces adjacentes du cube; et si elles atteignent tout leur accroissement, on a:
- 6.° L'hexatetraèdre de M. Haüy. Le cristal est représenté alors par un cube dont chaque, face est cachée par une pyramide à quatre faces triangulaires.
- 7.° Chaux fluatée émarginée. C'est un octaèdre dont les arêtes, remplacées par des faces, donneroient naissance au dodécaèdre à plans rhombes, si elles atteignoient leurs limites, comme cela arrive quelquefois.
- 2.6 Variété. Chaux fluatés demi-compacts (Hally). Elle se présente en masse dont la cassure est translucide et presque vitreuse. Cette variété semble faire le passage de la chaux fluatée spathique à la chaux fluatée compacte; elle est assec rare, et se trouve à Somport, au fond de la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées.
- 5." Varidté. Chaux rutatis comacte, Dichter Juss. Le fluor compacte, as couleur est brune ou d'un gris verdâtre; elle a l'aspect mat, sa cassure est cireuse, un peu conchoide; elle a enfin l'apparence de certaines variétés de calcaire compacte, ou d'un pétro-silex; mais elle est plus translucide que ces pierres, et s'en distingue essentiellement par les caractères chimiques. La brune se trouve en Angleterre; la verdâtre se trouve à Stollberg au Hart, à Yasio en Suède, et en Sibérie. M. John ayant analysé une variété qui venoit de Ratoska, a obtenu pour résultat:

| Chaux  |    |    |    |   |    |  |  |  |  |      |
|--------|----|----|----|---|----|--|--|--|--|------|
| Acide  | fl | uc | ri | q | uе |  |  |  |  | 49,0 |
| Eau .  |    |    |    |   |    |  |  |  |  | 10   |
| Fcr    |    |    | ٠  |   |    |  |  |  |  | 3,7  |
| C15.4. |    | ٠. |    | t |    |  |  |  |  |      |

CHA ·

319

4.º Variété. Calux ettarias reasurus. Elle a la texture grenue du grès friable, et ressemble à de la chaux carbonate dolomic; elle a ordinairement une teinte violette lie de vin, et est composée de couches paralleles blanchatres ou ferrugienuess, qui paroissent avoic nét borizontales. On l'a trouvée en Angleterre; on en a rencontré une variété pulvérulente a Kongsberg en Norwége.

C'est à cette même variété qu'il faut rapporter la chaux fluatée qui a une couleur verdâtre, et qui renferme 0,31 de chaux, 0,5 d'allumine, 0,51 des libre, 0,26 d'acide fluorique, 0,01 d'acide phosphorique, etc. On la trouve à Kobola-Pojana, près de Szigeth, dans le comitat de Marmaros en Hongrie; elle est située dans un filon puissant avec du quart avec du quart.

5. Variété. Chaux fluatér aluminifere. C'est une variété que l'on trouve près de Buxton en Angleterre, sous forme de cubes isolés gris, opaques, à cassure terreuse, et souillés d'argile qui n'a point cependant altéré les formes cristallines.

6. F Variété. Chaux stuo-aassuaris. Cette nouvelle variété a ététrouvée à Fimbo, près Fahlun, en Suède, par M. Berzelius, qui en a envoyéun morcean an Cabinet d'Histoire naturelle de Paris; elle est en mase; son tissu est laminaire, mais fort peu apparent; sa couleur est grisc, claire, tirant quelquefois sur le rougeâtre; sa pesauteur spécifique ne semble pas différer de celle de la chaux fluatée ordinaire; l'odeur d'uil qu'ellerépand la distingue suffisamment des autres variétés.

La chaux fluatée est assex abondamment répandue dans la nature : on ne l'a espendant encore trouvée ni en montagnes ni en banes considérables ; elle se présente quelquefois en petites masses, mais, le plus souvent, en filons dans les terrains de transition , dans les caleaires secondaires, dans les terrains voleauiques; elle entre même quelquefois dans la composition des roches primitives, et parott aussi ancienne que les montagnes qui la renferment : c'est ainsi qu'on la voit dans le Force, en Auvergne, etc. La varieté violette, qui a reçu le nom de eltorophane, est disséminée dans une roche granitique de la Sibéric orientale. M. Dandreda a annoneé, il y a quelques années, avoir vu en Suède, dans le district de Norberg, des assises trés-étendues d'un schiste micacé mêté de chaux fluatée en masse compacte, et de rogonos de quart. Des observations

plus récentes viennent à l'appui de celles-ci : la chaux flustée s'étoit présentée le plus souvent en masse de forme indéterminée. M. Pictet a observé la variété couleur de rose, cristallisée en octaedres d'un pouce de diamètre, groupés avec des cristaux de felspath , de quarz et de spath calcaire , dans les grandes Jorasses, montagnes primitives près de la vallée de Chamouni; on en trouve de semblables, mais de moindre dimension, au mont Saint-Gothard. On la voit au Vésuve, dans les parties de ce volcan qui sont composées d'idocrase brune et d'amphibole noir; elle y est en petits cristaux reconnoissables, mêlés de nepheline et de cristaux imparfaits, bleuatres, prismatiques, qui semblent être aussi de la nepheline. Un de nos plus grands observateurs, M. Buch, l'a reconnue en Norwége avec des grenats, dans un terrain grenu, mais de transition, posé immédiatement sur le granite de Paradiesberg, près de Christiana.

La variété de chaux fluatée violette se trouve en filets avec la chaux carbonatée dans le calcaire fétide des environs de Namur: ce calcaire renferme des silex et des ammonites.

Le fluor se rencontre donc dans des terrains de formation p tout-à-fait différente, tantôt dans des filons qui contiennent de ¿Pétain, tantôt dans des filons de formation plus moderne, a comme ceux qui renferment du plomb, du sinc, etc., et dans dides liéux plus récues encore, comme les dernières assises du tealeaire grossier.

Les filons qu'il forme sont souvent fort puissans : ces masses présentent l'assemblage des couleurs les plus vives et les plus opposées; l'éclat métallique des suffures de plomb, de fer, de cuivre, etc., qui les traversent en zigzag, en fait remarquer davantage la transparence. Dans ces mêmes filons, la chaux fluatée est accompagnée de quara, de chaux carbonatée, de chaux phosphatée, de baryte sulfatée : ce denire sel produit les sones blanches opaques qu'on y remarque souvent.

C'est dans les filons de plomb sulfuré, de cuivre gris, de zinc sulfuré, etc., qu'on trouve le plus ordinairement la chaux fluatée.

Ce sel pierreux a été découvert dans les corps organisés. M. Morichini et M. Proust ont démontré les premiers sa présence dans l'émail des dents fossiles d'éléphant: il y est mêlé

Tinumin Lough

de chaux phosphatée et de gélatine. Depuis, M. le comte de Bournon cite, dans le Catalogue de sa collection de minéralogie, une portion d'entroque venant du Derbyshire, de deux pouces de long sur dix lignes de diamètre, et dont toute la longueur, à partir de l'axe, est convertie mi-partie en chaux carbonatée lamelleuse, et mi-partie en chaux flustée.

Les principaux lieux où se trouvent les plus beaux morçeaux de chaux fluntée sont : en Allemagne, le Hartz, les mines de Saxe ; en France, le département de PAllier et celui du Pay de Dôme; en Angleterre, le Derbyshire : ee dernier lieu çait le plus renommé pour les beaux échantillons qu'il a fournis. Le fluor y est renfermé dans des fijons obliques et assez puis-aus qu'i fraversent une montagne de chaux carbonatée compacte et coquilière ; les cristaux de chaux funtée, mélés de fer et de plomb sulfuré, tapissent immédiatement la chaux carbonatée.

Quoique plus abondante en Europe que dans toutes les autres contrées, on l'a cependant trouvée dans l'Amérique septentrionale, dans le New-Jersey, dans le comté de Sussex. Une variété pourpre se rencontre à Franklin-Fornace, mêlée avec du graphite, dans une pierre calcaire micacée; au Mexique, à Middletown, dans le Connecticut, en filons et en cubes, accompagnée de quarz, de chaux carbonatée, de fer, de zinc sulfuré et de plomb. Dans l'Asie boréale, on n'a encore aperçu le fluor que dans deux localités, et seulement en trèsnetite quantité, et accidentellement: l'une est la minc d'argent de Zméof, dans les monts Altaï; l'autre est unc mine de plomb argentifére de la Sibérie orientale ou Daourie. Dans la montagne d'Odon-Tchélon, on l'a trouvée mêlée avec des émeraudes, et étant tellement semblable à ces gemmes, qu'on a supposé à tort que les émeraudes morillons, on nègres-cartes, étoient des cristaux de chaux fluatée. M. Lambotin a découvert la chaux fluatée aux environs de Paris, dans les dernières assises du calcaire grossier. Elle s'est présentée pour la premiere fois dans des fouilles faites au Marche aux Chevaux, situé dans Paris même, au sud-est; on l'a ensuite rencontrée à Neuilly-sur-Seinc, du côté de Courbevoie : la couche qui la contient est un calcaire cristallin grenu, avec plusieurs cristaux de quarz.

On emploie les belles masses de chaux fluntée dont nous avons parlé, pour faire des vases; la manière dont on les coupe, et le poil qu'on leur donne, font ressortir les couleurs variées et vives de cette pierre. Les cristaux dont les contours anguleux sont souvent recouvers de, sailures métalliques, forment, par leur entrelacement des zones d'un aspect assez pinguleux ont souvent recouvers et surfout à Maldock, que se foit la plupârt de ces ouvrages. On tourne les pièces qu'on fait avec ette substance fragile, sur un tour très-solide, mu par l'eauy on les polit de la même manière que le marbre; et lorsque ce travail est terminé, on les envoie à Birmingham, où ils sont montés sur métaux.

Il paroitroit, d'après les recherches de de Born et de M. Rosières, que la chaux fluatée auroit été connue et mise en usage à des époques très-reculées, puisqu'lla prétendent que c'étoit la matière des fameux vases murrhins, si célèbres dans l'antiquité.

L'acide fluorique, que l'on obtient en mettant dans une corrue de plomb trois partie d'acide sulfurique sur une partie de chaux fluatde réduite en poudre, a été emploré par M. Puymaurin, pour graves un le verc comme on grave sur le cuivre avec l'acide nitrique : ce procédé a été abandonné, et ony a substitué l'acide à l'état de gaz; on extparven, par ce mayen, à obtenir des gravures tré-fines, et dont il est possible de tirer, avec quelques précautions, un grand nombre d'èpreuves. Il paroit q'un connoissiot (ette manière de graver le verre avant 1700, quoiqu'on ne coanût, à cette époque, ni l'acide fluorique ni ses propriétés.

η.\* Espèce. Craux resonantés, Phosphorite, Kirw. Le phosphore avoit été regardé comme appartenant reculsivement au règne animal, jusqu'au moment où on a reconnu la présence de l'acide phosphorique dans un assez grand nombre de substances minériels. Comites que de puis peu d'années qu'on a déterminé la nature de ces substances, quoique plusieurs d'entre elles fussent déjà communes. Les variétés de chaux phosphatée sont assez nombredses et teiv-différentés les unes des autres; en sorie qu'il est difficile de les réunir par un caractère commun qui soit apparent et bien tranché.

La chaux phosphatée ne fait point effervescence avec l'acide.

nitrique, ni avec l'acide ulfurique, comme la chaux carbonatée et la chaux funtée, mais elle se dissout leutement dans ces acides. Elle est plus dure que ces pierres, sans cependant être scintillante; sa pesanteur spécifique est plus considérable que celle de la chaux carbonates, mais inférieure celle des espèces du genre Baryte et Strontiane; enfin, elle est infusible au chalumeau.

Ces caractères conviennent à toutes les variétés de ce sel, lorsqu'elles ne sont pas trop impures. Plusieurs de ces variétés jouissent, en outre, des propriétés suivantes:

Celles qui sont cristallitées affectent généralement la forme primatiques leur casure et la inclieux dans le sens des bases, et raboteuxe ou vitreuxe dans telui des pans. Leur forme primitive est un prisme hexacère régulier, dans lequel un cotte de la base est à la huteur à peu près comme 10 est à 7. La chaux, phosphate a la réfraction simple; lorsqu'elle est pure, elle est composée de 55 parties de chaux, et de 45 d'acide phosphorique. Les variétés en masse ont la cassure compacte, an peu grenue; clles sont ongaues, et font voir une phosphorescence verte, très-brillante lorsqu'on en jette la poussière sur des charbons.

La chaux phosphatée se présente cristallisée ou en masse.

M. Haty en a décrit dix variété déterminables : les unes sont généralement terminées par un pointement; les autres ont le prisme terminé par une face plus ou moins grande, perpendiculaire à l'axe, ce qui formera pour nous deux variétés principales.

Nous comprendrons sous le nom de chaux phosphatée terreuse, les variétés indéterminables, en distinguant toutesois la chaux phosphatée silicifère, que nous regarderons comme une sous-espèce.

1." Variété. CHAUX PROSPRATÉS APATITE : gemeiner apatit, l'apatite commune, Broch.; - Béryl de Saxe, ou agustite, Tromsdorff.

Elle est en prismes courts et tronqués limpides, verts, viotets ou bleuttres; leur poussière est phosphorescente par deleur. Cette variété est composée de chaux 0,55, et d'acide phosphorique, 0,45, Klaproth. Elles e rencontre dans les filera des montagnes primitives, notamment dans ceux détain; le quar., la chaux fluatée, la baryte sulfatée, le felspath, le fer chéelaté, etc., l'accompagnent ordinairement. On la trouve principalementen Saxe, en Bohème;—au Saint-Gothard, dans une roche à base de chlorite; elle y est accompagnée de felspath adulaire et de mica;—en Cornouailles, dans une roche à base de tale lamellaire verdâtre;—au Simplon et dans les environs de Limoges, disséminée dans le quars;—dans les Pyrénées, avec la tournaline et le mica;—en France, près de Nantes, et à l'ouest de cette ville, d'abord dans un granit renfermant beaucoup de felspath, et plus loin dans une roche à base d'amphibole, et dans les cavités d'un minerai de fer oxidé. (Dubuisson.)

Cette variété renferme toutes les chaux phosphatées, à cristaux non pyramidée, que M. Halty à décrite, dans son ouvrage, sous les noms de primitive, — péridodécaèdre, — annulaire, émarginée unibinaire, — progressive, — doublante et bino-annulaire. Cette dernière variété a été découvret nouvellement à Sungangarsok, dans le Groenland; elle se trouve engagée dans un mica schistoide noir verdâtre. D'autres cristaux de chaux phosphatée ont été trouvés à New-Yorek. Ils sont d'une couleur brune, disséminés dans la pyrite magnétique, et ontl'apphrence de certains grenats.

2.º Variéé. Catatx mossuaria curs yourns: Spargelitein (La pierré d'asperge, Broch.) Les prismes sont plus alongés que ceux de la variété précédente; ils sont terminés par une pyramide à six faces, comme le quarz; mais cette pyramide est plus obtuse: les couleurs ordinaires sont le vert d'asperge ou le vert pâle, l'orangé, le brunâtre et même le bleu verdâtre. C'est à ces deux variétés de couleur qu'appartient la moroxité de Karsten.

La poussière de la chaux phosphatée chrysolithe n'est point phosphorscente sur les charbons. D'aprés l'analgse faite par M. Vauquelin , elle contient 54,28 de chaux et 45,22 d'acida, phosphorique. On avoit regardé les cristaux verts d'asperge ou orangés comme appartenant à une espèce particulière de pierre geamne, et on les avoit nommés, chrysolithes. M. Werner avoit soupponné qu'ils devoient se rapprocher de la chaux phosphatée, avant que MM. Klaproth et Vauquelin eussent prouvé qu'ils appartenoient en effet à cette espèce.

Cette variété comprend la chaux phosphatée pyramidée et dodécaédre de M. Hauy.

Le gisement de la chaux phosphatée chrysolithe est souvent très-différent de celui de la chaux phosphatée apatite : il paroit qu'elle se trouve dans les produits volcaniques, mêtée même avec les idocrases, comme on l'a observé au Vésuve. Suivant M. Gismondi, elle se présente sous forme d'aiguilles pyramidées, blanchâtres, dans des masses de pyroxène granulaire et de mica, aux environs d'Albauo, dans la campagne de Rome. On la trouve en grande quantité au mont Caprera, près le cap de Gates, dans le royaume de Grenade en Espagne. Sa gaugue est une pierre cariée argileuse, qui reuferme des lames de fer oligiste et ressemble beaucoup à une lave. En France, on l'a rencontrée dans les basaltes de Monserrier, à quelque distance de Montpellier. Les cristaux brunătres et bleus verdatre ont un gisement analogue à celui des variétés de la première division : ou les a trouvés dans les filons de la mine de Marboë ou Langloé, près d'Arendal, en Norwège.

3. Variété. CHAUX PHOSPHATÉS TERRUSS, Hally; Erdiger Apatit. (L'Apatite terreuse, Broch.) Elle a la texture tanto tibreuse, lamellaire, ou granuliforme, et tantôt terreuse. M. Hally en a fait autant de variétés bien distinctes.

Chaux phosphatée cylindroide (Agustite).

Chaux phosphatée laminaire.

. Chaux phosphatée grano-lamellaire.

Chaux phosphatée concrétionnée fibreuse. Elle se trouve en masse rayonnée dans les mines d'étain de Schackenwald en Bohème.

Chaur phosphatée massive terreuse. Sa texture est solide et même compacte; elle a sa surface souvert manelonnée; ses masses sont marquées de zones jaunàtres et rougeâtres; jetée sur des charbons ardens, elle y répand une lumière d'un jaune verdâtre.

Cette variété forme à Logrosun, près de Truxillo, en Espague, des collines entières, composées de couches entremélées de quarx; on s'en sert dans le pays pour bâtir. On avoit remarqué sa propriété phosphorescente long-temps avant de connoitre su nature. D'après l'analyse faite par l'el letier, elle contient; sur 100 parties;-0,59 de chaux; vt 0,54

- Alphani Gan

d'acide phosphorique. Le reste est un meiange d'acide fluorique, d'acide carbonique, de silice, de fer, et même d'un atome d'acide muriatique.

Chaux phosphatée pulvérulente. — C'est un mélange de chaux fluatée et, phosphatée ; sa couleur est blanche ; elle se trouve

à Marmarosch en Hongrie.

Il paroit, d'après ce qui précède, qu'il y a deux et peut-être trois formations différentes de chaux phosphaée: 1.º celle des filons, qui est certainement la plus ancienne, puisqu'elle se trouve dans les filoss les plus ancienne; 2.º celle qu'on trouve en couches à Logrosan dans l'Estramadure : on ne sait en-core rien sur son gisement; 5.º enfin, celle des terrains volcaniques.

Chaux prosperation successor. Cette sous-espèce de chaux phosphates es trouve en masse porcues et comme cariées; sa cassure est terreuse ou grenue; elle a aussi la texture un peu lamelleuse, à lames entrelacées; elle est rude au toncher, et fait même feu sous le choc du briquet; les couleurs sont le gris sale nuancé de violet. Jetéesur un fer chaud, elle répand une lumière phosphorique très-vive et d'ain jaune doré.

C'est M. Tondi qui nous a fait connoître le premier cette variété: on la trouve à Schlackenwald en Bohème, dans les mines d'étain de ce pays.

5. Espéce. Chairs sutrafie. — Gyrse. Le gypse a , dans beancoup de cas, l'apparence de la chaux carbonatée; il a presque la même pesanteur; mais lorsqu'il n'est point mélangé, il ne fait aucune effervescence avec les acides : il est d'ailleurs beaucoup plus tendre que ce sel pierreux, se laissant souvent rayer parl'orgle. Enfin, I oin de se réduire en chaux vive au chalumeau, il se fond en un émail blanc qui tombe en poudreau bout de quelque temps.

Les caractères précédens suffient souvent pour faire de tinguer le gypse du calcaire, de la chaux fluatée, de la chaux phosphatée. Sa penanteur spécifique, qui est de 2,51 au plus, ne permet pas de le confondre avec les espèces des genros. Baryte et Strontiane.

La chaux sulfatée a d'autres caractères moins apparens, mais: plus importans que les précédens. Sa forme primitive, facile à obtenir, est un prisme droit, ayant pour base un parallec-



gramme dont les angles out 15°8° et d6°52°, et dont la hauteur est à la base, comme 52 est à 15 les côtés d'u parallélogramme sont entre eux comme les anombres 15 et 12. Elle a la double réfraction; mais pour la voir; il laut faire naître aur une des bases de la forme primitive une facette triangulaire qui abatte un des angles solides obtus, et regarder à travers cette facette artificielle, et la base qui lu cet opposée.

Outre les joints ordinaires et tré-acasibles parallèles aux accè de la forme que vous venons de décrire, le gypse offre, comme le calcaire réomboidal, des joints surnuméraires, dont les lois de position et l'explication sont semblables à ce qui a téé dit à ce sujet à l'article de ce calcaire. Les uns sont paral·elles à la pètite diagonale de la base, ou à une fixe produite par un d'écroissement sur une rangée à droite et à gauclie de l'arête H du prisme; les autres joints, qui sont paral·elles à une face produite par un décroissement sur nois rangées à gauclie de l'arête C, et par une rangée à droite de cette arête, douverient, s'ils supportioent inscliement et actretement le cluege, un parallélipipède presque rectangle, mais dont les angles égalent néamonis ay d. et 88 d.

Ce sel pierreux est un peu dissoluble dans l'eau; il faut 500 parties de ce liquide pour en dissoudre une de cette substance.

On vient de dire que la chaux sulfarté ctoit fusible au chabumeau; mais, pour que cette fusion s'opfere, il faut diriger le jet de flamme dans le sens des lames. Si on agit perpendiculairement à leur surface, on ne peut l'obsent. Ce phénomène, observé par Macquer, est expliqué d'une manière satisfaisante par M. Haily. Il fait observer que les molécules intégrațtes prismatiques ayant plus de hauteur que de base, doivent adhèrer plus fortement par leurs pans ou faces latérales, que par leur base: d'oit i feulte quelle aeront plus difficiles à désunir par l'action mécanique, ou par celle du calorique, dans le sens de leurs pans, que dans celui de leur base.

Lorsqu'on expose de la chaux sulfatée cristallisée à l'action du feu, elle perd son eau de cristallisation, devient blanche, et s'exfolie beaucoup plus facilement dans un sens que dans l'autre.

Plusieurs cristaux prismatiques de chaux sulfatée sont flexi-

Towns Google

bles sans étre élastiques ils se courbent sans se briser, et conservent la courbure qu'ou leur a donnée : ce qui paroit tenir à ce que les lames qui les composent, ne ac brisant pas toutes sur la même ligne, restent encore emboitées l'une dans l'autre, quoique déja rompues.

Les caractères et les propriétés de la chaux sulfatée, tels qu'on vient de les exposer, suffisent pour la faire distinguer, de toutes les pierres counues.

Les varietés de formes de la chaux sulfatée ne sont pas trèsnombreuses; mais ses cristaux ont un caractère patriculier: leurs arêtes s'émoussent, leurs faces semblent s'arrondir, et ils prennent alors des formes qui ne sont plus ni régulières, ni même symétriques.

La chaux sulfatée, ou gypse pur, est composée, en prenant des proportions moyennes entre les analyses,

1." Variété. Gyrsse selénite. Nous laissons ce nom trivial au gypse cristallisé: c'est celui que lui ont donné Wallerius, Ronéde-Lisle, et que lui ont conservé plusieurs minéralogistes anglois et allemands.

La sélénite a une structure laminaire tres-sensible; un clivage facile, qui permet de diviser sescristaux en grandes lames fort nettes: mais ses formes ont ecci de remarquable, qu'elles sont souvent terminées par des faces curvilignes qui altèrent tellement la régularité des cristaux, qu'il faut toute l'attention et la sagacité d'un cristallographe exercé pour les ramener aux formes régulières qu'elles ont pour type.

Tous les cristaux cependant n'ont pas souffert ce genre d'altération; ou du moins il est si foible, dans beaucoup de cas, qu'on peut en faire abstraction. Parmi ces formes nettes et régulières nous choisirons les suivantes:

Le gypse sélénite trapézien CEP. C'est un solide en forme de table, dont les grands plans sont des rhombes bordés par des biseaux eulminans qui sont des trapézes. On en trouve des cristaux trè-gros et trè-enets près d'Oxford. Le gypse sélénile équivalent P C B É. C'est un prisme comprimé à six pans, terminé par des pointemens à quatre faces trapézoidales. Il est commun dans les marnes argileuses supérieures de la formation gypseuse des environs de Paris.

Les variétés des formes altérées sont beaucoup plus nombreuses; on doit y remarquer d'abord :

Le gypse sélénite mixilique. Ce sont les variétés trapéziennes, dont les angles solides sout comme usés, obliques et arrondis en partie par une face curviligne.

Le gypseeldenite Inticulaire. Cesont toujours les vaniétés trapésiennes, dont les artées et les angles son presque tous émousés, à l'exception des arêtes culminantes des trapèces. On les trouve sous forme de lentilles, tantôt isolées, tantôt groupées deux à deux, de manière que la coupe perpendiculaire au grand cercle de la circoniference de ces lentilles ôffre une forme en fer de lance; tantôt ces lentilles, ainsi groupées deux à deux, sont implantées les unes au-dessus des autres, ou arrangées circulairement, comme les pétales d'une rose.

On divise facilement, comme nous l'avons dit, tous ces cristaux en lames minces, très-polies. On les a nommés très improprement pierre spéculaire, et encore plus improprement tale. Ces lames peuvent être fléchies; mais elles ne reprennent pas leur première forme. Le mica en grande lame, qu'on a nommé aussi tale, est très-lessique.

Pallas a aussi observé du gypse en masses sphériques dans les collines gypseuses d'Inderski, sur les bords du fleuve Oural.

Toutes ces variétés, et plusieurs autres que l'on ne peut pas indiquer cie, se trouveut dans les carrières de pierres à plâtre des environs de Paris. Les unes, et ce sont les plus régulières; sont dispersée dans une marne argieuse verdatre ou gréstre, qui forme des courches asset épaisses au-dessus des masses de gypse; les autres, et ce sont les lenticulaires et leurs sonvariétés, sont éparses dans des haies de mature calcaire blanche et solide, qui siterquent avec les hanes de gypse. Les premières sont incolores, ou légèrement verdatres, sonvent méme d'unche le transparence, les secondes, également transparentes, sont d'un jaune d'ambre, quelquefois asser vif. Cette disposition,

- In the Con-

très-remarquable à Montmartre , à Belleville , etc. , près Paris , est à peu près la même dans tous les pays où se trouve la sélé. nite; c'est-à dire que ses cristaux ne se rencontrent point ordinairement implantés, ni dans des filons, ni dans des fentes ou d'autres cavités, mais presque toujours disséminés, soit isolés, soit réunis en petits groupes, dans des masses argileuses ou marneuses. La couleur de ces marnes ou de ces argiles ne paroit pas influer sur celle des cristaux. Ainsi . on trouve en Espagne des cristaux très-transparens, dans une argile ochreuse d'un rouge vif. Quand ces cristaux paroissent colorés, on remarque que cette apparence est plutôt duc à une infiltration de cette argile ochreuse entre leurs lames, qu'à une véritable dissolution de la matière colorante dans le sel même. On trouve cependant quelquefois la sélénite implantée dans des filons ou des cavités : telle est celle des filons de cuivre pyriteux d'Herrengrund en Hongrie; - des filons de plomb sulfuré de Tetschen en Bolième; - de la mine d'argent de Séménofski, dans les monts Altai; - des cavités des gypses saliferes de Dex, etc.

Le gypse, en masse, offre des différences de texture assex nombreuses pour qu'on puisse établir les variétés suivantes :

2. Variété. Orise LAMMAIS. Il est en masse, composée de grandes lames tanto trunsparentes, tantôt d'un blime laiteux; quoique fort tendre ; il est susceptible d'un sisser beau poil. On en trouve de très-helles masses à Lagny, à vingt-quatre klomètres à l'est de Paris.

5.º Variett. Gross suvisonus (Gypse terreux, Werm). Il ae trouve sons forme de rognons peu volumineux, composés d'une multitude de petites paillettes ou lamelles d'un blane de nérge et nacrées, reafermé soit au milieu des masses de gypse saccharoïde, soit adhérent aux cristaux de séleinte lenticulaire. Cest ainsi qu'on l'observe dans quelques carrières de Montmôtrie.

4.º Variété. Gyrar sacenanoine. Il est aussi en messe, mais ses masses out la texture cristalline, à petites lames serrées, et ayant souvent, comme je calaire seacheracide, l'aspect du sucre. Il ressemble tellement à cette variété de calcaire, que l'aril te plus exercé ne peut, au premier aspect, l'en distinguer s'arement.

Cette variété présente beaucoup de coulcurs différentes, il y en a de jaune pâle, de rose, de rougeâtre, de brunâtre, et enfin d'un blanc pur et mat. On a fait, avec ce dernier, des figures qui ne différent de celles faites en marbre que par la facilité qu'on trouve à les rayer; et avec celui qui est translucide, on fait, à Florence, des figures qui ont une transpurence circuse assez reunarquable, et des vases dans lesquels on place des lumières qui répandent une clarté douce et agréable. On exploite cette dernière variété à Volterfa en Toscane. On lui donne le nom d'ablâtre gypseux.

Se Varieté. Gyres prantex. Cette variété est en masse, dont la structure est à fibres paraellèles droites ou courbeis, souvent déliées, serrées l'une contre l'autre, et satinées comme de la soise. On l'appelle solivent, à cause de cet aspect, gypes soyeux. M. Hatly fairtemarquer que chaque fibres appartient à la variété de formes qu'il nomme prismatoïde. Il en vient de la Chine, et du mont Salève, près Genève.

6.º Variété. Gyrse contacte. Celui-ci ressemble encore beaucoup au calcaire saccharoïde ou au calcaire blanc, mais it a laisse rayer avec l'ongle, et ce caractère suffit pont l'en distinguer. Il est aussi susceptible de poli. On lui a donné, sinsi qu'à la variété laminaire, le nom d'alabastrite ou d'albâtre gypsur.

Toutes ces variétés sont généralement assez pures. La suivante forme, pour ainsi dire, un groupe à part.

7. Varieté. Gyese acossusa (vulgairement pierre à platre). Son grain est généralement grossier; sa texture compaéte ou lamellaire : il est souvent mélangé d'argile, de sable ou de chaux carbonatée; et dans ce dernier cas, il fait légérement effervescence avec l'acide nitrique.

Nous ne pouvous guère citer d'exemple authentique de cette variété que le gypse grossier de Montmartre, de toutes les collines gypseuses des environs de Paris, et celui des environs d'Aix en Provence.

Gisment. Le gypse a presque toujours été formé par voie de cristallisation confuse. Celui qui est de plus ancienne formation, comme le plus nouveau, présente cette manière d'être. Il a été déposé à presque toutes les époques de formation, peu-être dans les temps même où se sont déposées les roches

que l'on nomme primitives, ou au moins dans des temps trèsvoisins de cette époque, et ensuite dans toutes les formations postérieures, jusque dans les plus récentes.

On en distingue douc d'un grand'nombre d'époques ou de formations différentes. Nous nous contenterons d'indiquer ici les principales, avec leurs caractères les plus distinctifs. Quant aux preuves de leur rapport de position, on les trouvera dans l'histoire des terrains dont ils font partie. Le plus ancien gypse est celui des terrains primordiaux; il est plus cristallin et plus brillant que les autres, et souvent melé de paillettes de mica ou de lames de tale. Il accompagne immédiatement les roches de cette époque, et alterne avec elles. Cette formation de gypse est, d'après les observations de M. Brochant, beaucoup plus fréquente et plus étendue qu'ort ne le croit généralement.

Le seçond gypse est ordinairement fibreux, à fibres contournées; il est assez difficile à distinguer du troisième, et n'en diffère peut-être même pas essentiellement.

Le troisième se distingue par sa position dans ou immédiatement dessus ces calcaires coquilliers qu'on nomme calcaires des Alpes et du Jura, et surtout par la soude muriatée rupestre ou fogtinale qui l'accompagne.

Enfia, le quatrième, que nous ferons connoître en son lieu, sous le nom de gypse, à ossemens, a la texture lamellaire, à grains grossiers, comme nous l'avons dit; il se distingue des autres par sa position au-dessus de la craie, et par les débris de mammifères, d'oiseaux et d'autres animaux vertébrés qu'il renferme.

Telle est l'esquisse des principales formations de gypse. Ce sel terreux présente encore quelques caractères géologiques généraux qu'il est bon de présenter ici.

A l'exception du quatrieme gypse, ou gypse à ossemens, et quelquefois aussi du premier, on ne remarque presque jamais, dans les terrains composés de cette roche, cette stratification distincte, régulière, quoigue inclinée, ou même, sincueue qu'offrent la plupart des calcaires. Les collinos gypseuses sout composées de ce sel pierreux ordinairement mélé et comme pétri avec l'argile, la marne et les autres roches qui l'accompagneur.

The state of the s

Les terrains gypseux ne contiennent presque jamais de substance métallique; quand ils en renferment quelques parties, elles y sont disséminées, et ne s'y présentent jamais ni ca filons, ni en lits, ni même ca rognons volumineux.

Plusieurs sels et minéraux particuliers accompagnent presque constamment le gypse; ce qui cet un phénomène géologique assez remarquable: ce sout la soude muriatée, la soude sulfatée, la magnésic sulfatée, la boracite, le bitume, et notamment le soulire, l'argile, le quarz et les silex cornués, l'arragonite, la strontiaue sulfatée, mais point la baryte.

Les trois premiers gypses n'ont jamais présenté d'une manière authentique, d'u moins à notre connoissance, de débris de corps organisés; le quatrième seul en enveloppe. Nous avons indiqué à quels animaux appartiennent ces débris; nous devons faire seulement remarquer que les coquilles, si communes dans les calcaires, sont au 'contraire trés-rares dans le gypse; mais, ce qu'il y a d'assex singulier, c'ést qu'elles se présentent en grand nombre dans les marnes argileuses superposées presque constamment à ce gypse, et que ces coquilles sont spécialement des huitres, quelquefois recouvertes de cristaux de sélénite.

La chaux sulfatée est assez abondamment répandue à la surface du globe. Nous ávons cité les carrières qui offrent les observations les plus remarquables. Quelques contrées assez étendues semblent manquer presque entièrement de ce set pierreux : telles sont l'Angleterre, la Suède, etc.

Annotations et usages. Les variétés de gypse saccharoide et compacte, connues sous le nom commun d'abbire que et compacte, connues sous le nom commun d'abbire que quefois à faire des tablettes ou d'autres meubles; mais, cu raison de leur peu de dureté, elles ne conservent que trèspeu de temps leur premier éclat. On en fait pius ordis, nairement, et surtout en Italie, des vaues, ou de petites figures qui sont remarquables par leur translucidité. En mettant une lumière dans ces vaues, ils répandent dans les appartemens une douce clarté. On dit que les anciens, ayant observé cette propriété, se sont servis de cette pierre, on

place de vitre, pour éclairer les temples de cette lumière pâle et mystérieuse qui leur convient. On pease que c'est la pierre qu'ils nommoient phengite.

La chaux sulfatée impure, losqu'elle ne contient que de la chaux carbonatée, est celle qui fournit le meilleur plâtre. Le plâtre n'est autre chose que cette pierre privée seulement de son eau de cristallisation par une chaleur couvement de sulfurique reste toujours uni avec la chaux.

Les fourneaux dans lesquels on calcine le plâtre, sont presque toujours d'une constructiou très-simple. Souvent ils sont faits avec la pierre à plâtre elle-même, réunie en un massif parallélipipédique à claire-voie, dans le bas duquel sont pratiqués des cauaux voûtés. On jette le slois dans ces canaux, et la chaleur produite par la combustion suffit pour calciner le plâtre; il s'ééve, pendant cette calcination, une fumée blanche, qui se dissout rapidement dans l'air, pour peu que l'atmosphère soit séche. Cette fumée est produite par Teau de cristallisation réduite en vapeurs.

On délaie le platre avec de l'eau pour l'employer. Cette opération à appelle gàcher le plâtre; on lui rend ainsi son eau de cristallisation. Lorsqu'on n'en a mis que la quantité suffisante, qui doit être à peu près égale au volume du platre employé; l'eau ne tarde pas à être absorbée, et le platre à se prendre en une masse solide. On observe qu'il se produit dans ce moment une certaine quantité de challeur, attribuée au calorique qui abandonne l'eau passant de l'état liquide n'état solide. On observe aussi que le plâtre se gonfle, suré out s'il est pur : c'est l'effet qui accompagne ordinairement les cristallisations confuses. Aussi les ouvriers sont-ils forcés d'y souter d'uverses poussières, comme de la cendre, lorsqu'ils veulent diminuer le gonflement, dans le cas où il deviendroit ausible à leurs travaux.

Le platre trop cuit, et celui qui est reste trop long-temps à l'air, a perdu la propriété de se gacher. Il paroit que le premier a éprouyé une demi-vitrification, et que le second a déjà repris peu à peu son eau de cristallisation.

La chaux carbonatée, mélangée naturellement au platre, comme dans la pierre à platre de Montmartre, ajoute à sa qualité, en lui faisant participer de quelques-unes des propriétés des mortiers. Cette espèce de plâtre est beaucoup plus ferme que celui qui est fait avec de la chaux sulfatée pure; mais celui-ci est plus fin et plus blanc, et très-propre nour les objets de seulpture que l'on coule dans les moules.

Le platre sert dans plusieurs pays à amender les terres, principalement les terrains trop humides, dans lesquels on

veut cultiver du trefle.

On hit avec le platre un enduit particulier d'un grain trèsfin, ausceptible d'être diversement coloré, et de recevoir un poli très-beau. On le nomme size. On prend du platre choisi et cuit avec soin; on y ajoute, en le gachant, une proportion convenable de coile de Flandre; on y introduit, en l'appliquant, les couleurs que l'on veut lui donner, et qui ont été broyées à l'eu.

Lorque l'enduit fait avec ce plâtre est sec, on le polit, d'abord avec la pierre ponce, ensuite avec une pierre à siguiser, puis avec du tripoli. On lui donne le dernier lustre, en le frottant fortement avec un morceau de chapeau et de l'eau de savon, et enfin avec de l'luitie seule's

On fait aussi du stuc avec de la chaux pure.

4. Espèce. Chaux survive avervan, assurpaire. (Chaux anhydro sulfatée. — Muriacité. — Spath eu bique. — Karsteinie, Huberli.). Cette substance est, beaucoup plus dure que la chaux sulfatée ordinaire, puisqu'elle raye le marbre; elle est aussi beaucoup plus pesante, as pecifique étant de 24,964. Elle ne blanchit point, et ne s'exfolie point au feu comme elle : enfin, elle so divise très-nettement en fragmens qui sont des prismes droits à base rectangulaire, dans lesquels le grand côté extu petit, comme 16 est à 19.

Elle est composée, d'après l'analyse qu'en a faite Vauquelin, de 40 parties de chaux, et de 60 d'acide sulfurique. Il n'y la point d'eau de cristallisation, comme dans la chaux sulfatée ordinaire, et c'est à l'absence de ce corps, que M. Hady regarde comme un principe, qu'il attribue les caractères très-différens que présente cette substance : c'est aussir ce qui l'a fait nommer Chaux anhydro-sulfatée et anhydrite. Elle jouit de la réfraction double à un haut degré.

On n'est pas encore assez sondé pour réunir cette substance avec la soude muriatée gypsifère; mais, dans tous les cas, il

faut éviter de la confondre avec cette espèce de soude muriatee, trouvée dans les mînes de sel du Tyrol.

On peut reconnoître quatre variétés principales dans l'es-

pèce de ce sel pierreux.

1. Varieté. L'Assuronur, marmone, dont la structure est lamellaire et comme téculaire, et qui se présente en masse, dont les cavités renferment quelquefois des cristaux qui sont tautôt des prismes à quatre pans, tantôt des primes péri-cotadires; elle au néclatufi, quelquefois un peu nacéée; elle est ou translucide, même transparent e tams couleur, ou presque opaque laiteues, roussitre, bleuátre ou violátre.

2. Variété. L'Annydatte fibreuse, Sa structure est fibreuse, à fibres très-déliées, très-alougées, très-serrées, et ayant souvent l'éclatsoyeux, sa cassure transversale et presque vitreuse. Ses fragmens ont souvent la forme de basuettes.

Ses couleurs principales sont le rouge ou le bleuâtre.

Ses coueus principates onit er louge oi le neuaire.

57. Pariet. L'Antiphiri concatinonnés (Vulg. Pierre de tripe.) On l'a prise long-temps pour de la baryte sulfatée tripe. On l'a prise long-temps pour de la baryte sulfatée mais l'analyse de Klaproth a prouvé que cette singulière piere étoit une variété d'anhydrite, composée de 0,42 de chaux, de 0,56 d'acide sulfurique, et souvent d'un peu de sel marin. Sa pesanteur spécifique est de 2,93 elle se présente en masse d'un gris ayant une l'égère nuance de bleuâtre, composée de rones ou rubans blanchâtres, repliés plusieurs fois et d'une, manière inverse sur eux-mêmes. Ces zones aigueuses d'anhydrite sont séparées par de l'argile grisitre assez dure. Sa structure est compacte, et son aspect est mat.

On ne l'a encore trouvée que dans les mincs de soude mu-

riatée rupestre de Wieliczka.

4.º Variété. Asuvoarre quantian. (Volg. Pierre de Valpino.) C'est une pierre composéede a parties de chaux sulfatée
sans eau, et de 8 de silice. La présence de la silice, qui parott être ici dans l'état de combiusion, modifie les propriétés
de la chaux sulfatée aphydrite, en sorte, que cette pierre
est beaucoup plus pesante, sa pesanteur spécifique étant
a,9787; elle a la texture granuleuse des marbres salins, et
quelquefois la sitructure un peu lamellaire; elle est un peu
phorphorescente par l'action du feu, et très-fusible au cha-

lumeau. Son éclat est assez vif, un peu nacré. Elle est trans. lucide:

Les échantillons de cette pierre que M. Fleurian a vus. et qu'il a fait connoître le premier, sont d'un blanc grisatre, uniforme, ou veiné de gris bleuâtre; ils sont translucides sur leurs bords. On ne connoit point encore leur position géologique; on sait seulement qu'on les trouve à Vulpino, à quinze lieues au nord de Bergame.

On emploie cette pierre, à Milan, pour faire des tables et des revêtemens de cheminées. On l'y connoît sous le nom de marbre de bardiglio de Bergame.

L'anhydrite, et presque toutes ses variétés, se trouvent dans les terrains qui renferment de la soude muriatée et du gypse; elle est disséminée en masse plus ou moins volumineuse, dans les masses de sel, ou bien elle les parcourt en veinules ornées de toutes les couleurs qui lui sont propres.

On la trouve abondamment dans les mines de sel du pays de Salzbourg, dans les salines de Bex, dans les cavités des gites de minerai argentifère de Pesey, en Savoie, Elle est souvent intimement mêlée avec le sel marin. On a fait quelquefois de ce mélange une variété, à laquelle on a donné le nom de chaux anhydro-sulfatée muriatifère.

L'anhydrite, exposée dans les fissures des montagnes à l'influence de l'eau qui les suit, reprend de l'eau de cristallisation, et passe, sans changer de forme ni de structure, au gypse ordinaire; c'est un mode particulier d'altération auquel M. Hauy a donné le nom d'épigénie. (B.)

CHAUX (Chim.), Oxide de Calcium. Voyez CALCIUM. Suppl. (CH.)

CHAUX. (Chim.) Jusqu'à Lavoisier, les chimistes donnoient à ce mot une acception très-étendue ; car ils l'appliquoient à toutes les matières, terreuses ou métalliques, qui avoient éprouvé de la part du feu ou de celle d'un autre agent, une altération sensible, et en même temps une diminution dans la cohésion de leurs particules. Ils distinguoient principalement les chaux pierreuses et les chaux métalliques ; celles-là étoient obtenues par la calcination des pierres calcaires, et celles-ci provenoient des métaux calcinés avec le contact de l'air, ou des 22

métaux qui avoient été dissous dans des acides. Ils considéroient les chaux métalliques comme des matières terreuses qui, unies au principe inflammable, constituoient les métaux. Mais aujourd'hui il est démontré que, loin d'être d'une nature plus simple que les métaux, elles ont au contraire une composition plus compliquée, puisqu'elles résultent de l'union d'un métal avec l'oxigene : de la le mot oxide métallique, qui remolace celui de chaux métallique, (Car)

CHAVANCELLE. (Bot.) Les habitans de la Sologne nomment ainsi un champignon porcux du genre Bolet (boletas Soloniensis, Deciand., Fl., Fr. 6, n.º 509), qu'ils font recueillir en automne sur le tronc des arbres pour en préparer Famadon qui se vend à Orlènas. Il est demi-circulaire, lateral et sessile; il atteint un pied de diamètre; sa surface supéricure est brune, et çè et là comme déchiquetée; il est jaune en-dessous; sa consistence, de nature sèche, est plutôt charme que ligneuse. (Lax.)

CHAVANT. (Ornith.) Suivant Salerne, on donnoit en Sologne ce nom et celui de chatmiant commun au chathuant, striz stridula, Linn. (Cs. D.)

CHAVARIA. (Ornith.) Voyez CHAÏA. (CH. D.)

CHAVARITA (Ornith.), nom chaldéen de la cigogne, ardea ciconia, Linn. (Сн. D.)

CHAVAYER. (Bot.) Voyez CHAYAVER. (J.)

CHAVOCHE (Ornith.), un des noms vulguires de la chouette, ou grande chevèche, strix utula, Linn. (CH. D.) CHAW (Ornith.), nom hollandois du choucas, corvus monedula, Linn. (CH. D.)

CHA-WGA. (Bot.) Arbre de la Chine, mentionné dans le Recueil des Voyages, qui a le port du laurier, les feuilles toujours vertes, ct quì, couvert de fleurs dans la belle saison, est un des ornemens des jardins. (J.)

CHAYAYER. (Bot.) Cette plante de l'Inde a une racine employée dans les teintures, sur la côte de Coromandel, comme la garance l'est en Europe, elle appartient de meime à la famille des rubiaces, sous le nom d'étentendia umbellata. On trouve dans le Pinac de C. Bauhin, sous celui de chappavur, ou de rubis virginea, une plante de Virginie, dont la racine est employée dans les teintures. C'est peut-fire

la même que le chayaver dont le nom et le pays auroient été mal indiqués à C. Bauhin. (J.)

CHA-YEU (Bot.), nom donné par les Chinois, suivant Duhalde, à l'huile tirée du fruit d'un arbre qui a quelque ressemblance avec let ét. Il est de hauteur médioere, et croit sans culture sur le penchant des montagnes et dans les yallées pierreuses. Son fruit vert, d'une forme irrégulière, contient un novau osseux. (J.)

CHAYOTE. (Boi.) Dans l'île de Cuba on donne ce nom, suivant Jacquin, à une plante cucurbitacée, qu'il nommoit sycios edulis, et qui est le sechium edule de M. Swarts et de Willdenow. Son fruit est bon à manger. On en distingue deux espèces, ou plutôt deux variétés, l'une à fruit lisse de la grosseur d'un œuf de poule; l'autre à fruit plus long et couvert de pointes molles, (£).

CHAYOTILLO (Bot.), nom espagnol donné, dans le Mexique, au calboa, genre de plantes cucurbitacées, publié par Cavanilles. (J.)

CHAYQUARONA. (Erpétol.) Seba, Thes. 11, tab. 9, 8" 1, 2, appelle ainsi un serpent orné de très-belles couleurs, qu'il dit venir du Brésil. C'est la couleurve chayque de M. de Lacépède, ou coluber stolatus de Linnauss. Sa véritable patrie est la côte de Coromandel. Voyez Coustvara. (H. C.)

CHAYR. (Bot.) L'orge ordinaire, hordeum vulgare, est ainsi nommée dans l'Egypte, suivant M. Delile. Elle est nommée siair par Forskuël. (J.)

CHÉ, ou XE (Mamm.), nom chinois du muse, moschus moschiferus, Linn., suivant Novarette. (F. C.)

CHEB-EL-LEYL (Bot.), nom arabe de la belle de nuit, nyctago, suivant M. Delile. (J.)

CHEBET ( Bot. ), nom arabe de l'aneth, anethum graveolens, suivant M. Delile. Ses graines sont nommées chamar. (J.)

CHEBETIBA (Bot.), nom caraibe du capania, cité dans l'Herbier de Surian. (J.)

CHEBULE (Bot.), un des cinq mirobolans mentionnés dans Les livres de motière-médicale et de pharmacie; c'est le myrobolana chebulas de Vesling, que Linneus rapportoit à son genre Ximenia, sous le nom de ximenia azyptiaca, et dont M. Delile A formé un genre distinct sous celui de balantés, qui a quelques rapports extérieurs avec l'agihalid de Prosper Alpin, mais qui paroît en différer. (J.)

CHECANI. ( Bot. ) Voyez CHACANI. (J.)

CHECCA-SOCCO/NCHE. (Bot.) Ce nom péruvien est celui du gardoquia incana, genre de plante labiee, de la Flore du Pérou, qui a le calice du thym et la fleur de la sauge. Sa saveur est agréable; on la méle dans des assaisonnemens, et on emploie son infusion enome cordiale. (J.)

CHECHISHASHISH (Ornith.), nom sous lequel est connu, à la baie d'Hudson, le chevalier grivelé, tringa macularia, Gmel. (Cs. D.)

CHEDEK. (Bot.) Dans quelques livres anciens on trouve ous ee nom la mélongène, solanum melongena, qui est encore désignée dans le Levant, suivant Rauvolf, sous ceux de melintana, batteschaim, et une de ses variétés sous celui de bedengiam. Le chadee, espèce d'oranger, est aussi nommé chedee, par eorruption, dans quelques lieux. (J.)

CHEEK (Bot.), nom qu'on donne en Laponie à l'osmunda struthiopteris, Linn., fougère partieulière aux contrées du Nord. (Lem.)

CHEELA. (Ornith.) Voyez la description de cet oiseau à la fin du mot Aigle. (Cs. D.)

CHEF-CHOUF (Bot.), nom arabe ou égyptien de l'aristida lanata de Forskaël, ou aristida plumosa de Linnæus, suivant M. Delile. (J.)

CHELIANTHES. (Bot.) Ce genre, de la fimille des fougères, differt très-peu de celui des adiantes; il a été nommé cheilanthes par Swartz, et allourus par Bernhardi. La fruetification consiste en des points très-écartés, marginaux, recouvert chacuu par une membrane (indusium) en forme d'écaille qui tient au bord de la fronde, et qui s'ouvre de dedans en debors, les capsules qui composent la fruetification, s'ouvrent irrégulérement, et sont munies d'un anneau.

Les espèces de ce genre, adopté par un grand nombre de botanistes, s'élèvent à environ vingt-einq. M. Poiret pense qu'on doit les laisser dans le genre Adiante. Il est vrai que beaucoup d'entre elles ont été regardées comme des espèces de ce genre; mais l'on doit dire qu'elles forment un groupe distiuet, mêne, à l'ail, de celui des adiantes, dont elles n'ont pas toujours la délicatesse: les autres espèces avoient été placées dans les genres Pteris, Lonchitis, Aspidium, Polypodium, Nephrodium, Acrostichum et Triehomanes. Ces diverses mutations prouvent que le cheilanthes a des rapports avec tous les genres que nous venous de nommer, et qu'il est un de ces genres tolérés pour placer certaines espèces de fougères qui, par leurs caractères ambigus, se trouveroient mal placées dans tout autre. Voyer Fouckasz.

Les espèces de cheilanthes se trouvent dans l'ancien et dans le nouveau continent; leur fronde est ordinairement peu clevée, et deux, trois ou quatre fois ailée : on n'en connoit qu'une qui soit simplement ailée. Les plus remarquables sont :

Le Chellanthes flust; Cheilanthes micropteris, Sw., fil. 324, t. 3, f. 5. C'est l'espèce à fronde, simplement ailée ou pennée; les pennules sont arrondies, velues et à contour sinueux crénelé. Elle croît aux environs de Quito.

Le Chrilanterius oboranti Chellanthes odora, Sw., Schluhr, Crypt. tab. 1-35. Cette jolie petite fougher, ermarquable par l'odeur agréable qu'elle exhale, surtout lorsqu'elle est séche, et qu'on la froise entre les doigts, croît en Europe, et principalement en Italie, en Suisac, en Tyrol, et dans les tles d'Hières, sur les rochers, dans les vignes, etc. Ce n'est point le polypodium fragrans de Linneus, comme on l'avoit cru, lequel croît dans les indes orientales, et constitue aussi une expèce dece genre (chelfanthes fragrans. Sw.). Ce n'est pas non plus le polypodium fragrans de M. Desfontaines, qu'on trauve dans les fientes des rochers en Natolie et en Barbarie, mais qui est encore une espèce du même genre (chellanthes suavoolens, Sw.). Toutes ese sepéces sont les vrais types du genre Chellanthes, et du n'ombre de celles qui ont été réunies au pteris, à Rediantum et au polypodium.

Le cheilanthes odorant est une fougère qui n'a pas plus de trois à quatre pouces de hauteur: ses pétioles sont bruns, un peu velus: les frondes viennent en touffes; elles sont giabres, deux fois et même presque trois fois 'pennées : les dernières pennules sont oblongues, obtuses, sinueuses, et à lobes enticus, arrondis et obtus.

Le Chellantes Davallioides; Bory, Willd., Sp. 5, p. 464. Très-belle fougère de trois à quatre pieds de hauteur, découverte, dans les iles de France et de Saint-Mahrice, par Bory de Saint-Vincent. Les frondes sont trois fois ailées, à pennules ovales oblongues, entières et obtuses, portant à l'extrémité la fructification, dont la forme est oblongue, et la membrane qui la recouvre, brune.

Le nom de cheilanthes vient de deux mots grecs, qui signifient fleur et lèvre. Ce genre est ainsi nommé à cause de l'as-

pect de ses points fructifères. (LEM.)

CHÉILINE (Ichthyol.), Cheilinus. On appelle de ce nom un genre de poissons de la famille des léiopomes, qui a été établi par M. de Lacépède, et dont les earactères sont les suivans:

Un seul rang de dents; nageoire dorsale unique; museau comprimé; lègre supérieure très-grosse, extensible; de grandes écailles ou des appendices à la base de la nageoire caudale ou sur les côtés de la queve.

Les dents maxillaires des chéilines sont coniques; les antérieures mitoyennes sont plus longues; il y a des dents pharyngiennes cylindriques et mousses, disposées en forme de pavé : les supéricures sur deux grandes plaques; les inférieures sur une seule, qui correspond aux deux autres.

L'organisation intérieure est semblable à celle des labres.

La ligne latérale est interrompue vis-à-vis la fin de la nageoire dorsale.

Ce genre de poissons est facilement distingué des Custacpransa, qui ont deux nageoires dorsales; des Labars, dont la nageoire caudale est dépourvue d'appendices et d'écailles; des Orsitérmales et des Cusialons, dont le museau est déprimé; des GONTHOUSS, qui ont une sorte de bec, etc. Voyez ces divers articles.

Le mot Chéiline est tiré du grec χείλος, labrum, et indique le volume de la lèvre supérieure de ces animaux. Le Chéiline scare: Cheilinus scarus, Lacép.; Labrus scarus,

Le Custaire scare: Chellinus searus, Lacép.; Labrus searus, Linu. Des appendices sur les côtés de la queue; dents émoussées; teinte blanchâtre, mélée de rouge; écailles très-grandes, transparentes: taille d'environ un pied.

Ce poisson habite la Méditerranée, et se montre surtout près des côtes de la Sicile et de la Grèce; aussi a-t-il été connu des premiers naturalistes grees: Aristote en parle, ainsi qu'Athénée, Elien et Oppien, sous le nom de σχέρος. Lors des

IN Jain Go

premiers siècles de l'ère chrétienne, il s'avançoit dans la mer de Carpathie, jusqu'au premier promontoire de la Troade. Sa célébrité étoit des plus grandes chez les peuples anciens, qui ne négligocient rien pour s'en procurer.

Sous l'empire de Claude, Optatus Elipertius, commandant d'une flotte romaine, en apporta plusieurs vivans, qu'il répandit sur la côte de la Campanie, où ils multiplièrent promptement, parce que pendant cinq ans on faisoit rejeter à la mer ceux que les pécheurs premoient dans leurs filca.

Dans le temps du grand luxc des Romains, le chélliue scare faisoit les délices des tables les plus somptucuses. Il entroit dans la composition de ces uncts fameux pour lesquels on réunissoit les objets les plus rares, et que l'on servoit à Vitellius, dans le plat nommé bouclie de Minerve.

Les entrailles de ce poisson, au rapport de Rondelet, ont une odeur de violette. Aussi étoit-ce la partie que les anciens recherchoient particulièrement en lui, et qu'ils regardoient comme un mets divin, ainsi que nous l'apprend Athénée.

llic scarus, æquoreis qui venit obesus ab undis,
Visceribus bonus est, catera vile sapit.
Marial. Epig. 84, lib. XIII.

Le chélline scare vit, en troupes nombreuses, dans les trous des rochers qui bordent les rivages des îles de l'Archipel; il en sort difficilement, et les pécheurs greca assurent qu'en tête de chaque troupe il y a constamment un chef. On ne le prend qu'à la ligne; lorsqu'un de ces poissons a mordu à l'hameçon, on l'attache à un fil et on le laisse dans l'eau; ses compagnons abandonnent leurs retraites ténébreuses pour l'entourer, et finissent par se prendre cus-mêmes.

Dans tous les temps, on a remarqué que le chéiline seare n'étoit point carnivore comme les autres poissons en général, mais qu'il paissoit les sucus et les algues qui poussent sur les rochers au sond de la mer; il recherche aussi les végétaux ordinaires, et on emploie avec succès, pour l'amorcer, des feuilles de pois ou de seves.

Plusieurs naturalistes lui ont accordé la faculté de ruminer, c'est une errour.

D'autres assurent qu'il a une voix : autre erreur aussi. Peut-

être fait-il entendre quelque bruit par ses mouvemens. Mais quel est le poisson qui puisse jouir de la voix?

Le Castinse rations; Cheilinus trilobatus, Lacép. Deux lignes latérales; la nageoire de la queue trilobée, très-large, récouverte à sa base et de chaque côté par trois ou quatre étailles très-considérables, libres et flottantes par la plus grande partie de leur circonférence; les nageoires dorsale et anale prolongées en pointe vers la queue; couleur générale d'un brunbleutte, relevé, sur latéte, la nuque et les opercules, par des taches ou des points rouges, blancs ou jaunes; les apperbances de la conférence par des taches ou des points rouges, blancs ou jaunes; les atopées ont une teinte nuancée de rouge.

Ce poisson, du volume d'une carpe ordinaire à peu pres, a été observé par Commerson dans la mer de l'Ile de France et de Madagascar.

Le Cutture racut: Cheilinas fasciatus; Sparus fasciatus; Bloch, 357, Nagooire caudale en croissant; ligne latefue double; dents coniques, molaires petites et arrondies; les nageoires anale, dorsale et caudale, garnies en partie de petites-écalifes; teinte générale jauntire; six ou sept bandes transvérsales brunes; une bande noire sur la nageoire caudale, dont l'extrémité est d'ailleurs tré-brune. Il vient du Japon.

Le Casituse outure-vexte: Cheilinus chlorourus; Sparuschlorourus, Bloch, 260. Nageoire caudale trilobée; une seule ligne latérale; corps et queue comprimés; écailles larges et minces; l'opercule terminée par une prolongation arrondie à son extrémité; les catopes et les nageoires caudale et anale d'un vert foncé; la teinte générale verte.

De la mer des Antilles et de celle du Japon. (H. C.)

CHÉILION (Ichthyol.), Cheilio. Commerson a donné ce nomà un genre de poissons de la famille des léiopomes, lequel a été conservé par M. de Lacépède et par M. Duméril. Voici ses earactères:

Dents en rang simple, fort petites; nageoire dorsale unique, basse et très-longue; museau déprimé, lèvres grosses et très-pendantes; corps et queue fort alongés; écailles petites.

Il est assez facile de distinguer ce genre de ceux qui composent la famille des Lásorowes. Voyez ce mot.

Chéilion est une expression grecque, qui indique le volume des lèvres : χίλος, labrum. Le Chérinon poné; Cheilio auratus. Tout le corps d'un jaune doré; quelques points noirs, répandus sur la ligne latérale; taille d'environ quinze pouces; nageoire caudale arrondie.

Il a été trouvé par Commerson à l'ile Maurice, où il est si commun que sa chair est négligée, quoiqu'elle soit blanche et agréable au goût.

Le Custaton noun; Cheilio fuscus. Teinte générale d'un brun livide; catopes blancs; taches blanches sur les nageoires du dos et de l'anus; les pectorales transparentes; taille d'à peu près onze pouces. Des mers de l'Inde. (H. C.)

CHEILOCOCCA. (Bot.) Salisbury, dans son Prodromus, pag. 412, a nommé cheilococca apocynifolia la plante qui, depuis, a reçu le nom de platylobium formosum. Voyez PLATY-LORE. (POIR.)

CHÉILODACTYLE. (Ichthyol.) M. de Lacépède a ainsi appelé un genre de poissons de la famille des dimérèdes, et dont les caractères sont les suivans:

Une seule nageoire du dos; des rayons libres au-dessus de chaque nageoire pectorale; la lèvre supérieure grosse et très-extensible; le corps et la queue très-comprimés; catopes un peu en arrière des pectorales: dents en velours.

Le mot chéilodactyle est grec, et indique le volume de la lèvre et la séparation des rayons pectoraux (χείλος, labrum, et δάχθολοι, digiti).

Le Chrinonarrur, raseri: Cheilodactylus fusciatus, Lacép.; Cynaedus, Gronov.; Cichla macroptera, Schneider. Nageoire dorsale étendue depuis la nuque jusqu'auprès de la queue; anale falciforme; taches foncées sur les nageoires du dos et de la queue; écaliles grandes.

Des mors de la Nouvelle-Zélande. Les indigènes le pêchent avec des hameçons, pour s'en nourrir. (H. C.)

CHÉILODIPTÈRE. (Ichthyol.) Ce genre de poissons, de la famille des léiopomes, a été formé pour la première fois par M. de Lacépède; aux dépens des genres Labre et Sciene des autres auteurs. Ses caractères sont les suivans:

Deux nageoires dorsales; point de dents incisives ni molaires; opercules sans piquans ni dentelures; lèvre supérieure grosse es avancée.

La présence des deux nageoires dorsales suffit pour éloigner ce geure de ceux qui l'entourent immédiatement.

Le nom qu'il porte indique d'ai lleurs parfaitement ses caractères les plus remarquables, le volume de la lèvre, et l'existence de deux dorsales (zeîlos, labrum, et d'irlopos, bipinnatus).

## 1.er Nageoire caudale fourchue ou en croissant.

La Custinonirana uspracarrue; Cheilodipterus heptacanhus, Lacép. Sept rayons aiguillonnés et plus longs que la membrane à la première nageoire du dos; caudale fourchue; màchoire inférieure plus avancée que la supérieure; epercules couvertes d'écailles semblables à celles du dos.

Il se trouve dans la mer du Sud, où il a été observé par Commerson. Voyez Temnobon.

Le Canxsorriae; Cheliodaetylus chrysopterus, Lacép. Machoires égales; caudale en croissant; seconde dorsale, caudale, anale, et catopes dorés; couleurs très-belles; dos d'un noir violet; sur chacun des cotés neuf grandes bandes transversales de la même teinte sur un fond d'argent; quatre raies longitudinales dorées, de chaque coté aussi.

Il vit dans les eaux de la Martinique, où il a été observe, décrit et figure par Plumier.

Le Cathloditere Rayé; Cheilodipterus lineatus, Lacép. Dents longues, crochues, séparées; huit raies longitudinales de chaque côté du corps; une bande transversale large et courbe auprès de la caudale, qui est en croissant.

De l'Occan équatorial. M. Cuvier le range dans le genre Arogon, Voyez ce mot.

Le Maurice: Cheilodipterus Mauritii, Lacép.; Sciema Mauritii, Bloch. Caudate en croissant; tête et opercules alépidotes; teinte générale argentée, sans bandes, ni raics, ni taches; dents petites, aiguës.

Ce poisson a été décrit par Bloch, d'après un dessin et un manuscrit du prince J. Maurice de Nassan-Siegen, qui, au commencement du dix-septième siècle, gouverna une partie du Brésil.

Il vit dans les eaux du Brésil, où il atteint le volume de la perche.

## § 2. Nageoire caudale arrondie ou rectiligne.

Le Cyanorièae ; Cheilodipterus cyanopterus , Lacép.; Sciana cirrhosa. Caudale rectiligne; les deux dorsales et la caudale bleues; màchoire supérieure plus avancée que l'inféricure, qui est garnic d'un barbillon.

Des mers de l'Amérique méridionale, où il a été observé et décrit par Plumier.

L'Acoura; Cheilodipterus acoupa, Lacép. Caudale arrondie; mâchoire inférieure plus avancée; plusieurs rangs de dents crochues et inégales; plusieurs rayons de la seconde dorsale terminés par des filamens.

Même patrie que le précédent.

Le Boors : Cheilodipterus boops , Lacépèd. ; Labrus boops , Houttuyn , Linn. Les yeux très-grands ; la màchoire inférieure plus avancée ; opercules écailleuses , comme le dos.

Du Japon.

L'Aoux de men. Cheilodipterus aquila. Lacèp.; Sciena aquila. Cuvier. Caudale arrondie; machoires égales, armées de deux rangs de dents; teinte générale blanchatte. Il atteint cinq pieds de longueur; sa vessie natatoire produit de chaque côté plusieurs prolongemens coniques et branchus.

Pêché sur les côtes de la Manche, en 1803.

Les naturalistes décrivent encore quelques autres chéilodiptères. (H. C.)

CHERRÁNTHOIDES, (Bot.) La famille des plantes crucifères se divise en deux sections caractérisées par le fruit, qui ets stiliculeux, c'est-à-dire, court dans l'une, et siliqueux ou « alongé dans l'autre. Quelques auteurs forment, dans chacune, des subdivisions, et distingueut dans la seconde les crucacées ou crucoïdes, dont la silique se prolonge en un bec au-delà des valves, et les cheiranhoïdes, qui n'ont qu'une pointe très-courte au sommet de la silique. (4)

CHEIRANTHUS (Bot.), nom latin des giroflées. (L. D.)

CHERIRI, Kram, Ankenta (Bot.), noms arabes tités par Dalècchamps, de la giroflée, et principalement de l'espèce à flevi jaune, cheivanthus cheiri. Il est devenu, avec l'addition d'un autre mot, le nom générique donné par Linnæus, qui signifie fleur de cheiri. (4) CHEIROMIS (Mamm.), nom latin donné par M. G. Cuvier au genre Aye-Aye de M. Geoffroi. Il vicnt de μῦς, rat, et de χώρ, main. Voyez Aye-Aye. (F. C.)

CHEIROFTERES, ou CRAUVE-SOCIAIS. (Mamm.) De la première impression, au sujet des mammifères, et du mode de leur locomotion, on est arrivé à l'idée et au nom de quadrugéde. En effet, quatre supports sous un trone attaché vers le milieu de l'être, paroissoient la combinaison la plus heureuse pour que chaque chose existât dans des convenances récitroques.

C'est done par suite d'anomalies que quelques mammifères manquent à ce plan primitif, et qu'îl en est parmi cux, l'homme par exemple, qui n'emploient au mouvement progressif qu'une paire d'extrémités: l'autre paire, dans ce cas, tombe nécessairement dans des usages secondaires, et est mise à profit, suivant de nouvelles destinations, et dans autant de chances qu'il y a de sous-genres hors de la loi commune.

Si c'est là déjà une considération curieuse, combien, à plus forte raison, n'avons-nous pas de motifs pour nous récrier à la yue d'un développement qui provient de cette anomalie, quand ce développement a lieu hors de toutes proportions et de toutes règles! Le plan primitif tombe alors dans le plus violent écart, et il en résulte des combinaisons dont on s'éloigne comme de productions monstrueuses.

Telles sont les sensations et les idées que firent naître des l'origine des choses la rencontre et la vue des chauve-souris: on se prévint contre elles; on fut révolté de leur difformité et de leur laideur; et, les idées s'exhaltant dans cette direction, on alla jusqu'à les dire impures; de façon qu'on ne se borna pas à éviter de les toucher; on s'abstint de les connoître.

Les écrits des naturalistes attestent l'ignorance où l'on fut d'abord à leur égard.

Aristote les définit des oiseaux à ailes de peau : il ne sait au juste si es ont bien des volatiles, à dause de leurs pieds, mis, d'un autre côté, il ne peut se déterminer à les regarder comme des quadrupédes, ne les voyant pes pourvues de quatre pieds bien distincts. Ses réflexions sur leur défaut de queue et de croupjon le conduisent à des idées théoriques dont aucune n'est appuyée aur une observation positive. l'line n'en parfe que pour remarquer qu'il y a des oiseaux qui engendrent leurs petits vivans, et qui les allaitent au moyen de mamelles.

A la renaissance des lettres en Europe, on se horna d'abord à copier les anciens.

Aldrovande commença le premier à s'étendre davantige sur les chauve-souris: cédant toutefois aux préjugés de sonsiècle, il en fit une même famille avec l'autruche, et la raison qu'il en donne, est que ces deux espèces d'oiseaux participent égatement de la nature des quadrupédes.

Scaliger, de son côté, fait de la chauve-souris un être touth-fait merveillenx, il lui trouve et deux et quatre pieds; elle marche sans pattes, et vole sans ailes, elle voit lorsqu'il n'y a pas de lumière, et cèsse de voir quand l'aurore paroit. C'est, ajoute-t-il, le plus singulier de tous les oiseaux, puisqu'il a des dents, et qu'il est pirvé de bec.

Si plus tard on donna enfin quelque attention aux chauves souris, ce ne fut pas d'abord pour ce téudier l'organisation; on y regarda qu'autant qu'il le fallut pour parvenir à les comprendre dans des distributions méthodiques, ou plutôs on n'alla consulter en elles que les points die leur conformation qui correspondoient aux bases sur lesquelles on avoit fait rouler l'échafuadage des systèmes soologiques.

Toutefois il arriva qu'on eut de bonne heure une idée exacte des affinités des chauves-ouris; c'est qu'on avoit fort heureusement choisi pour le point de départ de ces sortes de tuavaux, des caractères extérieurs correspondans à des caractères anatomiques plus généraux et plus profonds.

Dés ce moment on ne sépara plus les chauve-souris des quadrupèdes vivipares : une étude plus approfondie de leux organisation, confirma les indications fournies par la considération de leurs dents.

En effet, les chauve-souris ont, comme les quadrupédes vivipares, le cœur biloculaire, les poimens celluleux, suspendus et enfermédans la pièvre, un disphragme musculeux, interposé entre la cavité du thorax et celle de l'abdomen; un errevau ample et ramassé, le crâne composé d'autant de pièces, et de pièces également enchevrétées. C'est le même système sensifit, et ce sout les mêmes appareils pour les dégestion et les sécrétions. Leurs dents sont aussi de trois sortes, tout leur corps cet également couvert de poils, et ce qu'on avoit depuis long-temps sans en avoir tire la même conséquence que de nos jours, elles enfantent également leurs petits vivans, et leur donnent le lait de leurs mamelles. Leurs os, leurs muscles, teurs vaisseaux, tout en elles est comme dans les quadrupédes vivipaires; cette ressemblance est telle, que les moindres détails de leur organisation sufficients seuls et séparément, pour montrer que ce sont de vrais mammifères, et qu'on ne sauroit se dispenser de les, comprendre dans la même classe.

Mais il y a loin cependant de ce résulfat aux vues hardies de Linueus, qui les range dans un même ordre avec l'homme et les singes, et qui ne crélignit pas de donner aux uns et aux autres un nom semblable; tantôt celui d'antromorphe (êtres à viasge humain), tantôt celui de primates (aninaux de premier rang). Toute extraordinaire que parut cette classification, le grand nom de son auteur la consara.

Toutefois il survint peu après une opinion qui ne pouvoit s'en accommoder: ce fut celle d'une nouvelle école qui admettoit entre tous les êtres des rapports suivis et gradués, et une marche progressive du simple au composé. Dans ces circonstanecs, des aninaux constitués comme les manuniferes, et manœuvrant dans les airs à la manière des oiseaux, fournissoient un exemple de transition, dont on ne manqua pas de se prévaloir.

C'étoit, jusqu'à un certain point, confondre l'effet avec la cause, et implicitement reconnoître que la faculté du vol, dambles oiseaux et les chauve-souris, résultoit, au fond, d'une même organisation.

On examina ce point de fait, et l'on ne fut pas long-temps sans demeurer convaincu que, si les chauve-souris se rencontrent dans les régions de l'atmosphère avec les oiseaux, elles y portent en y employant des instrumens différens; donc, toutes les anomalies dérivent du type des mamifères.

Les parties qui correspondent aux doigts sont, dans les oiseaux, presqu'effacées; elles n'y existent que rudimentaires, atténuées et soudées les unes aux autres, d'où il résulte que la main des oiseaux n'est qu'un moignon; l'aile existe au-delà,

Di Cranyle

appuyée et ajustée surcette extrémité du membre, et consistant dans ses longues pennes terminales, c'est-à-dire, qu'en dernière analyse la portion la plus utile n'est, au fond, composée que de tiges ou d'élémeus appartenans au système épidermique.

Dans la chauve-souris, au contraire, c'est le membre luimême et principalement la main qui sont extraordinairement agrandis. Qu'on se figure la main d'un singe, dont les parties solides auroient passé à une filière, et s'écarteroient du carpe, comme les rayons d'un segment de cercle, et l'on aura une idée nette de la construction d'une main de chauve-souris.

Le pouce seul n'éprouve pas les mêmes modifications : restecourt, dégagé de toutes entraves, et susceptible de muvemens très-variés; tel est encore le pouce des singes : comme il n'est pas employé en organe du vol, qu'il conserve es fonction ordinaire, et qu'il rest eloigt quant at l'suage, il est maintenu dans toute son intégrité, c'est-à-dire, qu'il reste pourvu de sa dernière phalange et de son ongle.

Les quatre doigts, au contraire, que leur longueur démesurée change en instrumens du vol, passant à un emploi étranger, ne sont plus susceptibles de leur service habituel, des que c'est en se tourmentant et se faitiguant beaucoup que, par fois. les chauve-souris parvienuent seulement à s'en servir pour se trainer sur un plan horizontal, ou pour tenir leurs petits embrassés.

Une autre anomalie rend en outre ces quatre doigts dignes d'attention i si n'existent plus on leur entier; ce ne sont plus que des doigts sans ongle, et, chose remarquable, comme si la phalange qui les termine, et qui se montre partout ailleurs avec une forme calquée sur celle de l'ongle en devoit suivre toutes les conditions, clle manque là où l'ongle a disparu. Aussi, si le nom de phalange onguelae n'avoit déja été donné à cette partie de la main, seroit-ce le cas de le créer pour rappeler une subordination aussi constant a

Les longues phalanges des chauve-souris ne sont à leur aile que ce que sonf les baguettes d'un parachute à l'ensemble de cet instrument, c'est-à-dire des supports destinés à fixer une , étoffe qui puisse résister à l'air. Cell-c-i ne manque pas dans les chauve-souris; elle est produite par un prolongement de la peau des Banca; le dos et le ventre fournissent chacun-sus feuillet, comme on s'en assure en séparant en deux couches semblables l'épaisseur de la membrane des ailes. Toutefois, malgré que cette membrane soit formée de deux peaux accolées l'une à l'autre, elle ne se manifeste à nous que sous l'apparence d'un réseau mince, transparent et léger.

Ainsi, de niême que les os de la main ne sont alongés qu'en diminuant d'épaisseur, demême aussi le système tégumentaire ne s'est étendu autant sur les flancs, qu'en s'amincissant dans une égale proportion. Or, il est à remarquer que ce qui est fci l'effect d'une loi générale de l'organisation, complète merveilleusement les moyens de vol des chauve-souris, puisque des os plus compacts et une membrane plus épaisse et plus dense, surtout à une aussi grande distance de la force motrice, cussent ajouté au corps de ces animaux un poids que tous leurs efforts ne seroient sans doute pas parvenus à varinere.

Cette analyse de l'aile de la chauve-souris, en nous montrant un bras et une main de mammifère, dont les métacarpes et les phalanges sont unis par des membranes, suffit pour établir que non-seulement l'aile de la chauve-souris n'est nullement comparable à l'aile d'un oiseau, mais de plus, que pour bien concevoir ses étranges anomalies, il convient de s'attacher à la considération des extrémités les plus favoralement disposées pour saisir, et les plus profondément divisées.

Or, les mammifères aux digitations les plus profondes, tont les quadrumanes. En retrouvant les chauve-souris plus voisines en cela de ce groupe que d'aucun autre de la classe des mammifères, nous sommes par là ramenés à reconnoître que Linameus avoit bien jugé de leurs affinités.

Nous sommes encore mieux conduits à cette consequence,

par l'examen des autres traits qui les distinguent.

1.º Les manelles, Plus nous nous cloignons du groupe des quadrumanes, qui ont leurs glandes mammaires situées sur le thorax, plus nous voyons ces glandes redescendre de la poitrine à l'abdomen. Toutes les chauve-souris, à l'exception des rhinolophes, ont exactement les manelles semblables à celles des quadrumanes, pour le nombre et la position.

2.º Les organes de la génération. Les chauve-souris ne sont encore, sous ce rapport, comparables qu'aux quadrumanes; leur pénis est de même gros, ramassé, visible au-dehors, et pendantaur les testicules. S'il falloit suivre les rapports de ces étres jusque dans la conformité de Jeurs habitudes, mous verrious encore les chauve-souris rescentibre aux quadrumanes par des impirations désordomnées, et l'enchaînement d'une brutalité révoltante. On sait, d'après M. Roch, que les chauve-souris s'adounent de même, en domesticité, à user scules des organes de la génération.

3.º Les dans. Ce caractère nous mêne encore mieux à l'idee que c'estle type des quadrumanes que la chauve-souris reproduit; car, sans cela, comment concevoir cette exacte répétition de formes dans les parties aussi compliquées et aussi peu exentielles à la vic, que le son fles dents incisives? Cependant, les roussettes ont ces dents comme les singes, et les vesementes de la comme les maiss, les molaires sont dans les mêmes rapports, c'est-à-dire, formées dans ceux-ci par une couronne herisse de pointes, et dans ceux-la par une tranche nette.

4.º Les alsójoues. Presque tous les singes de l'ancien monde préentent une diltataion très-grande des muscles buccinateurs, dans une convenance parfaite avec leur gloutonnerie et leur caractère inquiet. Ce sont là aussi des faits de l'histoire de chauve-sourse jelles ont aussi des abijous qu'elles remplissent d'insectes dans leurs chasses, se réservant de faire curée à leur retour dans leurs retraites.

Tant de rapports entre la chauve-souris et les quadrumanes auous prouvent que Linnœus, en plaçant son genre Veapertille à la suite des makis, a vraiment précente les chauve-souris dans l'ordre de leurs affinités maturelles; mais il a été plus loin, comme nous l'avons vu : il a jugé ces rapports si intimes, qu'il n'a plus fait des uns et des autres qu'une seule grande famille, ou l'ordre unique des primates.

Il cat fallu peut-être se borner à dire que ces familles dérivoient les unes des autres; mais en même temps il convenoit de constater ce qu'une si grande anomalie, qu'on avoit sous les yeux, pouvoit exercer d'influence sur l'organisation : le bras, tombé dans de moinders utilités dans l'homme, d'ordinaire puissant moyen du mouvement progressi pour les allures à terre, prend tout à coup, dans les chauve-souris, une grandeur démesurée. Dans une circonstance d'anomalie déjà si remarquable, la nature trouve le fonds et les ressources d'anomalies encore plus fortes et plus étranges; mais bien qu'il y ait ici déduction de formes, il n'y a plus conservation rigoureuse du même plan; car, avec une grandeur considérable, le bras des chauve-souris acquiert une influence immense. Cette partie de l'organisation, ailleurs subordonnée évidemment, dans ce cas dans l'homme, passe dans les chauve-souris au rang des plus grands organes; elle y devient dominatrice, et l'est réellement dans ce sens, que c'est alors une donnée principale, une donnée qui soumet à elle impérieusement, et exige la corrélation de toutes les autres parties organiques.

Dans ce cas, la famille des chauve-souris se présente comme un ensemble qui a des limites distinctes, ou comme un de ces groupes qui, sous le nom d'ordres, forment les premières coupes de la classe des mammifères.

Montrons qu'en effet les caractères qui appartiennent exclusivement aux chauve-souris exercent une assez grande influence sur leur économie, pour justifier cette nouvelle manière de les envisager.

Une des choses les plus dignes de remarque que présente leur organisation, est cette disposition du système cutané à se prolonger au-delà des contours de l'animal, et à procurer aux organes des sens plus d'étendue et plus d'activité.

On n'a peut-être pas donné asses d'attention à la manière dont se fait cette extension. La peau des flancs ne se porte pas seulement sur les bras, pour de là se distribuer entre les phalanges des métacarpes et des doigts elle embrase aussi les extrémités de derrière, et, ense prolongeant entre les jambes, elle se répand le long de la queue, de manière à former autour des chauve-souris une surface qui est réellement hors de toute proportion avec la petitesse de leur corps.

Il n'y avoit en effet qu'une surface aussi considérable qui pôt offrie les organes d'un toucher si parfait et d'un tact si exquis, que Spallanzani, qui en a observé les phénomènes, les attribuoit à un sixième sens.

Les oreilles externes participent tellement à cette tendance du système cutané à s'agrandir, qu'il est de ces oreilles prolongées sur le front, et réunies en partie, et qu'on en comote un exemple, le experiilio auritas, où elles égalent en longueur l'animal lui-même; elles parlicipent en outre à cette tendance d'une manière plus curieuse, étant doubles dans la plupart des chauve-souris. En effet, indépendamment de la conque externe, qui ne diffère de l'oreille des autres animaux que par plus d'étendue, il en est une seconde qui borde le mést auditif.

Quoiqu'on ne trouve cette petite oreille, ou l'oreillon, que dans les chauve-ouris, ce n'est pas un organe dont il n'y ait aucune trace ailleurs : la nature n'opère qu'avec un certain nombre de matériaux qui varient seulement entre eux de dimension; l'orcillon en est une preuve : il dérive du tragus, ou plutôt c'est le tragus lui-inéme qu'on est tenté de prendre pour une partie distincte, à cause de son étendue et de ses usages.

Cette susceptibilité des tégumens à saillir en dehors se fait remarquer de même aux abords d'autres cavités des organes des sens. Il est, en effet, beaucoup de chauve-souris qui ont le net bordé de crêtes et de feuilles formées par une duplicature de la peau : ces membranes sont disposées en entonnoit dont le fond set d'entrée aux fosses nassles.

Il en est donc de l'organe de l'odorat comme de celui de l'ouie: l'un et l'autre sont pourvus de conques ou cornets extérieurs.

Des membranes aussi étendues et aussi multipliées ne peuvent exister sans exercer une grande influence; aussi voyonsnous que le monde extérieur des chauve-souris en est agrandi.

Il est évident, par exemple, qu'elles acquièrent la notion de beaucoup de corpusuelles qui ne sont sensibles pour aucun autre animal. Les observations de Spallanami nous apprennent que si elles se décident sur l'indication du toucher, c'est le plus souvent sans recourir à un contact immédiat, et qu'il leur suffit, pour être averties de la présence des objets corporales, de pulper l'air interposé entre elles et ces objets, et d'apprécier la manière dont il régit sur la membrane de leurs ailes.

On en trouve une autre preuve dans ces vastes entonnoirs placés au-devant des organes de l'ouie et du toucher: ce sont là autant d'instrumens perfectionés qui donnent aux êtres qui en sont pourvus, la faculté, au plus haut degré, de percevoir les plus petites particules du son et les moindres émanations odorantes.

Avec ces moyens de se rendre attentives et prétes à toute espèce de perceptions, les chauves-ouris not no utre la faculté de s'y soustraire, faculté sans doute indispensable, puisque autrement elles cussent été decablées sois une aussi grande perfection de l'organe des sens. L'oreillon est placé sur le hord du méta auditif, de manière qu'il devient à volonté une soupape qui en ferme l'entrée: il suffit peur cela d'une foible inflexion de l'oreille, et un'ene, dans quelques individus, du froncemènt et du seul affaissement des cartilages. Et comme aussi les réplis et les bourrelets des feuilles na-sales remplissent le même objet à l'égard des narines; il est pac-là manifeste que ce n'est point sans profit pour les chauves courie que le système cutant prend un accroissement si considérable. Les organes des sens y gagnent ainsi plus de volume et de pérfection.

D'un autre côté, l'excessive étendue de la main des chauvesouris a vraiment exercé nne sorte de réaction, non-seulement sur les organes qui la font mouvoir, mais en outre sur d'autres parties d'un ordre plus élevé, et partout ailleurs, soumettant à elles tous les autres matériaux de l'organisation. Cette anomalie, hors de toutes proportions, hors de toutes règles, qu'on ne trouve nulle part élevée à ce degré, est devenue un caractère dominateur, comme elle proeure à l'animal des fonctions inusitées dans tous les autres mammifères. Les organes des sens, presque partout ailleurs retenus dans des limites très-resserrées, offrent dans les chauve-souris les complications les plus singulières, et leur eœur lui-même éprouve une sorte de déplacement, et est chez elles bien plus haut placé. Les museles pectoraux éprouvent, à plus forte raison, cette influence : ils sont plus volumineux, et ils ont en même temps leur siège et leurs attaches sur un sternum formé de pièces remarquables à la fois par leur grandeur et leur parfaite ossification. On sait, au contraire, que le sternum des quadrumanes est généralement foible, petit, et presque entièrement cartilagineux.

Dans ceux-ci, les os de l'avant-bras sont susceptibles des mouvemens dits de pronation et de supination : ce qui estune très-grande perfection à l'égard de ces animaux, qui demeurent comme appendus toute la rie aux branchages des arbres, et qui ne peuvent preudre aucun soin pour se conserver, sans qu'ils ne soient-contraints à saisir, formeroit un grave inconvénient dans les chauve-sousis, qui, à chaque battement de l'aile, auroient à redouter que la résistance de l'air ne caussi la ròtation de leur main. Elles ne sont point heureusement susceptibles de ce mouvement de pronation, et il a suffi, pour cela faire, du sacrifice d'un des deux os de l'avant-bras, du sacrifice du cubits, qui expendant ne disparoit pas cotièrement; il en reste le tiers huméral, et ectte portion, soudée au radius, contribue à donner à celuici asset de force et de solidité pour sonteuir le carpe et toute la maire.

On peut calculer de combico les extrémités antérieures se trouvent agrandies dans les énauve-sousis, en les comparant à celles de derrière, restées dans les dimensions ordinaires. Celles-eine sont en outre qu'en partie engagées dans la membrane des flancs. Le pied est libre. La membrane acs démires attaches sur le tarse, dont un des osseless, saillant en debors, prend la forme d'une épine, et rend à la membrane interfémorale le service de la maintenir, lors de son développement.

Les doigts postérieurs sont petits, comprimés, égaux entre eux, et toujours au nombre de cinq: le pouce ne s'en distingue pas. Tous sont terminés par des griffes qu' de petites lames coracées, faites en quart de cercle, fort acérées à la pointe, et renarquables par leur égalité et leur parallélisme,

Il faut que cette conformation des doigts entre d'une manière bien nécessaire dans le plan constitutif des chauve-souris, car elle n'éprouve nulle part de modification; et, dans le fait, si l'on y réléchit bien, la chose ne peut manquer d'être ainsi.

Les fonctions ailleurs départies aux doigts, se trouvent, dans la chauve-souris, comme concentrées dans ceux de derrière, où seulement il existe de véritables doigts : nous avous vu qu'en avant un seul reste conservé, les quatre autres n'étaut, à proprement parler, que des brios solides, propres seulement à tendre ou à plisser la membrane.

Telles sont les seules ressources de la chauve-souris pour la locomotion, quand clle n'est pas dans le vol. A les considere on ne supposeroit pas qu'elle pât sisémentles metre en œuvre pour changer de place à la manière des quadrupèdes; cependant, quand cela lui est utile, elle saît en tirer un parti trêsavantageux. Ses 'alles, reployées, deviennent au besoin des jambes de devant : elle pose alors sur quatre pieds; elle marche enfin, et se traine même avec asserde velocité pour qu'on puisse dire qu'elle court avec vitesse.

Mais pour cela, que de peines, que d'efforts, combien d'actions diverses! On la voit d'abord porter en devant et un pêu
de côté son bout d'aile ou moignon, se cramponner au sol, en
y enfonçant l'ongle de son pouce; puis, forte de ce point
d'appui, rassembler ses jambes postérieures sous leventre, et
sortir de cet aceroupissement, en s'elevant sur son train de
derrière, et faisant dans le même temps exécuter à toute sa
masse une culbute qui jette son corps en avant; mais comme
elle ne se fixe au sol qu'eny employant le pouce d'une des ailes,
lesant qu'elle fait ai leu sur une diagonale, et la rejette d'abord
du côté par où elle s'étoit acerochée; elle emploie pour le pas
suivant le pouce de l'aile opposée et, et ubutant en sens contraire, elle finit, malgré ces déviations alternatives, par chemiter d'ord devant elle.

Cet exercice finit par la fatigner beaucoup: ansai, pour qu'elle s'y livre, ou il faut qu'elle jouisse dans son antre d'une sécurité parfaite, ou qu'elle y soit contrainte par une suite d'accidens qu'l'aient fait tomber sur un plan horizontal.

Toute chauve-souris qui est dans ce dernier cas, s'y soustrait, aussitet, parce qu'il lui est alors presque impossible de s'élever etde reprendre le val : ses ailes ont trop d'étendue; et les efforts qu'elle peut faire n'aboutissent le plus souvent qu'il heuster le sol, et à lui procurer une nouvelle chute. Si, au contraire, elle parvient à gagner un lieu élevé, un arbre ou même un tertre, elle se remet facilement dans la seule situation qui lui convienne.

Cette situation, c'est le vol. Cen'est que dans les airs que les chauve-souris se complaisent, parce que c'est là seulement qu'elles jouissent de toute liberte, qu'elles mettent à profit toutes leurs ressources, et qu'elles ont une confiance sans, bornes, quelquefois même juaqu'à s'emporter et aller braver, des dangers réels.

Mais ces courses ne peuvent être continuelles : le repos doit les suivre, C'est pour ce moment critique que les chauve-souris réservent toute leur prudence: le sentiment des dangers auxquels elles sont alors exposées, les porte à rechercher les retraites les plus profondes et les plus inaccessibles, et leur fait prendre la précaution de se suspendreà la voate des cavernes, la tête en bas. Simplement accrochées par les ongles de derrière, elles n'ont plus qu'à lacher prise, pour se dérober, par le vol, à une atsauce imprévue.

Nous entrevoyons maintenant les motifs de cette position inverse à laquelle il étoit remarquable qu'il n'y étà que les chauve-souris d'astreintes : en éfet, nulle autre situation ne les rendroit aussi promptement à l'industrie qui leur est la plus familière; nulle autre ne leur fourniroit plus de facilités pour échapper et aller se perfer dans l'immensité desairs.

Les chauve-souris, prêtes à se lancer, ayant à déployer l'embarrassant manieau que forme la membrane de leurs aites, et ne pouvant lofaire qui ense procurant aur les côtés un espace proportionnel à son étendue, ne pouvoient, pour rencontrec toutes ese chances de succès, que tomber d'un fieu élevé.

Les piedade derrière des chauve-souris devoient donc, pour forme appropriée à cette destination; des lors il devient facile de se rendre compte du parallélisme et de l'égalité de leurs doigts, aussi hien que de la courbure et de la pointe acérée de leurs oigles; et, en effet, si ces pieds, dont nous n'avions pas d'abord rattéché les formes au plan des chauve-souris; complétent ainsi leur système (ce qui donne aux diverse parties des organes de la locomotion des usages qui se correspondent, et qui sont dans des relations nécessaires), nous ne uons étonerons plus de l'invariabilité des formes de ces extrémités.

On n'entre point dans les souterrains des chauve-souris, qu'on ne soit d'abord affecté par l'odeur de leur fiente: soi la trouye rassemblée en monceaux souvent très-considérables sur le soi, vers le centre des espaces qu'elles occupent; et de plus, on ne peut se méprendre sur le lieu d'où, proviennent ces produits excrémentiels: c'est de la voûte du souterrain.

C'est que c'est là le rendez-vous des chauve-souris; c'est la effectivement qu'elles s'assemblent côte à côte : mais il ne faut pas oublier qu'elles y demeurent suspendues par les pieds de dernière, et alors, comment concevoir qu'elles puissent se vider dans une attitude si peu convenable à cet objet? Je vais dire comment elles y procedent : je raconterai ce que j'ai vu.

Une chauve-souris, dans ce cas, met d'abord une de ses pattes en liberté d'agir, et en profite tout aussitôt pour heurter la voûte, ce qu'elle répète plusieurs fois de suite. Son corps, que ces efforts mettent en mouvement, oscille et balance sur les cinq ongles de l'autre part, lesquels forment, par leur égalité et leur parallélisme, une ligne droite, comme seroit l'axe d'une charnière. Quand la chauve-souris est parvenue au plus haut point de la courbe qu'elle décrit, elle étend le bras, et cherche sur les côtés un point d'appui pour y accrocher l'ongle qui le . termine, celui du pouce de l'extrémité antérieure, C'est le plus souvent le corps d'une chauve-souris voisine qu'elle rencontre, d'autres fois un mur sur les flancs, ou bien un autre objet solide; mais, quoi que ce soit, elle a fitteint son but; elle s'est mise dans une situation horizontale, le ventre en bas, c'est-à-dire, dans la situation qui lui convient pour se vider, et pour le faire en prenant soin de sa robe.

Ceci nous rappelle que nous avons encore à faire connoître les organes de la digestion des chauve-souris. Ilsemble, au premier aperçus, qu'en admettant la mécessité de relations intimes centre toutes les parties de res animaux. Innomalie dominatrice qui les distingue, et qui met à leur disposition l'usage dan tout autre uronde, auroit bien pu s'accomfidere de tous les modes de nourriture qui sont propres aux mammifères, et c'est ce que nous ne trouvons pas ; précisément parce qu'il y avoit alors indiffèrence à cet égard, l'ascendant du sous-type dont les chauve-souris sont comme une déduction, se fait sentir; tous les traits des quadrumanes, sous ce rapport, sont raproduits, et, ce qu'il y a de singulier, le sont avec de légères modifications, quis erapportent toutes, ou au moins se combinent avec de fort Nigers changemens dans la manière dont l'aile se termine.

Le plus grand nombre des chauve-souris vit d'insectes; leur estomac est petit, sans étranglement ni complication; le canal intestinal, d'un diamètre assez égal, est court, et le cœcum manque entièrement.

Les dents répondent à cet ordre de choses : les incisives sont

Dimension Comple

lobées, les canines longues et aiguës, et les molaires hérissées de pointes.

Quelques chauve-souris, qui vivent de fruits, ont les dents et les intestins un peu différemment conformés; elles n'ont pas le derme aussi prolongé; aussi sont-elles chauve-souris au plus petit titre possible.

Les dents aiguës du plus grand nombre sont les seules armes et moyens pour attaquer, saisir et déchirer les insectes dont olles font leur nourriture; elles ont, pour les atteindre au vol, une facilité qu'on ne leur avoit pas remarquèe; e'est la grandeur de leur bouche; ee sont, à cet égard, de vrais engoulevents.

La commissure des lévres ne s'étend pas, chez les mammifères, au-delà des dents canines on diroit que la lèvre supérieure suit le sort des intermaxillaires, qu'elle lui est subordounée, et qu'elle en est la coiffe. En effet, la bouche n'est large et bien fendue que chez les animaux dont les intermaxillaires sont très-longs, et se trouve au contraire d'une étroitese extrême da ne ceux qui ont les os très-pedits.

Les chauve-souris, du moins celles qui se nourrissent d'insectes, son la seule exception à cette loi que je connoisse: la commissure de leurs lèvres est très-reculée en arrière, et correspond à la pénulième molaire. On peut regarder leurs abajours comme la cause de cette anomalie; car les jones que copoches rendent flasques, se déplissent et s'étendent avec le lèvres, et dés-lors la machoire inférieure peut s'earter de la supérieure, jusqu'à former avec elle un angle droit.

Enfin, les chauve-touris rossemblent aux petits mammifères inscetivores par les habitudes tristes, fa vie nocturne, la sus-ceptibilité des organes des sens qui les force de fuir le bruil et la Jumière, et leur moindre chalcur spécifique; elles passent l'hiver, ou plutôt la plus grande partie de l'amée dans l'engour-dissement, extrémeunent sensibles aux plus petites impressions du froid et de l'humidité, elles ne jouissent d'une pleiue activité, etne sortent de leurs retraites que dans les belles soirées d'été; mis alors, vivement excitées, ellen e sont attentivés à rien, occupées de leur chase avec une ardeur sans mesure, ou celles deviennent à leur tour une proie facile pour les oiseaux de proie de mit, ou elles des donnent dans les piéges qu'on leur

tend; elles tombent dans des filets qu'on agite sur leur route, ou sont prises à la ligne, parce qu'elles happent avec trop d'avidité tout ce qu'elles voient voltiger dans l'air.

Les chauve-souris, ainsi dérivées du type des quadrumanes, et offrant en outre d'assex nombreux rupports avec la petite famille des carnassiers insectivores, se présentent donc à nous comme constituant un ordre qui a des limites tranchées, et qui est tout à fait distinct.

Telle est la question que nous nous étons proposé de traiter dans cet article Cheiroptiers. Avant de renvoyer, pour chaquée genre, à des articles spéciaux et à leurs lettres respectives, l'examinerai ce qu'en ont pensé les principaux auteurs systématiques, et comment ils ont pu claser ces animaux, en se bornant à l'emploi des seules considérations zoologiques qui éctoient pour lors en mage.

Belon est le premier qui figura une chauve souris, l'oreillard; Aldrovande en reproduisit la figure, ety en ajouta une seconde, la grande espèce d'Europe. Belon avoit, en outre, assez bien signalé une troisième espèce qu'il avoit vue en Egypte.

On apprit, dans la suite, par des voyageurs et des naturalistes iconographes, que chaque pays avoit, en quelque sorte, ses chainve-souris. Si cela ne fut dit d'abord bien précisément, c'est du moins ce qui résultoit des publications de Clusius, Pison, Bonitus, Flaccourt. Sébe et Edwards.

On possédoit ces matériaux des 1748, qu'on ne croyoit encore qu'à l'existence de cinq espèces de chawe-souris : le Catalogue de Linna-us ne fait pas mention d'un plus grand nombre. Mais au moins, on avoit été jusque la d'accord sur l'établis-

Mais au moins, on avoir ete pasque sa ductori an reasons sement de la famille des chauve-souris : c'étoit un de ces genres qu'on avoit faitd'instinctavant l'invention même des méthodes. D'autres principes dirigérent Brisson en 1756; il avoit rangé

D'autres principes un irrigeren insusant en 130, i a contention, et quadrupédes suivant l'ordre numérique des dents incisives; Dès qu'il s'aperçuit que les chauve-souris se séparoient, d'après ette considération, en deux séries, il se crut obligé de les partager également en deux genres, et il leur donna les noms de pteropus et de verpertilio. On avoit alors si peu d'égard aux affinités naturelles des êtres, que personne ne fut choqué de voir ces deux groupes éloignés l'un de l'autre, et leur intervalle rempil par des aninaux autres que des chauve-souris. Comme on étoit dans cette fause route, Daubenton cherchoît des animaux pour son anatomie comparée il vint à trouver en l'rance quatre chauve-souris, qu'on n'y avoit pas encore observées, et cette découverte l'engagea à revoir ce qui avoit eté fait avant lui sur ces anamuifères, et à en donner une Monographie. Son Mémoire, monument précieux, surtouis l'ons ereporte à l'époque de sa publication, fut imprimé dans le Recueil de l'Académie des sciences, pour l'année, 1753. La Monographie de ce célèbre naturaliste fut aussi entrèhie, tant de plusièrus espéces étrangéres trouvées à Paris dans des collections publiques, que de celles qu'Adanson avoit dernièrement rapportées du Senégal.

Des ce moment, la famille des chauve-souris fut établie sur des bases solides : on eut un guide qu'on apprécia et qu'on suivit.

Linnaus en donna le premier l'exemple, mais non pas en toutes occasions; puispuil rettira de son gener Vespertiilo la chauve-souris de Feuillée, ou le be-d-el-liève, pour en faire, dans la douzième édition de son Systema, le genre Noctitio de ses glires.

On s'étoit jusque-là si bien trouvé de l'emploi des dents incisives four l'établissement des genres, qu'il étoit naturel de beaucoup competer sur la valeur de ce caractère; on fut donc étonné d'apprendre, d'abord par Brisson, et ensuite par Daubeuton, que les chauve-souris différoient entr'elles sous ce rapport.

Le nombre de ces animaux n'étoit pas encore considérable, et on donnoit déjà plus d'attention aux affinités de êtres; néanmoins on continua, à l'exemple de Daubenton, à comprendre dans un seul genre toutes les chauve-souris connues; et, pour s'en excuser en quelque sorte, on affecta d'insister sur la discordance de leurs caractères génériques, et sur l'uide que ces êtres étoient comme l'apprés d'anomalies inexplicables.

Il n'y eut qu'Erxleben qui reproduisit la division de Brisson, pteropua te seperilio, et qui se montra en cela un compilateur peu judicieux; car il détruisit l'essence du genre l'esperilio en le définissant comme Brisson, et en y faisant entrer les nouvelles chauve-souris de Daubenton, auxquelles cette définition ne convenoit pas.

On ne fit plus, dans la suite, que se copier les uns les autres : d'ailleurs, on s'en tint à un seul genre, et l'on crut satisfaire à ce qu'exigeoit l'état de la science, en donnant, dans des annotations, l'énumération des deuts incisives de chaque espèce.

C'étoit ce caractère qui, entendu de diverses manières, avoit motivé ces différentes façons de classer les chauve-souris. J'y donnai attention.

Je m'aperçus d'abord qu'une des circonstances de ces dents (classonté plus souvent crénelées) avoit danné lieu à quelque cereurs, même de la part de nos plus habites observateurs. Pallas avoit compté à la màchoire inférieure du veus pictus, huit au lieu de sixincisives qui y soutréellement; et Daubenton n'en avoit pointremarque en haut au seus, ferrum equinou.

Je pus aussi apprécier une autre circonstance de ces dents, source d'autres creurs : c'est qu'étant plus petites que leurs alvéoles, elles s'en détachent facilement, et mauquent dans quelques individus.

Enfin, une troisième observation explique encore mieux leurs nombreuses anomalies; c'est la dépendance dans laquelle elles sont des organes qui les avoisiuent.

Ailleurs que dans les chauve-souris, si ny a guêre qu'une seule manière d'être pour les organes des sens qui ont leur siège auprès des dents incisives. Ils sont en général contenns dans de certaines limites, et ne misent pas au développement de l'os intermaxillaire, qui loi-même fournit à son tour aux incisives tout l'emplacement et la solidité convenables. Rien ne troublanteet arrangement, les dents incisives croissent dans leur alvéole selon l'action qu'excrent sur elles les élémens dont l'être et constitué : effets, en quelque sorte, du concours de beaucoup de causes trés-disseminées, et la plupart occul tes; ces dents peuvent alors être employées à indiquer ces causes d'une manière générale, et c'est dans ce sens qu'elles sout appréciées comme un excellent earactère générique.

Le contraire à lieu dans les chauve-souris : leurs organes des ennse compliquent de cette teadance du derme à acquérit un acaroissement considérable; l'organe de l'odorat, entre autres, est souvent obstrué par des espèces de soupapes; mais comme il n'arrive persque jamais de développement extraordinaire en un lieu, que cela ne devienne ailleurs un obstacle, les développements des fosses nauslas influents ur l'intermaxillaire : celui-ci devient d'autant plus petit, que celles lá s'étendent et se prolongent davantage; il est quelquesois rapetissé au point de n'être plus qu'un point ossenx qui nage et se perd dans le derme; quelquesois ensin il se perd entièrement.

Les hicisives qui en suivent nécessairement toutes les conditions, et qui deviennent petites, ou manquent avec lui, sont alors traversées dans leur développement par une influence spéciale : n'obcissant plus à une impulsion de toute l'organisation, elles n'en rendent plus le même compte, elles varient au contraire avec l'intensité de l'action locale qui pèse su relles, ct, dans ce cas, elles sont une caractère d'une valeur moindre que dans les autres familles où leur croissance n'est en rien contrairée.

Mais si elles le cèdent, pour l'importance, aux organes des sens, qui les avoisinent, elles deviennent de nouveau un objet digne de considération: en relation avec ces organes, elles peuvent du moins nous en faire apprécier les modifications diverses; elles concourent avec eux à etablir les caractères de quelques groupes particuliers ou petits genres, et, attendu que ces divers arrangements sont aussi simultanés avec d'autres modifications qui affectent, soit les organes de la digestion, soit les ailles, la queue et la membrane interfémorale, il suit que nous avons une certaine quantité de caractères d'un rang encore asser relevé pour ordonner les chauves-sonris dans des divisions tranchées, et les disposer en très-petites familles naturelles.

Nous donnetons les caractères de ces petités familles ou de ces genres aux mois suivans: Glossophace, Médaderme, Multotvolant, Myopère, Nochhon, Nychère, Nychhone, Orstear, Nychhospone, Roissette, Stéanderme, Phyliostore, Rhindophie, Rhindophie, Roissette, Stéanderme, Tayler, et Vespermillos, (G. S. H.)

CHÉRIOSTÉMONE A FEUILLES DE PLATANE (flot.), Cherrestemon platanoïdes, Humb. et Bonpl., Pl. éq., 1, p. 83, t. 24, Arbre découvert par MM. Humbolit et Boupland, à la Nouvelle-Espigne, dans les forèis de la province de Guatimila si l'forme seu lun genre particulier, voisit de la famille des a malvacées, appartenant à la monadelphie pentandrie de Linneus, distingué par un caliece coloré, à cinq découpures; trois bractées alternes à la buse du calice; point de corolle; cinq filamens réunis en tube; les agthères linéaires; un style; une capsule à cinq loges.

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ quinze pieds, soutenant une cime touffue; ses branches sont tortueuses, étalées horizontalement, chargées, vers leur extrémité, de feuilles alternes, pétiolées, fauves et tomenteuses en-dessous, glabres en-dessus, échancrées en cour à leur base, divisées en sept lobes, légèrement dentées à leur contour, accompagnées de stipules lancéolées caduques. Les fleurs sont grandes, solitaires, pédonculées, opposées aux feuilles, d'un beau rouge, situées à l'extrémité des jeunes rameaux : le pédoncule est tomenteux, uniflore, muni à son sommet de trois bractées lancéolées velues: le calice a l'apparence d'une belle corolle campanulée . charnue, longue d'un pouce et demi, à cinq découpures profondes : rouge en-dedans, il estrevêtu en dehors d'un duvet roussatre; à la base de chaque découpure, un tubercule arrondi, correspondant à une fossette intérieure acctarifère, caractère qui pourroit faire soupçonner que ce qu'on prend ici pour calice est une véritable corolle. Les filamens sont colorés. libres et ouverts en main à leur partie supérieure : l'oyaire pubescent ; le style plus long que le tube des étamines. Le fruit consiste en une capsule ligneuse, couverte d'un duvet noiratre. longue de trois pouces, à cinq loges, à cinq angles saillans. s'ouvrant sur les angles, depuis le sommet jusque vers le milieu, en cinq valves : les réceptacles anguleux, couverts de poils roux; les semences attachées par un pédicelle sur les côtes de l'angle interne de chaque cloison, munies d'une caroncule près de leur sommet, au-dessous duquel se trouve un ombilic alongé: le périsperme de même forme que la semence; les cotylédons ovales, foliacés; la radicule courte, ovale. (Poir.)

CHEISARAN, CHEISAR (Bot.), noms arabes, suivant Rumph, d'une espèce de rotang cité par cet auteur, Herb. Amb., vol. 5, p. 97, t. 51, et que Loureiro nomine culamus petreus. (J.)

CHEKAO. (Min.) C'est le nom d'un des composans de la porcelaine de la Chine. On ne sait pas bien sărement quelle est cette substance, qui entre dans la composation de la converte ce mail, et qui sert même, dilson, à y dessince des ornemens en relief. Il paroit cependant, d'après les descriptions qu'on en donne, et l'opiniog même de plusieurs voyageurs, que c'est du gypre, ou chaux sulfatte. (L)

CHEKEN (Bot.), espèce de myrte du Chili, décrit par Feuillée. (J.)

CHELAPA, ou CELAPA. (Bot.) C. Bauhin dit qu'on avoit envoyé de l'Inde occidentale, sous ces noms, une plante qu'il nomme bryonia mechoacan nigricans, dont la racine, semblable à celle du mechoacan, diffère par sa couleur noiratre en dehors et roussatre à l'intérieur. Il ajoute qu'à Alexandrie et à Marseille on le regarde comme un mechoacan noir, et on le nomme julapium ou gelapio. Il paroît évident que ce mechoacan noir est le vrai jalap, convolvulus jalapa, dont l'usage, en Europe, est postérieur à celui du mechoacan vrai, et qui n'y a été introduit que vers 1660, peu avant le temps où C. Bauhin en a fait mention. (J.)

CHELIBS (Conch.), nom latin du genre Célibe. (DE B.) CHÉLIDOINE, ou Pierre D'HIRONDELLE. (Min.) On nomme ainsi de petits cailloux presque lenticulaires, très-polis, de nature ordinairement siliceuse, appartenant aux agathes, et peut-être aussi au calcaire compacte. On les trouve dans le lit de certains torrens : on en recueille surtout dans les grottes de Sassenage, près Grenoble, où coule, comme on sait, un torrent rapide. Il paroit qu'ils doivent leur forme et leur poli au mouvement des eaux. On crovoit qu'ils venoient des nids d'hirondelles. On les emploie pour chasser de dedans les veux les poussières ou corps étrangers qui s'y sont introduits. A raison de leur petitesse, de leur forme et de leur poli, ils

peuvent glisser entre la paupière et le globe de l'œil sans l'irriter. Voyez PIERRE, D'HIRONDELLE. (B.) CHÉLIDOINE (Bot.), Chelidonium, Linn. Genre de plantes dicotylédones, polypétales, hypogynes, de la famille des papayéracées de Jussieu, et de la polyandrie monogynie de Linnæus, dont les principaux caractères sont d'avoir un calice de deux

folioles caduques, une corolle de quatre pétales caducs, des étamines nombreuses : un ovaire cylindrique : à stigmate sessile ; une silique linéaire, à une loge polysperme.

En rétablissant le genre Glaucium de Tournefort, que Linnœus avoit réuni aux chélidoines, les botanistes modernes n'ont conservé que trois espèces dans ce dernier genre.

GRANDE CHÉLIDOINE, vulgairement ÉCLAIRE : Chelidonium majus, Linn., Spec., 723; Fl. dan., tab. 542. Sa tige est rameuse haute d'un à deux pieds; ses feuilles sont ailées, composées de folioles lobées; ses fleurs sont jaunes, pédiculées et dispocées, au unombre de quatre à buit ensemble; en ombrellesportées surun long pédoncule opposé aux feuilles. Cette plante fleurit en mai et juin, et se trouve fréquenuent dans les baites, lesbuissons, et au piéd des murs.

Toutes les parties de la grande chélidoine exhalent une odeur forte et nauséeuse, et il en découle, à la moindre blessure, un sue propre, aboudant, jaune, âcre, auner et même caustique. Si quelques gouties en tombent sur la peau, elles y laisent des taches qu'on ne peut que difficilement culever, On s'en sert ordinairement pour faire passer les verrues. Les anciens ont préconité l'emploi de la chélidoine pour les maladies des yeux, et c'est de la que lui est venu son nom d'éclaire. Tout ce qu'on peut raisonnablement croire à ce sujet, c'est que son sue ait fait quelquefois sisparoire les iaise qui se forment sur les yeux, mais son application doit exiger les plus grandes précautions.

Employée à l'intérieur, la grande chélidoine est un stimulant très-énergique; une euillerée de son suc pur agit comme émélique et comme purgatif; sa dose ne doit être que d'une cuillerée à café dans un véhicule adouteisant; cequio ne peut répéter deux fois par jour. La décoction de la racine peutse préparer avec deux à quatre gros de celle-ci pour une pinte d'eau, et l'extrait de toute la plante se donne à deux, trois et quatre grains, en augmentant graduellement. Toutes ces préparations, selon le témoignage d'habiles médecins, ont. été employées avec avantage dans les aflections serofuleuses ; dans les hydrophies causées par les engorgemens des viacères, et dans la jaunisse.

Custinouse De Javos; Cheldonium japonieum, Thunh., Fl., jap., pag. 221. Ses tiges sont droites, glabres; ses feuilles sont ailées, composées de trois à cinq folioles oblongues incisées; ses fleurs sont jaunes, axillaires, pédonculées, solitaires. Cetto espèce est indigène au Japon.

Cuáthouse a deux resultas; Cheldonium dipyllum, Mich., Flor. Amer., 1, pag. 309. Sa tige est simple, munie, dans apartie supérieure, de deux feuilles partagées en lobes pinuntifides, et terminée par une seule fleur portée sur un pédoncale qui nait au milieu de l'insertion des deux feuilles. Cetté plante croît dans les lieux ombragés de l'Amérique septentrionale. (L. D.)

CHÉLIDOINE [PETITE] (Bot.), un des noms vulgaires de la ficaire, ficaria, ranuneulus ficaria, de Linnæus. (J.)

CHÉLIDOINE D'AMÉRIQUE. (Bot.) On donne, dans les Antilles, ce nom au bocconta, genre de plante voisin de la chélidoine ordinaire dans l'ordre naturel, et donnant comme elle un sue jaune. (J.)

CHÉLIDOINES. (Fost.) On a autrefois donné ce nom à de petites dents de poissons fossiles. Voyer Grossorkras. (D. F.) CHÉLIDOINS. (Ornità.) Ce nom qui, dans Aristote, parost désigner l'hirondelle de cheminée, a étéemploy par d'autress naturalistes, comme embrassant la famille entière des oisseux qui, pourvus d'un large bec, d'un ample gosier, ont le voi rapide, la vue perçante, et, tenant leurs mandibules habitatellement ouvertes, y engloutissent les insectes dont ils font leur seule nourriture. Ces oiseaux qui, comme les rapaces, se divisent en diurnes et nocturnes, compreanent, d'une part, les hirondelles et les martinets, et, de l'autre, les engoulevens. Leurs c'aractéres communs sont d'avoir le bee déprimé à se base, très-fenduş les pieds fort courts, et les ailes très-longues. (Cn. D.)

CHÉLIFER, ou Poars-Pince. (Entom.) Geoffroy a désigné sous ce nom de genre, des insectes aranéides semblables aux acorpions par leurs palpes en forme de bras garais deserres, mais privés de la queue, dont le corps est très-plat, et la manière de marcher semblable à celle des crabes. On les nomme aussi scorpions des livres, pince-crabes. Voyer Pince. (C. D.)

CHELIMONTOMA (Bot.), nom arabe de la chélidoine, selon Tabernæmontanus et Mentzel. Il est écrit chelodomontoma par Daléchamps. (J.)

CHÉLIOC. (Ornith.) Ce nom paroit être donné au coq dans la province angloise de Cornouailles. (CH.D.)

CHÉLIPE, (Entom.) Voyez Pincs. (C. D.)

CHELLÆ. (Bot.) Dans l'Arabie, le scandix infesta porte ce nom, ou celui de gazar-sjæitani, suivant Forskaël. La carotte est aussi nommée chælle, de même que l'ammi. (J.)

CHELMON. (Ichthyol.) M. Cuvier vient de donner ce nom.

à un genre de poissons qu'il a démembré du groupe nombreux des chétodons, et qui appartient, comme eux, à la famille des leptosomes. Ces poissons doivent être ainsi caractérisés:

Ni dentelures, ni épines aux opercules; corps ovale; museau

alongé en un bec étroit : une seule nageoire dorsale.

La forme du muscau distingue les chelmons des vrais chétodons, des platax, des hénioclus, etc.: leur nageoire dorsale unique les sèpare des chétodipières, où elle est double: l'absence des dentelures et des épines aux opercules les isole des holacanthes, des pouncauthtes, etc.

Le CHEMON BEC ALONGÉ: Chelmon rostralus; Chactodon rostratus, Linn.; Bloch, 202, fig. 1. Nageoire caudale arrondie, plus courte que le museau, qui est eylindrique; tinq bandes transversales noires et bordées de blanc de chaque colé du corpe; une tache noire, arrondie et bordée de blanc, vers la base de la nageoire dorsale; teinte générale d'or et d'argent; vingt raies longitudinales brunés et très-étroites; orfice de chaque nairne simple.

Ce poisson, très-beau par la vivacité de ses couleurs, habite les mers de l'Inde, se tenant le plus ordinairement près de l'embouchure des rivières, dans les licux où l'eau est peu profonde. Il se nourrit d'insectes, particulièrement de ceux qui vient à la surface des mersaur les plantes marines, et emplaie, pour les saisir, une manœuver remarquable : il lance sur eux une pluie d'eau adle à l'aide de son museau alongé, et les atteint ainsi quelquefois à la distance même de six pieds. Cette chasse glevient un spectacle asser amusant pour que les gens riches de la plupart des lles des Indes orientales se plaisent à nourrir dans de grands vases un ou plusieurs de ces animaux. Eure rhâire et d'aillieurs agréable et salubrer animaux. Eure rhâire et d'aillieurs agréable et salubrer

Le Souseier: Chelmon longirostris; Chœtodon longirostris; Linn., Brousson.; Chætodon enceladus, Slaw. Nageoire caudale en croissant; museau cylindrique et très-alongé; ouverture de la bouche petite; couleur générale citrine.

Ce poisson a été découvert par Broussonnet dans les eaux du grand Océan. Voyez Chétonon et Leptosomes. (H. C.)

CHELONARIE (Entom.), Chelonarium. M. Fabricius a décrit sous ce nom, dans le Système des Eleuthérates, t. 1, p. 101, un genre d'insectes coléoptères qui comprend deux espèces d'Amérique, très-voisines des genres Anthrène et Birrhe. Nous ne connoissons pas assez ces insectes pour en parler ici. (C.D.) «CHELONE. (Bot.) Voyez GALANE. (Pots.)

CHEGONE (Entom.), Chelonus. M. Jurine a designé sous ce nom, dans sa Méthod de classification des Hyménoptress, un insecte fort singulier, rangé précédemment comme uue espèce. dichneumon, sous le nom d'oculator. On n'en counort pas les mœurs. Son abdomen, est formé d'un seul anneau, que l'auteur compare à un sabot renversé, ou à une botte ovoide ayant en-dessous une ouverture ovule échancrée ou fendue pour laisser sortir l'aiguillon; le corselet a deux petites épines latérales en agriére. M. Latreille a nommé ce genre Sigalaphe. M. Jurine a figuré cet insecte sous le n.º 41, pl. 12, de son hel ouvrage. (C. D.)

CHÉLONÉE (Erpétol.), Chelonia, M. Al. Brongniart, le premier, a consacré ce mot à désigner les tortues de mer, qu'il a réuniex en ma gener distinct de celles qui habitent dans l'eau douce ou qui vivent sur la terre. C'est ainsi que le mot zehára se trouve conservé chez nous avec une signification analogue à celle qu'il avoit chez les anciens Grees.

Le caractère essentiel de ce genre de reptiles peut être ainsi exprimé:

Pattes en nageoires écailleuses, les antérieures plus longues; les doigts réunis par des membranes, inégaux, alongés, les deux premiers ayant de vrais ongles sur leur bord extérieur, et toux terminés par des lames écailleuses larges et aplaties.

L'enveloppe générale est trop petite pour recevoir la tête et surtout les pattes, qui sont extrêmement alongées.

La tête, presque globuleuse, quoique quadrangulaire, est obtuse en devant, épaissie en arrière vers les tempes; elle est plus étroite, ou du même volume que le cou.

Dans les jeunes, le nez se prolonge en un cylindre court.

Les màchoires sont cornées, nues, souvent entières et tranchantes, quelquesois dentelées en seie sur leurs bords; leur extrémité est recourbée en crochet; la supérieure embrasse l'inférieure exactement.

La voûte du crâne est couverte d'écailles polygonales, nombreuses, plus larges au milieu que sur les côtés, très-petites dans le voisinage des yeux. Les yeux sont grands et légèrement saillans.

Les orifices des narines sont peu visibles.

Le cou est court, fréquemment plus épais que la tête, rugueux, et à demi rétractile.

La carapace est peu convexe, ovale, condiforme, converte d'un corte de euir ou d'écaille, sa partie moyenne est osseuse; les oètes sont rétrécies etséparées l'une de l'autre à leur partie extérieure: cependant le tour de la carapace est occupé en entier par un cercle de pièces osseuses correspondantes aux côtes sternales.

Le plastron constitue une sorte d'anneau osseux, dont le centre est occupé parune plaque osseuse et par des cartilages. Il est recouvert de la même substance que la carapace. Toutes les plaques qui le forment, sont, au reste, diversement dentelées.

Les ongles tombent fréquemment à un certain âge. La queue est fort courte, presque conique, couverte d'é-

cailles, obtuse.

L'œsophage est armé, partout en dedans, de pointes cartilagineuses aiguës, dirigées vers l'estomac.

Les chélonées vivent toutes dans les mers des pays chauds, sous la zone torride et jusque vers le 50, degré de latitude. Une seule espèce vit dans l'eau douce; c'est celle du Japon. Els se nourrissent ou de végétaux, comme la sostère ou les algues, ou de mollusques.

§ I. Carapace divisée par plaques; pattes onguiculées, mâchoire supérieure entière,

La Toavor paascus: Chelonia mydas, Brong.; Testudo mydas, Linn.; Testudo wiridis, Schneid.; Testudo marina, Gesn.; Testudo macropus, Walbaum. Milieu de la carapace à treize écailles verdâtres, ni imbriquées, ni carénées; circonférence de la même partie composée de vingt-quatre à vingt-nein plastrons, formés de vingt à vingt-quatre plaques, sur quatre plaques; rangées longitudinales, et séparées par treize intervulles: machoire inférieure fortement dentelée.

La tête est comparativement plus petite que dans les autres tortues de mer.

La carapace est ovale, en cœur, fort peu bombée, relevée

en dos d'âne dans le milieu de sa longueur, et découpée dan s sa circonférence par vingt-cinq festons.

Les quatre premières plaques vertébrales ont la figure d'un hexagone élargi; la cinquième représente un segment de cercle tronque à sa pointe : les huit plaques latérales du dos sont seulement pentagonales; les vingt-einq de la circonférence sont carrées, petites, saillantes en dehors.

Toutes ces écailles sont très-transparentes et agréablement nuancées; elles sont fort minces.

Lorsque l'animal est dans l'eau, la couleur de la caparace est d'un vert foncé; on n'y distingue alors que quelques taches jaunes, dit Fougeroux de Bondaroy.

Le plastron est plus court que la carapace.

Les pattes antérieures sont lancéolées; les postérieures sont plus larges.

La tortue franche surpasse tous les animaux du même genre par la grandeur de sa taille et de son poids. On en a vu atteindre six ou sept pieds de longueur, et peser sept ou huit cents livres.

Dans son Voyage aux iles Canaries, Lemaire assure qu'aupres du cap Elanc les tortues sont d'une telle grosseur, que leur carapace n'a pas moins de quinze pieds de circoniférence, et que la chair d'une scule suffit pour rassasier une trentaine d'nommes.

Les tortues franches sont très-communes sur les rivages has et sablonneux des deux continens, principalement sous la zone torride. On n'en prend vers le nord, ou au-delà du 50,° degré de latitude, que lorsque des tempétes les y ont poussées. On en atrouvé quelquefois vers l'embouchure de la Loire. En 1752, on en a pêché, à Dieppe, une du poids de huit à neuf cents livres. Dam ces dernières années, j'en ai vu deux ou trois petites qui venoient du même port.

Elles recherchent le voisinage des fles et des côtes désertes, ell-s vont à terre le moinssouvent possible, et n'y resteut que fort peu de temps chaque fois. Lorsqu'elles ont demeuré ainsi à sec, elles éprouvent d'abord de la peine à s'enfoncer sous l'eau, malgré leurs efforts pour plouger, soit parce qu'elles sont remplies d'un grand volume d'air, ou bien parce que, comme le veut M. de Lacépède, elles se sont assez dessechées pour perdre un sériéme de leur poids.

A certaines époques, on voit les tortues franches quiter le fond de la mer, et se rendre en foule vers l'embouchure des grands fleuves. Elles sout fort craintives, et ne cherchent jamais à se défendre, excepté cependant lorsqu'elles sont accouplècs. Dans cette circonstance, au rapport de Catesby, elles résistent avec fureur, et bravent tout danger.

Le mâle, pendant l'accouplement, se cramponne après la peau charnue du cou de la femelle, à l'aide des ongles qui font partie de ses nageoires antérieures. Valmont de Bomare et plusieurs autres naturalites disent que, dans cet acte, le mâle est placé sur le dos de sa femélle, comme l'étalon sur sa cavale; mais M. de Lacépède prétend que leurs plastrons sont appliqués l'un contre l'autre.

L'accouplement des tortues est appelé cavalage par les marins, et, suivant Catesby, il dure plus de quatorze jours,

C'est pendant le mois d'avril que les femelles viennent faire leur ponte à sec sur le rivage. Elles cherchent d'abord un lieu convenable, sans être jamais accompagnées par les mâles, sortant de l'eau avec beaucoup de précautions, après le coucher du soleil, et reprenant le chemin de la mer si elles conçoivent quelque inquiétude. Dans le cas contraire, cles remontent au -dessus de la ligne de la plus hante marée, creusent le sable avec leurs nageoires, et, après avoir fait un tou d'environ deux pieds de larguer, en cone renversé, elles y déposent leurs œuis, au nombre de cent quelquefois dans une seule nuit. Durant ce travail, elles ne sont distraites par rien.

C'est alors qu'on s'en empare facilement, de sorte qu'il n'y a rign d'étonuant que les tortues deviennent de plus en plus 'rares, 'puisque chaque année on détruit l'espoir des générations futures. C'est l'observation de ce fait qui avoit déterminé le philanthrope Martin Moncamps à proposer l'établissement de parcs à tortues dans les lies Séchelles.

Elles effectuent ainsi trois pontes successives, en mettant entre chacune un intervalle de quatorse jours ou de troissemaines.

Elles ne retournent à la mer qu'après avoir recouvert leurs œufs avec du sable.

Le père Labat prétend que, sur la côte d'Afrique, une seule

de ces fortues peut donner deux cent cinquante œuss, etmême un plus grand nombre.

Les œuß éclosent le plus ordinairement au bout de trois semaines environ, plus ou moins, suivant la latitude et la chaleur de l'atmosphère. A Saint-Vincent, une des îtles du Cap-Vert, c'est le dix-septième jour. Mais il y a & ce sujet une foule de contradictions dans les auteurs. Les œuß sont ronds, de deux à troispouces de diamètre, enveloppés d'une membrane molle, saues semblable à du parchemié mouillé; leur partie albumineuse ne se coagule point au feu, mais leur jaune s'y dureit fort bien.

Ces œus sont très-bons à manger et très-recherchés dans tous les pays à tortues. On dit même que, dans quelques cantons de l'Amérique méridionale, on dresse des chiens à les trouver.

Une fois serties de l'euf, les petites tortues se dirigent vers la mer sans que rien les en puisse détourner. Elles s'enfoncent d'abord avec peine sous-les flots, ce qui fuit que beaucoup d'entre elles deviennent la proie des cormorans, des mouettes, des fous, et d'autres oiseaux rapaces, ainsi que des grands poissons.

Dans le premier âge, la carapace est recouverte d'une peau blanche et transparente, qui brunit peu à peu, forme des rides transversales, s'épaissit ensuite, se durcit, et se divise enfin en plaques écailleuses.

D'après quelques observations particulières, il parott que l'accorissement des tortues franches est très-rapide. Valmont de Bomare raconte qu'un habitant de Saint-Domingue, partant pour la France, en embarqua une qui, en un mois, crut d'un pied environ.

Dampier aremarqué que, versla saison de la ponte, le plus grand nombre des tortues s'éloignent, pour deux ou trois mois ; des parages où elles vivent habituellement; elles vout déposer leurs outs à de très-grandes distances de cette espèce de domicile, et les abandoment ensuite. Dans le voyage, le mâlesuitla femelle, et ne la quitte qu'au retour. On eroit que pendant tout le temps de leur absence clles ne mangent point ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles reviennent fort naigres, surtout le mâle. Le même voyageur ajoute encore qu'elles

sont accompagnées, dans leur route, par les requins et purune infinité d'autres poissons.

Les lieux les plus notables pour la ponte des tortues franches, sont les fles des Caimans, dans la mer des Antilles, et eclle de l'Ascension au milleu de l'Océan atlantique équinoxial. Elles arrivent aux fles des Caimans depuis la fin d'avril jusqu'au mois de septembre, et aucune d'elles ne peut avoir fait moins de quarante ou de cent lieues; car telle est la distance des points les plus prochains d'où elles puissent partir, qui sont les petites fles méridionales de Cuba. Celles qui vont a l'ile de l'Ascension, diovent avoir parcoure au moins trois cents lieues, soit qu'elles soient venues d'Afrique, soit qu'elles arrivent d'Amérique.

On observe une quanțité innombrable de ces tortues dans les canaux que laissent entre elles les îles de los Galapagos, dans le grand Océan équinoxiai; celles -ci vont pondre sur les côtes de l'Amérique, à une distance d'au moins cent quarante l'ieues.

Il est à croire en conséquence, dit M. Claret-Fleurieu, dans es notes sur le Voyage de Marchand, que le même instinct qui porte les petites tortues à gagner la mer, les dirige vers les parages qu'habitent leurs mères, et où elles trouveront une nourriture abondante.

C'est aussi par suite du fait que nous venons de faire connoître, que l'on peut expliquer comment des voyageurs en pleine mer ont trouvé des tortues franches à sept ou huit cents lieues de toute terre.

Cet animal est, au reste, un des produits les plus utiles des contrées équatoriales. Vers les rives éloignées, il fournit aux navigateurs une nourriture aussi agréable qu'abondante, et un remède assuré contre les ravages, du scorbut.

La chair et les bouillons de tortues sont recommandés dans une foule d'affections morbides, comme la phthisie pulmonaire, la syphilis invétérée, les dartres, la lèpre, le pian, etc.

Leur graisse est souvent d'un vert foncé; mais elle a la saveur du meilleur beurre. Le voyageur F. Leguat rapporte que, dans les tortues de l'île Rodrigue, cette graisse est si colorée qu'on n'ose d'abord point en manger, et qu'elle communique à l'urine la teinte de l'émeraude, Les tortues de Batavia sont peu estimées; au rapport de Cook, celles de la rivière Endeavour, à la Nouvelle-Hollande, sont fort bonnes.

sont fort bonnes.

Elles ont une odeur musquée plus ou moins prononcée, suivant la saison où on les prend.

Il paroit aussi que, dans certaines circonstances, dans certains parages, elles ont des qualités malfaisantes: lors du voyage du commodore Anson, en 1740, les Espagnols et les Américains des côtes occidentales du Mexique, près de Panama, en regardoient la chair comme venimeuse.

Mais dans les colonies européennes, aux Antilles, à l'Ile-de-France, on les recherche beaucoup, et même à la Jamaique, où on les conserve dans des pares; leur chair est mise en vente dans les boutiques à un moindre prix que celle du bœuf et du mouton.

C'est aussi de cette dernière île qu'on en envoie une grande quantité à Londres, où la soupe de tortue est un mets délicat, recherché des amateurs de la bonne chèrc, et des malades.

Tous les ans, plusieurs vaisseaux en vont prendre leur charge aux îles du Cap-Vert, et en sslent pour les transporter en Amérique. Aujourd'hui l'Île-de-France tire les siennes des Séchelles.

La graisse de tortue peut encore faire de l'huile pour brûler. Une grosse tortue en fournit trente pintes et plus.

Selon Pline et Diodore de Sicile, certains peuples des bords de la mer Rouge employoient, en guise de nacelles, des carapaces de grandes tortues, et d'autres en couvroient leurs huttes. Les guerriers, dans les mêmes contrées, faisoient des bouellers avec les petites. Aujourd'hui, dans les colonies, ces carapaces servent à mettre l'eau pour-les bestiaux, pour laver les enfans, etc.

Lorsque les tortues sontà terre, et qu'on veut s'en emparer, on les renverse sur le dos, soit avec les mains, soit, si elles sont trop lourdes et trop volumineuses, avec des pieux ou des leviers. On les laisse dans cette position plus ou moins de temps. Suivant le père Labat, on peut les conserver ainsi en vie pendant quinne ou vingt jours, pourvu qu'on sit soin de les arroser d'eau de mer quatre ou cluq fois chaque jour; ce- « pendant elles maigrissent beaucoup.

Au milieu de la mer, on pêche les tortues en les harponnant. Le lord Anson rapporte que, dans quelques parties de la mer du Sud, des plongeurs bardis s'enfoncent au-dessous d'elles pendant leur sommeil, les snisissent par la partie postérieure de la carapace, et les soutiennent assez de temps sus l'eau pour qu'on puise les enlever dans un bateau.

Suivant Laborde, ancien médecin à Cayenne, on prend les tortues avec un filet nommé fole, large de quinze à vingt pieds, et long de quarante à cinquante; les mailles ont un pied de côté, et le fil a une ligne et demie d'épaisseur.

Enfin, une autre manière de pêcher les tortues, est de se servir d'un poisson du genre des écheñés. En 1809, lorsque M.H.Saltétoit à Mozambique, l'évêque lui syant finit présent d'un de ces poissons, tous les habitans l'assurèrent qu'on l'employoit en le fixant au hateau avec une corde, et qu'il s'attrechoit par la tête au plastron de la première tortue qu'il reucontroit, avec tant de force qu'elle ne pouvoit s'échapper. Commerson a aussi rapporté quelque chose de semblable. Voyce, pour plus de détails, au mot Ecnéssias.

L'écaille des tortues franches est trop mince pour être employée avec les mêmes avantages que celle du caret.

Il est probable qu'il existe plusieurs variétés de la tortue franche; mais les naturalistes ne les ont pas encore bien distinguées. Daudin, par exemple, semble avoir établi sa tortue cépédienne sur un jeune andividu de la tortue franche.

Le nom de mydas, par lequel Linnæus, le premier, a désigné en latin notre tortue franche, a été pris par lui dans Niphus. M. Schneider le croit corrompu d'é μυς.

La Chétorez ou Jaron : Chelonia japonica; Testudo japonica, Thunberg; Schopff. Carapace aplatic, fortement carénée, noirâtre; plaques vertébrales sur trois rangs; plastron blanc; tête triangulaire, à vertex dépriné et aplati.

Elle habite les lacs du Japon. Thunberg l'a décrite et figurée dans les Nov. Act. Succica, VIII, pag. 178, tab. 7, fig. 1.

Le Caret: Chelonia imbricata; Testudo imbricata; Liun. Carapace elliptique, carénée plaques du disque imbriquées, tachetées, au nombre de treize; celles du plastron au nombre de douze; le bec arqué, entier.

La carapace est foiblement sinuée en devant et plus étroite

en arrière; les écuilles qui la recouvrent sont épaisses de deux ou quatre lignes, transparentes, lisses et imbriquées avec leur bord postérieur, tranchant et entier dans les jeunes, ou souvent rongé dans les adultes. Les eing écailles vertébrales sont d'inégales dimensions et de formes différentes, avec une saillie longitudinale un peu en dos d'âne. La première est très-large et a quatre faces, dont l'antérieure est plus grande et demicirculaire; les trois suivantes sont hexagonales, plus longues que larges; la cinquième est seulement pentagonale et prolousée postérieurement en pointe.

Les huit écailles latérales sont très-larges; celles des extrémités sont quadrilatères, et les intermédiaires pentagonales : d'ailleurs, elles sont très-irrégulières, lisses, planes et imbriquées postérieurement.

Les écailles marginales sont au nombre de vingt-cinq; les postérieures seules sont imbriquées.

La couleur de tontes les écailles de la carapace est noire, avec des taches irrégulières et transparentes plus ou moins roussatres.

Le plastron est arrondi et un peu saillant en devant, alongé, et obtus en arrière; ses douze plaques sont très-larges, imbriquées, blanchàtres et coriaces.

Chacune des ailes qui joint le plastron à la carapace, est recouverte par quatre petites plaques carrees.

La tête est recouverte d'écailles non entuilées.

Les machoires sont saillantes, et l'inférieure est recourbée par en haut; ce qui a fait donner à l'animal, par les marins, le nom de bee-à-faucon.

Le con, très-extensible, est revêtu d'une peau ridée.

Selon Bonnaterre et Schneider, il y a souvent quatre ongles véritables à chaque pied.

Le caret est assez commun près des îles et des côtes de l'Amérique, sous la zone torride, dans la mer Atlantique; il préfère surtout les iles des Caimans, etcelles de la baie de Honduras, les côtes de la Vera-Crux dans le golfe du Mexique, le nort de la Jamaique, les côtes de Guinée, et l'Océan indien.

Son volume est bien moins considérable que celui de la tortue franche; rarement il pèse plus de deux cents livres.

Le caret se nourrit de l'herbe à tortue, de la mousse des re-

chers qui croit sous l'esu, etc. Selon Catesby, il mange un fungus que les Américains appellent oreille de juif.

Sa chair est désagréable et malsaine. Suivant Dampier, entre les Sambales et Forto-Belo, elle purge violemment ceux qui en mangent. Labat dit qu'à la Martinique elle produit la fièvre, et fait nattre des clous par tout le corps. Ses œuß cependant sont excellens à manger.

Mais, si le caret ne nous offre aucun avantage sous le rapport de sa obair, il mérite notre attention sous celui de cette écaille qui, dès les siécies les plus reculés, a servi à décorer les menbles et les palais des grands; seul, il la fournit à nos artisans, qui savent en tirer un parti si avantageux, qui en font des houtes, des étuis, des peignes, des manches de couteaux, ou d'autres instrumens tranchans, des garnitures de coffrets ou de miroïs, etc.

La dépouille d'un caret pese ordinairement trois à quatre livres : rarement ce poids s'élève à sept ou huit livres; souvent il est au-dessous de quatre.

On détache les écailles de la carapace du caret en mettaut du feu dessous; elles se soulvent d'elle-mêmes. Ces écailles varient pour la qualité. On a remarqué que celles des carets mal nourris, étoient beaucoup moins belles. Leur teinte varie sossis : il y en a de fiauves et transparents, d'autres presque noires; le plus grand nombre est nuancé de noir, de roux et de fiauve.

Cette matière est susceptible de prendre le plus beau polit on lui donne la forme que l'on veut, en la comprimant à l'aide d'une presse sur des moules de fer dans l'eau chaule; on peut la souder. On la fond même de manière à en rassembler en une scule lame les fragmens, la ràpure, les rogures enlevées sur le tour, etc.; mais cette écaille fondue est noire, cassante, non transparente et mois facile à polir.

La Castorsia navisa; Chelonia virgata, Duméril. (Bruce, Myssim, pl. 4:2) Carapace ovale, presque orbiculaire, careinée en dos d'ane, à plaques légèrement imbriquées, brunes, variées de jaune, au nombre de treire; celles de la circonfézence au nombre de vingé-quatre à vingé-six.

Des mers de la zone torride.

On en conserve plusieurs individus au Muséum de l'aris.

Townson Google

La COUNNE Chelonia conomas Testudo cerette, Linn; Testudo cepindo, Schneid, Carapace couvexe, à quinze plaques dorsales, les vertébrales fortement carénées en arrière; extrémité de la maleonire supérieure en crochet; pieda de devant plus longs et plus étrois que dans les espéces voisines, et conservant deux ongles plus marqués. Douse plaques au plastron.

La carapace, d'un roux noirâtre, est terminée en pointe par d'errière, el le est tronquée au-dessus du cou; ses cinq plaques vertébrales sont tontes hexagonales et d'égale longueur; les latérales sont plus larges que longues; les deux premières sont plus petites, les intermédiaires plus grandes. Le tour de la carapace est composé de vingt-cinq plaques, presque toutes carcrées et à peu prês d'égal volume.

Le plastron est ovale, alongé, plus étroit et plus saillant en arrière, entouré d'une carène, et un peu creusé dans son mijieu. Ses douze plaques sont coriaces et assex semblables à du parchemin épais. Il y a en outre deux petites plaques sous chaque bras, et trois plaques sur chacune de ses ailes, qui sont larges et assex grandes.

La tête est grosse, ovale, un peu alongée, couverte endessus d'une grande plaque bombée, entourée de douze petites écailles.

Le bec est saillant et analogue à celui du perroquet.

La queue, très-courte, est à peine distincte.

Les pattes antérieures sont falciformes, alongées; les postérieures en spatule.

Cette chélonée avoit été confondue avec le caret par Linnaus, Daubenton et quelques autres naturalistes. M. de Lacépède, le premier, l'en a distinguée.

Elle est moins abondante et moins commune que la tortice franche et que le carel. Elle vid dans plusieurs mers, et on en trouve dans la Méditerranée, sur les côtes de Sardaigne, près de Cagliair on en péche quelquefois du poids de trois à quatre cents livres. Il y en a également dans diverses parties du golfe du Mexique, sur les côtes de la Jamaique, et même plus au nord, yers la Floride, suivant Catesby.

La caouane est très-vorace; elle montre aussi beaucoup de courage; elle se nourrit principalement de coquillages, surtout de buccins, qu'elle peut très-facilement broyer, suivant l'auteur que nous venons de citer, à l'aide de ses robustes màchoires.

Suivant Schepff, on voit souvent attachées sur sa carapace des serpules, des balanes, et d'autres coquilles parasites. La chair de la caouane est huileuse, rance, coriace et for-

La char de la couonne est nuiveluse, rance, corrace et iortement musquée. Elle est peu recherchée; ses œuis sont ecpendant fort bons. Elle fournit aussi une huile très-fétide qui sert à brûler, à préparer los cuirs, et même à euduire les vaisseaux, parce qu'on prétend que sa mauvaise odeur en écarte les tarets.

Son écaille est trop mince et trop irrégulière pour pouvoir être employée dans les arts.

Caouana est le nom que l'on donne vulgairement à l'animal dont nous parlons, dans presque tous les pays où il se trouve.

M. de Lacépède a fait connoître, sous le nom de nasicorne, une chélonée des mers de l'Amérique équatoriale, très-voisine de la véritable caouane.

Feu Daudin réunit aussi à la caouane, la tortue coffre de Catesby, la tortue à grosse tête de Dampier, le testudo macropus de Walbaum.

§ II. Carapace couverte d'une sorte de cuir; mâchoire supérieure échancrée de chaque côté vers le bout; pieds sans ongles.

Le Luth: Chelonia coriacea; Testudo lyra, Shaw; Testudo coriacea, Linn. Carapace oblongue, creusée par de profonds sillons longitudinaux, réunis en arrière, et couverte d'une sorte de cuir brun.

La carapace, convexe et arrondic dans son contour, est tellement prolongée postérieurement, remarque M. de Lacépède, que la pointe qu'elle forme semble constituer une seconde raueue au-dessus de la véritable queue.

La tête et les pattes sont revêtues du même cuir que la caranace.

M. de Blainville vient de faire du luth le type d'un nouveau genre qu'il appelle Dermochells. Voyez ce mot.

Cette chélonée n'habite que la mer Méditerranée, et peutêtre l'Océan atlantique. Elle va pondre dans le sable sur les côtes de Barbarie. Elle acquiert des dimensions considérables. Rondelet en a vu un individu long de cinq coudées, pêché à Frontignan; et Amoureux en a décrit un autre, long de cinq pieds cinq pouces, pris à Cette en 1779.

En 1729, on en prit une de sept pieds un pouce vers l'embouchure de la Loire. M. de Lafont, qui la dérevit alors, assure qu'elle fit entendre des hurlemens terribles quand on la tua; mais ce fait est bien loin de paroître vraisemblable, ou d'être assez constaté.

Les anciens Grees connoissoient fort bien cet animal: c'est awre sa carapace que, d'aprise les traditions conservées chez eux. Pon fit la première lyre. Auisi l'avoient-lle consacré à Mercure; niveneture de cet instrument. Cependant Pausanias. (lib. VIII., chap. 25, 54) dit que les tortues employées à cet usage étoient celles des bois de l'Arcadie; et nous devons faire remarquer que Rondelet est le premier qui ait accordé au luth ce noble emploi, en quoi il a été suivi par presque tous ses successeurs. Voyer Cnikconness. (H. C.)

CHÉLONIENS. (Erpétel.) M. Brongaiart, le premier, a donné ce nom à un ordre des reptiles qui comprend les animaux que Klein avoit désignés sous le nom collectif de testudinata, et Linneussous celui de testudo. M. de Lacépède les a rangés parmi acs quadrupédes ovipares à queue. MM. Dunnéril, Cuvier et Oppel ont adopté la clàssification de M. Brongaiart, à peu de chose près, et ont employé le nom qu'il a proposé.

Le nom chéloniens est d'origine grecque : Aristote appeloit

L'ordre des chéloniens est très-naturel; ses caractères généraux sont les suivaus:

Corps court, ovale, bombé, couvert d'une carapace et d'un plastron; quatre pattes; point de dents; point de métamorphoses.

En ne considérant que leurs caractères extérieurs, les animaux de l'ordre des chéloniens peuvent être groupés en plusieurs genres que nous allons faire connoitre à l'aide d'un tableau synoptique.

| ē, | mobiles,<br>palmés; ongles<br>postérieurs<br>au nombre de                               | plus de trois :<br>máchoires | bec tran-<br>chant; queue | courte<br>Irès-longue. | EMYDE.<br>CHÉLYDRE. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|    |                                                                                         | (plates, non cornées         |                           |                        |                     |
|    | immobiles, comme soudés, réunis en   nageoire plate Chilonis<br>moignon arrondi Tonige. |                              |                           |                        |                     |

M. Oppel les a diviés d'abord simplement en deux grandes familles principales; il a donné à l'une le nom de chelonii, à . l'autre celui d'amidar : la première n'est composée que du seul genre Chélonée; la seconde renferme les cinq autres. (Die Ordangen, Familien, etc. der Reptities, München, 1811.)

Linneus avoit rangé tous les chéloniens dans un seulgenre, celui des tortues, M. Brongiart a indiqué la division de cet ordre en trois genres (Bull. des Sciences, par la Société phil.), auxquels M. Duméril a assigné des noms qui ont été adoptés depuis généralement, même par M. Brongniart (Mémoire des Savans étrangers, pour l'Institut) : ce sont ceux des Cataonsias, des Éxuros et des Tourous. Plus tard, d'autresgenres ont encore été formés, savoir : le genre Catécrose, par M. Duméril; celui des Titovrx, par M. Geoffroy Saint-Hilaire; et celui des Cataonsias, avoir su mande de l'autres de

A la vérité, on distinguera toujours, au premier coup d'œil, un chélonien de tout autre reptile , par le double bouclier dans lequel son corps est enfermé, et qui ne laisse passer au dehors que sa tête, son cou, sa queue et ses quatre pieds. Mais ne pourroit-on pas aussi, dans un premier examen peu attentif, trouver des rapports, à cause du test qui le couvre, avec les phatagins, les tatous, certains crustacés, etc., et avec les oiseaux, à cause de son espèce de bec, de la forme de son cou, de son mode de fécondation P D'un autre côté, si les chéloniens se distinguent des ophidiens par la présence de membres, par l'existence d'un seul pénis; des sauriens, par leur carapace : des batraciens, par le défaut de métamorphoses, ils s'en rapprochent néanmoins dans certains points. Ainsi . l'emva longicollis de Shaw les lie aux premiers; la chélydre serpentine aux seconds, par les crocodiles; les chélydes et les trionyx aux troisièmes, par les crapauds à bouclier et les pipas. Il devient donc de la plus haute importance d'étudier leur organisation intérieure, et d'établir avec celle-ci des points de comparaison propres à éclairer leur classification.

3.º Organes de la locomotion dans les chéloniens. La lenteur des tortues est passée en proverbe. Leurs pattessont, en effet, si courtes et si éloignées de la ligne moyenne du corps, que, toutes les fois qu'elles marchent, leur ventre appuie à terre. Au reste, les chélonées et les énydes argent for bien.

Les pièces principales de leur squelette, d'ailleurs, présentent des modifications qu'on ne retrouve point dans les autres animanx vertébrés. Leurs vertébres dorsales sont intimement soudées et réunies avec les côtes élargies; elles concourent à la formation d'un bouclier solide qui recouvre le corps en-dessus, et qu'on appelle la Canarace. Voyes ce mol.) Leur sternum, composé asses ordinairement de neuf pièces distinctes, est trés-étendu, et forme au-dessous du corps un autre bouclier protecteur. Voyez PLASTAGE.

Dans le rachis des chéloniens, les vertèbres du cou et de la queue sont donc les ches molites. Celles de la première de ces parties sont au nombre de sept i falas n'est qu'un simple tubercule, dont la portion annulaire est distincte; la facette articulaire, qu'i l'unit à l'axis, est une cavité glénoide. L'axis et autres vertèbres cervicales ont, sur la face trachéliense de leur corps, une créte saillante et longitudinale; leurs apophysis articulaire; perpolongées en arrière; l'axis seul a une apophyse épineuse, qui se-stirige en avant; dans la troisième vertèbre, ce n'est déli plus qu'un simple tubercule. Constamment encore, la troisième et la quatrième vertèbres offirent, sur les surfaces par lesquelles leur corps correspond à eclui des vertèbres voisième, et deux éminences arrondies, tres-fortes; ce qui leur donne la facilité de se mouvoir en deux sens opposés.

On compte cinq ou six vertebres caudales; elles sont mobiles les unes sur les autres: mais la queue, chez ces animans, est presque insulié; elle dirige seulement un peu les mouvemens de la natation chez les espèces qui vivent habituelle ent dans l'eau.

Il résulte de ce que nous venons de dire, qu'une grande partie du squelette des chéloniens est tout-à-fait stuée à l'extérieur, de manière à être recouverte immédiatement par la peau ou par des écailles d'une nature particulière. Cette singulière disposition est cause que l'omoplate et tous les museles des bras et du cou, au lieu d'être attachés sur les côtes et sur le rachis, comme dans les autres animaux, le sont au-dessous; il en est de même des os du basán et de tous les museles de la cuisse: aussi une tortue peut-elle être appelée, à cet égard, un animal récuraré, comme le dit M. Cuvie.

8

leur sensibilité.

L'épaule est composée de trois os : l'omoplate, la clavieule et un os furculaire, plus grand que les deux autres, dirigé en arrière, et correspondant, comme chez les oiseaux, à l'apophyse coracoïde. L'extrémité rapulitionne de l'omoplate s'autiuele avec la carapace, et l'extrémité opposée de la clavieule avec le plastron; en sorte que les deux épaules forment ûn anneau dans lequel passent l'avophage et la trachée-artère.

L'humérus a une forme tout-à-fait particulière; il s'articule à la fois avec les trois os de l'épaule, par une grosse tête ovale dont le grand diamètre est dirigé dans le sens de l'aplatissement de l'os.

2.º Organes de la sensibilité ente las chétoniens. Comme tous les reptiles, ces animaux on tun escanibilité assec obtuse, et, par contre, une irritabilité étounante: on en a vu se mouvoir sans êtle pendant plusieurs semiaures. Rédi, après avoir entevé ce le cerveau à une tortue, l'a waine. Rédi, après avoir entevé d'apercevoir les objets, marcher encore pendant six mois ; une autre, à laquelle il avoit absolument ôté la étle, vécut durant vingt-sept ou vingt-huit jours, sans marcher, à la vérité, mais ayant conservé la facilité de retiere ses pattes sous sa carapace. De parcilles expériences semblent indiquer que c'est moins du cerveau que des nerfs que les achloriens empruntent

La tête de ces animaux, excepté dans les chélydes, offre plutôt des aractères propres à réunir les genres en une seule famille, qu'à les séparer les uns des autres. Elle est plus forte pourtant et plus convexe dans les véritables tortues que dans les mêtres genres. Chez tous, elle loge les organes des sens, et donne attache aux museles destinés à mouvoir les màchoires et elle-même sur le cou.

Le crane, quoique petit, n'est pas entièrement rempli par le cerveau, et le volume de ce viscère, comparé au reste du corps, est si disproportionné que, dans un chétonien du poids de soixante-neuflivres, l'encéphale ne pesoit que deux groset demi.

Les couches optiques sont situées derrière les hémisphères; deux tubercules antérieurs correspondent aux corps cannelés, doit naissent évidemment les nerfs offactifs. Les tubercules optiques sont très-gros, et deux autres éminences voisines donneat naissance aux autres paires de nette.

December Grangie

\$87

Comme dans les grenouilles, le névrilème est coloré, noiràtre et couvert de petits tubereules ; les nerfs sont trée-gros, relativement au cerveau, ce qui peut servir à confirmer une vue physiologique, fort importante, émise naguère par le célèbre professeur Soëmmering; mais, du reste, ils ne présentent aucune particularité notable.

Tous les chéloniens ont trois paupières; l'inférieure est la plus mobile : tous ont un appareil propre à la sécrétion des larmes, destinées à lubrifier la surface antérieure de l'œil.

Leur cristallin varie suivant les genres : dans les espèces aquatiques , celles des genres Chélonée et Émyde , il n'est pas l'enticulaire; mais il constitue une véritable sphère. On conçoit asset facilement, à l'aide des lois de la dioptrique , la raison d'uné parcille conformation ; dans les tortues terrestres , il est lenticulaire.

La circonférence de la cornée est garnie de lames osseuses. Le globe de l'œil est en général peu convexe.

La vue est, généralement aussi, assez foible; plusieurs espèces même sont lucifuges.

Comme les autres reptiles, les chéloniens ont un organe d'audition, composé d'un vestibule, de canaux semi-circulaires, etc. La paroi qui sépare le vestibule du crane, ne s'ossifie point; elle reste en partie membraneuse. Il n'y a qu'un osselet à tige mince, dure, à platine ovale ou triangulaire, et implanté par son extrémité extérieure dans la masse cartilagineuse qui forme les parois de la cavité ; il pénetre dans un canal étroit qui aboutit à la fenêtre ovale, au fond de la caisse du tympan, dont la portion interne se prolonge en arrière en une grande cellule arrondie. La trompe d'Eustachi, ou le conduit guttural, est un canal d'une longueur médiocre, dirigé en bas et en arrière, et ouvert sur le palais à la partie postérieure et interne de l'articulation de la màchoire. La vaste ouverture extérieure de la caisse est fermée par une plaque cartilagineuse très-épaisse, recouverte elle-même par une peau écailleuse, toute semblable à celle du reste de la tête.

Les narines sont peu étendues; on y remarque quelques plicatures de la membrane pituitaire : leur organisation est intermédiaire entre celle des narines dans les poissons et dans les mammières. Elles sont prolongées en une sorte de tube dans les trionyx et les chélydes. Du rést e, l'odorat des chéloloniens qui viveut dans l'eau doit être singulièrement modifié, et ne point ressembler à ce qu'est ce sens chez ceux qui respirent à la surface de la terre : dans les premiers, il doit avoir beaucoup d'analogie avec le goût, puisque c'est un liquide qui tient en supension les molécules odorantes.

La langue des chéloniens, non protractile, unais trois an quatre fois plus longue que large, charnue, converte en-dessus de papilles uniformes, confiques, longues, molles, serrées, a l'aspect du volcours. Elle serre plutôt à la édjeultión qu'à la guatation, puisque ces animaux avalents ans macher; il n'y a point d'allleur d'appareil sécréteur de la salive.

Ils ne doivent jouir du tact qu'à un degré très-imparfait; leur corps est couvert d'une carapace solide, garnie d'écailles, en sorte que le cou seul et les bras doivent être sensibles : encorre n'est-ce que dans les plis que forme une peau dure, coriace à tuberculeuse ou écailleuse.

5.º Organes de la natrition. Les chéloniens sont très-sòbreis, et peuvent vivre quinze ou seize mois sans manger, ainsi qu'Aristote l'avoit remarqué le premier dans ses ouvrages, et comme le prouvent les observations plus récentes de Garthier et de Blasius. Il y a cu au Jardin du Roi, à Paris, une ényde à long cou, qui a jeuné pendant six ans entiers : mais il paroit qu'ils absorbent par la peau avec une grande activité; car, lorsqu'ils sortent de leur leng sommeil d'hiver, ils péent un peu plus qu'à l'automne. Les chélonées et les énydes se nourrissent de végétaux, les trionyx de poissons, les tortues et les chélydes de petits animaux, et surtout de mollusques.

L'ouverture de la bouche est assez variable : les trionyx ont des lèvres charmues, les chélydes ont une sorte de bec tranchant, carré et plat ; dans les autres genres, les machoires sont garnies de lames cornées, très-fortes.

Pour ce qui est de l'articulation de la mâchoîre, on observe qu'elle est tellement disposée, que les mouvemens d'abaissement et d'élévation, de protraction et d'élévation, sont seula possibles. Quand, en effet, dans une articulation; le mouvement s'opère simultanément par plusieurs points, il ne peut avoir lieu daus un graqd nombre de seus à la fuis; et ici,



le temporal et la máchoire offrent des saillies et des eavités qui s'emboitent réciproquement les unes dans les autres. Au reste, quand les animaux de cette classe ont mordu un corps, ils ne lachent point prise, et montrent une force prodigieuse dans les mâchoires, quoique leurs muscles masseters soient trés-peu considérables.

L'asophage, assez étendu, peu dilatable, est garni intérieurement de papilles coniques, dirigées en arrière.

L'estomac, situé transversalement, est dépourvu de pylore.

Le rectum aboutit dans un cloaque arrondi sous la queue. Le foie, étendu de gauche à droite, est divisé en deux lobes principaux, dans l'intervalle desquels est logé le péricarde; chacun de ces lobes est divisé en trois longues lanières, et quelquefois en quatre lobules. La vésicule du fiel est enfoncée dans le parenchyme même de l'organe.

La rate est située dans le trajet de la ligne médiane.

La vessic a des parois musculeuses, dont l'action est soumise à la volonté de l'animal; et cela devoit être ainsi, puisque l'existence du plastron empêche celle des muscles abdominaux.

Il y a des vaisseaux, mais point de ganglions lymphatiques; on observe deux canaux thorachiques distincts.

η. "Organes de la circulation. La circulation, dans les chéloniens, est lente et simple en réalité. Il semble qu'il y ait ches eux deux cœurs adossés l'un contre l'autre: l'un d'eux est formé par les deux oreillettes; l'autre, quoique semblant constituce une cavité unique, renferme quatre ventricules, deux veineux et deux artériels. Ces quatre loges communiquent entre elles, de sorte que, continuellement, il s'opère un mélange du sang rouge et du sang noir.

J'ai trouvé sur une tortue à boite, que M. Duméril a cu la bonté de me donner à disséquer, le péricarde fibro-cartilagineux, absolument comme on le voit dans les Lampaoies. Voyez ce mot et Cyclostomes.

A sa naissance, l'aorte se partage en deux branches, quelquefois en trois.

5.º Organes de la respiration. Le mécanisme de la respiration doit être ici tout différent de ce qu'il est dans les mammifères : car les côtes, étantsoudées, ne peuvent permettre l'ampliation du thorax ; le sternum, quoique mobile dans certains cas, n'y peut pas concourir non plus; enfin, il n'ya point de diaphragme. Aussi, dans les chéloniens, comme dans les batraciens, il y a une véritable déglutition de l'air, sous l'influence des muscles mylo-hyoidiens et génio-hyoïdiens.

Il n'y a, chez eux, ni voile du palais; ni épiglotte. La glotte s'ouvre en se portant en arrière au-devant de l'æsophage, et

se ferme lorsqu'elle est tirée en avant.

Ils peuvent être très-long-temps sans faire parvenir d'air dans leurs poumons; ee qui leur donne la propriété de vivre pendant plus de deux jours daus des gaz délétères, sans pourtant les empécher de périr rapidement sous le récipient de la machine pneumatique.

Le larynx manque: aussi, ils n'ont pas de voix; ils poussent simplement des soupirs. Cependant on a prétendu avoir entendu la tortue à cuir pousser des cris violens. Voyez Chélonée.

6.º Organes de la gánération. De tous les animaux, peut-être, ce sont les chélonieus qui mettent le plus de lenteur dans l'accomplissement de l'acte de la génération. L'accouplement dure ordinairement quatorre à quinze jours, et souvent vingt ou treute, quoique le male, plus petit que la femelle, constamment montre beaucoup de vivacité.

Il n'y a qu'unc simple verge sillonnée et soutenue par le cloaque, dans le mâle, dont le plastron offre d'ailleurs une concavité remarquable. Linnæus a douc eu tort d'attribuer pour caractères à ses tortues deux pénis (penes bini).

Chez les femelles, les ovaires, doubles, racémiformes, laissent apercevoir les omis plus de dix nois avant la ponte. Les oviduetes, aualogues à ceux des oiseaux, renferenent à la lois un grand nombre d'œufs, et ont une glande particulière pour la sécrétion de la matière calcaire de la coque. Ces œufs sont arrondis, enveloppés par une croûte nou porcuse; et oni, dans plusieurs espèces, une odeur de muse; le jaune en est orangé et fort huileux, l'albumen verdâtre et difficilement coagulable.

Il n'y a point d'incubation. L'époque de la sortie des petits est très-variable. (H. C.)

CHELONION (Bot.), un des noms grees du cyclame, ou pain de pourceau, suivant Mentzel. (J.)

CHELONISCUS. (Mamm.) Fab. Columna, décrivant une

carapace de tatou imparfaite, et ignorant le nom de l'animal auquel elle avoit appartenu, donna à cet animal supposé par lui, le nom de chéloniscus. (F. C.)

CHÉLONITES. (Foss.) Les auteurs anciens ont donné ce nom à des Glossofètres. Voyez ce mot.

Quelquefois aussi on a désigné ainsi ceux des oursins fossiles auxquels on trouvoit la forme d'une écaille de tortue. Voyez Scutelle. (D.F.)

CHÉLONOPHAGES (Erpétol.), nom par lequel on désigne certains peuples qui ne vivoient que de tortues, et qui, au rupport de Pline et de Diodore de Sicile, habitoient près de l'Ethiopie, sur les bords de la mer Rouge. Voyez Custoséa. (H. C.)

CHÉLOSTOME. (Extom.) M. Latreille appelle ainsi un genre d'insectes hyménoptères, de notre famille des mellites ou apiaires, pour y ranger l'apis maxillosa de Linnœus, qui est la femelle, et dont notre auteur supçonne que Linnœus a fait ou mâle l'apis forisomnis. La disposition des mandibules, qui sont, au moins dans les femelles, très-avancées, arquées et fourchues, leur a fait probablement donner le nom qu'elles portent, qui significroit en grec bouche en pince. M. Latreille n'a encore rapporté à ce genre que l'espèce précédemment indiquée. (C.D.)

CHÉLYDE (Erpétol.), Chelys. M. Duméril a établi sous ce nom un genre de l'ordre des chéloniens, auquel il assigne les caractères suivans:

Pattes à doigts palmés, à plus de trois ongles mobiles; carapace molle, mais couverte d'écailles, ne protégeant ni la tête ni les pattes; mâchoires plates; point de bec de corne; narines avancées; tympas distinct.

La gueule des chélydes ressemble beaucoup à celle des pipas; leur nez constitue une espèce de trompe; leur peau est couverte de tubercules verruqueux; leur queue est fort courte.

Xέλυς est un mot employé par les Grees pour désigner les tortues.

La Matamata: Chelys fimbriata, Dum.; Testudo matamata, Brugn.; Testudo fimbriata, Schn. Carapace oblongue, aplatie, à trois carènes longitudinales épineuses; front garni d'une sile de chaque côté; cou épais, frangé; treixe plaques dorsales, vingt-cinq marginales; plastron ovale, bifide postérieurement; tube des narines très-long; queue verruqueuse, cylindrique, obtuse.

La couleur de l'animal est d'un brun foncé uniforme en dessus, et un peu plus pâle en dessous.

Les pattes antérieures ont cinq doigts onguiculés à peine distincts; les postérieures en ont quatre onguiculés, et un plus court, sans ongle.

La matamata vit dans les marais de Surinam et de Cayenne, où elles en ourrit de mollusques. Autrefois elle étoit assex commune dans cette dernière colonie, où on lui donne le nom par lequel nous la désignons. Elle y est beaucoup plus arrae aujourd'hui, parce qu'on la chasse avec acharnement à cause de la bonté de sa chair : il y en a pourtant encore en abondance dans les laces de Mayacaré, dans la crique de Houassa, ctc. Le Musèum de Paris en possède deux individus. Cette chélyde parvient à la taile de deux ou trois pieds.

La CHÉVER A DEUX STRES : Chelys bispinon; Testudo bispinosa, Ruis de Xelva, Daudin. Carapace oblongue, aplaic, tronquée en dévant, fourchue en arrière; point d'ailerons membraneux sur le front; huit appendices frangés de chaque côté, et quarte au-dessous du cou.

Taille d'un à deux pieds.

Elle paroît habiter le Brésil. Connue seulement par une lettre de l'Espagnol Ruiz de Xelva à feu Daudin.

Voyez Chéloniens. (H. C.)

CHELYS (Erpétol.), nom latin. Voyez Chelyde. (H. C.)

CHEMAM, Scheman (Bol.), nous arabes d'un concombre, eucumis schemam de Forskæll, que M. Delile reporte an eucumis idudaim. Son fruit, d'abord velu, devient lisse en mòrisant. On le cultive à cause de son odeur forte et assez agréable; mais on ne le mange pas. (J.)

CHEMNICIA (Bol.), nom donné par Scopoli au genre de la Guiane uommé rouhamo par Aublet, et lasioitome par Schreber, qui diffère du vomiquier, strychnos, par le nombre des parties de la fructification diminue d'un cinquième, et par celui des graines réduites à deux dans chaque fruit. Ces différences n'ont pas paru suffisantes pour séparer ces deux genres. (1) CHEMPS (Bot.), nom arabe du ciche, cicer, selon Mentzel et Daléchamps. Célui-ci le nomme encore hamos et athamos. Il est nommé homos par Forskaël. (J.)

CHEN. (Ornith.) Ce mot gree designe spécialement l'oir, et en gree moderne le terme chena embrasse la famille des canards. L'oiscau dont parle Varinus sous le nom de chennion, n'appartiendroit pas, malgré l'identité apparente de la racine, au même geare, si, comme le dit Gener, c'étoit une petite

corneille qu'on sale en Egypte. (CH. D.)

CHENALOPEN, (Ornità) Cet oiseau, cité par Aristote, et dont le nom a été traduit en lain par celui de vulpanser on renard, cioli vénéré en Egypte à cause de son attachement pourses petits, On l'avoit rapporté au tadorne, anas tadorna, laine, mais M. Geoffroy Saint-Hiaire prétend que c'est la bernache armée, anas egyptiaca, lain. Les anciens ornithologistes ont beaucoup disserté sur le passage du livre 10, chapitre 22, de l'Histoire năturelle de Pline, où cet auteur, parlant d'oiseaux nommés chenslopees et chenerotes, se borne à dire, que ce sont des capéces d'oies, dout la dernière, plus petite que l'oie sauvage, est un mets recherché; et ils ne les ont pu déterminer, quoique vasiesnibalhement il s'agisse ici de la bernache et du cravant, D'un autre côté, Moerhing a appliqué le nom de chenaloper, comme terme générique, su graud pingouin, alia impennis, Linn. (Cn. D.)

CHÉNANTOPHORES, (Bol.) M. Lagasca (on la Gasca), botaniste enagagoul, a public, en. 321, ume discretation sur un
nouveau groupe de plantes qu'il forme dans la famille des symanthérées, etauquel il donne le nom de chénantophores (chenantophore); formé de trois mois grees exprimant que deplantes portent des fleurs en gueule. Il est à remarquer què
M. Decandolle avoit proposé ce même groupe, sous le nom de
labiuifjores, dans un Mémoire, lu en janvier 1508, à la première classe de l'Institut; mais ce Mémoire n'a étérpublic qu'en
3613, et d'ailleurs M. Lagasca dit avoir terminé son opuscule
en 1808, et avoir envoyé le manuserit en France au commencement de 1808. Il est donc fort difficile de juger à qui la priorité doit étre attribuée, et !! est peut-tère convenable decorder aux deux savans hotanistes des droits égaux à la découverte des rapports inféressans qu'ils ont fisi connotre.

M. Lagasca considére ses chéoantophores comme un ordre parfaitementnaturel, etqui doitêtre placéentre les chicoracées et les corymbiféres de M. de Jussieu. Le caractère essentiel qu'il lui attribue, est d'avoir le limbe de la corolle divisé supérieurement en deux lèvres, dont l'extérieure est plus large.

Il divise cet ordre en trois sections. La première comparend les genres à calathides non radiées, et es sous-divise en deux parties, selon que le clinanthe est nu ou garai d'appendices: les genres à clinanthe nu sont les Pereins p'Lucheris, Lasior-rhira, Dolichiasium, Proutite, Passurgyras, Punphales, Caloptillum, Nassavira; les genres à clinanthe fimbrille ou squamclé sont les Tripillen, Trixis, Nartrais, Jungia, Polysichurus. Laseconde section comprend les genres à calathides radiées; ce sont les Mutsia; Chatanthera, Aphyllocaulon, Perdicium, Chaptalia, Diacantha, Enfin la troisième section, celle des chénatellophores anomales, se compose des genres dont le disque est régularillore : tels sont les Bacasia, Barnadesia, Onoseris et Ponetia.

Le nouveau groupe proposé par MM. Lagasca et Decandolle ne nous paroit pas avoir été accueilli par les botanistes avec toute la saveur qu'il mérite. Ceux dont l'autorité est la plus respectable parmi les sectateurs de la méthode naturelle, sont convaincus que les chénantophores ne sont réunies que par un lien artificiel, et qu'elles doivent être dispersées. Après avoir nous-mêmes long-temps hésité, nous avons définitivement adopté une opinion contraire, sans toutefois embrasser pleinement le système de MM, Lagasca et Decandolle, Il résulte en effet de nos observations, que les chénantophores ou labiatiflores doivent former deux tribus naturelles, immédiatement voisines l'une de l'autre, mais parfaitement distinctes, principalement par la structure du style et du stigmate. Dans la première, que nous nommons la tribu des mutisiées, et que nous plaçons à la suite de nos tussilaginées, les deux branches du style des fleurs hermaphrodites sont courtes, nou divergentes, un peu arquées en-dedans, demi-cylindriques, arrondies au sommet qui est un peu épaissi, munies sur la face interne plane de deux très-petits bourrelets stigmatiques marginaux, confluens au sommet: et sur la partie supérieure de la face externe convexe, de quelques petites papilles collectrices éparses. Dans



la seconde, que nous nommons la tribu des nassauviées, et que nous plaçons avant nos sénécionées, les deux branches du style des fleurs hermaphrodites sont longues, divergentes, arquées en dehors, demi-eylindriques, tronquées au sommet, qui est garni sur la troncature d'une touffe de poils collecteurs : les bourrelets stigmatiques ne sont presque point sensibles. Notre méthode de classification étant uniquement fondée sur les affinités naturelles qui résultent de l'ensemble des caractères, et non d'un caractère unique, nous admettons, dans nos tribus des mutisiées et des nassauviées, quelques synanthérées à corolle non labiée, tandis que nous excluons de ces mêmes tribus quelques synauthérées à corolle labiée : c'est encore un point sur lequel nous différons de MM. Lagasea et Decandolle. Nos mutisiées comprennent, entre autres genres, les Mutisia, Chætanthera, Cherina, H. Cass., Aphyllocaulon, Gerberia, H. Cass., Trichocline, H. Cass.; Chaptalia, Lasiopus, H. Cass.; Leria, Onoseris, etc. Nons comptons parmi nos nassauviées les Nassauvia, Caloptilium ou Sphatrocephalus; Triachne, H. Cass.; Triptilion, Trixis, Martrasia ou Dumerilia, Panphalea, Lasiorrhiza ou Chabraa, Perezia ou Clarionea, Homoianthus, etc. Il est tres-remarquable que M. Lagasca, qui n'avoit fait nulle attention aux caractères différentiels offerts par le style et le stigmate, a cependant en général assez bien rapproché d'une part les nassauviées, de l'autre les mutisiées, sans les mélanger confusément comme a fait M. Decandolle. C'est que le botaniste françois a établi ses divisions sur des caractères d'une très-foible valeur, et qui ne sont point en relation avec les affinités naturelles. Les mutisiées ont des rapports si frappans avec les lactucées et les carlinées, que nous les avions d'abord placées entre ees deux tribus; mais, par cet arrangement, il devenoit impossible de placer convenablement les nassauviées ; c'est pourquoi nous nous sommes décides à faire un changement dans la série que nous avions adoptée, et qui devra désormais commencer ainsi : 1.º vernouiées, 2.º eupatoriées, 3.º adénostylées, 4.º tussilaginées, 5.º mutisiées, 6.º nassauviées, 7.º sénécionées, etc. (H. Cass.)

CHENCHELCOMA (Bot.), nom péruvien du salvia oppositifolia de la Flore du Pérou. (J.)

CHENDANA ( Bot.), nom du sandal ou santal, santalum, à Sumatra, suiyant Marsden, (J.)

CHENE (Bol.), Quereus, Linn. Genre de plantés dicolyiddones, apétales diclines, de la famille des amentacées, Juss., et de la monofeie polyandrie, Linn., dont les principaux caractèressont lessuivaus : Fleurs monofques; les mâles disposées en chaton, et composées d'un périanthe membraneux, quinquéfide, et de quatres dix étamines; fleurs femelles composées d'un périanthe hémisphérique, persistant, revêtu d'équilles extéricurement, contenant un ovaire couronné parsixpetites dents, et terminé par trois à ciud giyles; une nois globuleuse ou ovoide, monosperme, fixée par sa base dans une cupule formée na le périanthe persistant.

Le genre chêne comprend de grands arbres ou des arbrisseaux, dont les feuilles sont alternes, simples, entières, out, le plus souvent, incisées ou lobées; dont les fleurs màles sont disposées en chatons laches, pendans, placés dans les aisselles des feuilles inférieures, et dont les fleurs femelles, solitaires ou réunies plusieurs ensemble, sont sessiles ou portées sur un pédoncule commun dans les aisselles des feuilles supérienres des ieunes rameaux.

La nature a rapproché dans ce genré les extrêmes de la force et de la grandeux. Quelquessepées el évera l'enverime bilongue jusqu'à près de ceut pieds; d'autres, comme le chêne nain et le chêne pygmée, e sont que de foibles arbustes qui n'acquièrent quelquefois qu'un pied de haut.

Le chône parott appartenir exclusivement aux climats temprérs : les chaleurs de la zone terride lui conviennent aussi peu que les froids des contrées glacées du nord ; on ne le trouvepoint non plus sur les montagnes élevées dont la température est analogue à celle des régions polaires. Il croît naturellement dans les pays du milieu et du midi de l'Europe, dans l'Afrique septentrionale ; en Asie, il habite la Natolie, la Chine, la Cochinchine, le Japon, et probablement le centre de cette partie de l'ancien continent; en Amérique, on n'à observé jusqu'à présent de chênes que dans les Etats-Unis ; le Mexique et la Nouvelle-Espagne.

Linnœus n'a parlé que de quatorze espèces de chênes : le nombre de ceux dont les auteurs font mention maintenant, s'élève à plus de quatre-vingts, dont près de quarante appartiennent à l'ancien continent, et le reste au nouveau; mais il s'en faut bien que toutes ces espèces soient déterminées avec certitude. Plusieurs chêucs du Mexique et de la Nouvelle-Espagne ne nous sont encore qu'imparfaitement connus; et. malgré les travaux de MM. Michaux, père et fils, sur ccux des Etats-Unis, il reste encore quelques doutes sur certaines espèces. Enfin, les chênes de l'Asie, ceux de l'Europe et de la France même, auroient encore besoin d'être étudiés de nouveau, pour déterminer plus exactement les limites entre les variétés et les espèces. Nous aurions pu, en rapportant toutes les espèces, présenter ici le tableau de nos connoissances astuelles sur ce genre d'arbres qui est d'une importance majeurc pour les nations de l'Europe, et pour la plupart de celles chez lesquelles il croit: mais, comme cela nous obligeroit à donner à cet article une trop grande étendue, nous nous bornerons à parler de celles qui sont les plus connues et les plus intéressantes par leurs usages et leurs propriétés.

Pour faciliter l'étude de ce genre difficile, les botanistes ont divisé ses nombreuses espèces en plusieurs sections. Les uns , n'ayant égard qu'à l'habitation, n'ont admis que deux divisions, l'une comprenant tous les chênes de l'ancien contiuent; la seconde, ceux du nouveau. D'autres, prenant pour considération le temps que les fruits mettent à parvenir à leur maturité, ent partagé ces arbres en deux sections, dont la première renferme ceux dont les fruits mûrissent dans la même année qui les a vus naître; et la deuxième, ceux qui ont besoin de deux ans pour les voir murir. D'après une troisième division, fondée sur la considération des feuilles qui tombent à l'automne dans beaucoup d'espèces, ou qui persistent dans plusieurs autres, de manière qu'elles restent toujours parées d'une verdure continuelle, les chênes étoient encore partagés en deux sections principales; et même Tournefort et la plupart des botanistes qui l'avoient précédé, distinguoient les espèces comprises dans cette dernière division, sous deux noms de genre différens, Ilex et Suber. Tontes ces manières d'envisager les chêues ne présentent que de foibles moyens pour faciliter la connoissance des espèces, et elles ont toutes le grave inconvénieut de séparer et d'éloigner les unes des autres celles qui, dans l'ordre de la nature, paroissent les plus voisines. La forme très-variable des feuilles dans la même espèce de chêne, selun

l'âge des arbres, avoit d'abord écarté des botanistes l'idée d'y trouver un mode de division convenable; mais enfin, après avoir bien examiné les avantages et les inconvéniens de ce moyen, on est à peu près d'accord aujourd'hui qu'en n'ayant égard qu'à la forme des feuilles parântement développées sur des individus adultes, c'est encore celle-ei qui présente le moyen le plus facile et le plus commode pour l'étude des espèces. Ce sera donc d'après la considération des feuilles entières ou dentées, ou lobées, etc., que nous présenterons fasérie des chénes dont nous nous prosonsons de traiter.

#### \* Feuilles très-entières.

Cuèxe saux : Quereus phellos, Linn., Spec., 13-2 Mich., Arb. Amer., p. 7-4, h. 12. Se feuilles sont éroites, lancéolées, lisses, luisantes, mucronées, caduques, ses lleurs males ont quatre à cinq étamines, ce t les femelles sont réunites deux ensemble sur un pédoncule très-court; les glands qui succèdent à ces dérnières sont petits, arrondis, enveloppés à leur base, et presque jusqu'à moitié, dans une cupule mince. Cet arbre croit dans les lieux humides de l'Amérique septentrionale, et surtout dans la Virgiuie, les deux Carolines et la Géorgie. Il s'élève à la bauteur de cinquante à soixante pieds, et son trône, acquiert cinq à six pieds de circonférence : on en voitsun individu dans le jardiu royal de Trianon, près de Versailles, qui a plus de quarante pieds de haut.

Le chéne saule, considéré sous le rapport de ses propriétés, est d'un foible intérêt, et ne peut mériter d'être cultivé en Europe que comme arbre d'agrément, et à cause de la singularité de ses feuilles. Son bois est rougeatre, avec le grain grossier et les pores trés-ouverts; ce qui ne l'empêche pas cependant d'avoir beaucoup de force et de ténacité. On l'emploie peu dans les Etats-Unis, si ce n'est quelquefois pour faire des jantes aux roucs des voltures.

CMÉRE VERDOYANT Quercus vireus, Ait., Hort. Kew., 5, p. 356; Mich., Arb. Amer., 2, p. 67, t. 11. Ses feuilles sont persistantes, coriaces, ovales ou oblongues, run peu obtuses, courtement pétiolées, soyeuses dans leur jeunesse, entières dans les individus adultes, mais bordées de dents écartiées dans les jeunes arbres : ses fleurs mâles ont quatre à cinq étamines, et

les femelles sont portées sur de longs pédoncules; il succède a ces demicres des glands oblong dont la cupule est turbinée et revêtue d'écailles courtes. Cet arbre croit dans l'Amérique septentrionale, dépuis la Basse-Virginie jusqu'à la Floride et la Basse-Louisaine, dans les terrains qui sont au voisinage de la mer; il s'élève à quarante ou cinquante piets de huuter, sur un trone qui a quatre à six pieds de tour par sa base;

Le bois du chéne verdoyanta une teinle jaunatre; il est fort pesant et fort compacte; son grain est très- lin et très-servé. On l'estime beaucoup, dans les Etats-Unis, pour les constructions navales; les charrons l'emploient pour faire les jantes et les moyeux des grosses voitures; on e'ne sert aussi pour faire les vis de certaines machines, et les dents d'engrenage des roues de moulin. Son écorce seroit très-bonne pour le tannage des cuirs.

Cutari concentrations: Ouereus concentrice, Loureiro, Fl. Coch., s., p. 572. Ses feuilles sont elliptiques, aigues par les deux extrémités, très-entières, courbées en faux, glabres des deux extrémités, très-entières, courbées en faux, glabres des deux côtés ses fleurs mâles sont disposées sur des chatons droits, lineaires, réunis plusieurs ensemble vers les sommet des memeaux, les fleurs femelles sont pédonculées, placées au-dessus des mâles : les glands sont ovalet-oblongs, contenus à leur base dans une cupule labele, courte, creusée circulairement de plusieurs lignes concentriques. Ce chêne forme un arbre très-élevé. Il croit dans les foréts de la Cochinchine, Son bois est employé, dans ce pays pour les grandes constructions.

Curkus a lattus; Quereus imbricaria, Mich., Hist, des chèmes, n.º 9, t. 5 et 16. Ses fecilles sont très-rapprochées les unes des autres, lancéolées, luisantes, et d'un vert gai endessus, pubeaceutes en-dessous; ses glandés sont arrondis, sessiles. Cet arbre croit dans la Pemylvanic et le pays des Illinois, où il y'élève à la hauteur de quarante à cinquante pieds, surun trone qui en a trois à quatre de tour à sa buse. Son bois, quoique pessunt et dur, n'est que d'une qualité inférieure. Les François du pays des Illinois, dans le nord de l'Amérique septentrionale, le font fendre pour en faire des lattes et des essentes ou bardeaux.

### \*\* Feuilles dentées.

CHENE YEUSE: Ouercus ilex, Linn., Spec., 1412; Lois., in Nov. Duham., 7, p. 156, t. 43 et 44, fig. 2. Ses feuilles sont coriaces, persistantes, pétiolées, tantôtovales-lancéolées, tantôt ovales-arrondies , parfaitement entières ou bordées de dents plus ou moins nombreuses, souvent piquantes, le plus ordinairement lisses et luisantes en-dessus, toujours cotonneuses et blanchâtres en-dessous. Les chatous de fleurs mâles sont placés, un ou plusieurs ensemble, à l'aisselle des feuilles de l'armée précédente, et vers l'extrémité des rameaux. Les fleurs femelles. au nombre de quatre à huit, sont sessiles et écartées les unes des autres le long d'un pédoucule commun placé dans les aisselles des jeunes feuilles. Il leur succède des glands ovales ou ovales-oblongs, munis à leur base d'une cupule à écailles trèsmenues, fortement imbriquées et cotonneuses. Le plus souvent il ne mûrit qu'un ou deux de ces fruits; les autres avorteut plus tôt ou plus tard.

Le chéne yeuse, qu'on nomme aussi vulgairement chêne vert, ou tout simplement yeuse, croît dans les parties méridionales de l'Europe et dans le nord de l'Afrique ; on le trouve en France jusqu'aux environs de Nantes et d'Angers. Il forme en général un arbre tortueux, très-branchu, qui ne prend un grand accroissement que lorsqu'il a acquis de nombreuses années. Il se plait dans les terrains secs , sablonneux , aérés et exposés au nord; le plus souvent on le trouve isolé et dispersé cà et là au milieu des antres arbres, mais rarement croissant en famille avec ceux de son espèce, et formant masse de forêt. Son bois, pesant, dur et très-compacte, est très-utile à cause de sa longue durée, pour certains ouvrages de mécanique. On s'en sert pour faire des essieux, des poulies, et on le préfère à tout autre pour le mettre en œuvre dans des endroits qui doivent éprouver beaucoup de frottement. Son écorce est employée à tanner les cuirs. Les anciens estimoient beaucoup ses glands pour la nourriture des cochons. Certains arbres produisent des glands doux, et que l'on peut manger; d'autres n'en produisent que d'amers : on trouve même quelquefois des uns ct des autres sur le même pied. de sorte que cette différence essentielle dans la sayeur ne peut

nullement se distinguer par les formes extérieures, et servir à caractériser des variétés; il est seulement d'observation que les glands de l'yeuse ont une saveur d'autain plus agréable que eet arbre eroit à une exposition plus chaude.

CREER BALLOTE: Quercus ballota, Desf., Mem. Acad. Paris, 1799, cam fig. Ce chica n'est très-probablement qu'une variée du précédent, dont il ne differe essentiellement que par se glands très-alongés. Son hois a les mêmes propriétés que celui de l'yeuse. On l'emploie en Barbarie pour plusieurs sortes d'ouvrages. Les habituus de l'Allas se nonrissent; pendant une partie de l'année, de ses glands, qui ont une saveur douce et agréable, ils les mangent erus ou torréfie.

CHENE-LIEGE : Quercus suber , Linn., Spec., 1413; Lois., in Nov. Duham., 7, p. 159, t. 45. Cet arbre a beaucoup de rapports avec le chêne yeuse; mais il en diffère sensiblement par son écorce épaisse, erevassée et spongieuse. C'est au développement considérable que prend le tissu cellulaire qu'est due l'épaisseur de cette écorce, connue sous le nom de liége. Au bout d'un certain nombre d'années , lorsqu'on ne prend pas soin de l'enlever, cette écorce se fend, se détache d'elle-même. et est remplacée par une nouvelle écoree qui se forme endessons. Le chêne-liège croit spontanement dans les parties méridionales de l'Europe et en Barbarie. Il se plait dans les terrains sees, montueux, dans les sables quarzeux, et il paroit, au contraire, ne pouvoir venir dans les terres calcaires, car jamais on ne l'y rencontre. En France , on trouve une grande quantité de liéges dans les pays de Condom, de Nérae, dans les landes de Bazas, qui s'étendent jusqu'à Bayonne, dans quelques cantons du Languedoc. En Provence, l'habitation de ces arbres est hornée à la partie qu'on appelle les Maures, et qui s'étend depuis la Napoule, près de Grasse, jusqu'à Hyères, en suivant les bords de la mer, et en s'avançant à deux, quatre, et même jusqu'à six lieues dans les terres,

Le bois du liège est employé pour différentes sortes d'ouvrages et de constructions: mais il faut s'en servir des qu'il est coupé, ou le mettre a l'abri des injures de l'air, est pourrit en très-peu de temps, quand il est exposé alternativement à l'humidité et à la séchercese. Lorqu'on l'emploie dans la construction des nayires, il faut avoie soin de le mettré . 8. dans les parties qui doivent rester à sec ; car l'eau en détache une liqueur acre, qui rouille et détruit les clous en très-peu de temps. Dépouillé de son écorce , c'est un très-bon bois de chauffage, et sous ce rapport on le présère, à Marscille, à tout autre. Mais la partie la plus utile du liége est , sans contredit . son écorce extérieure : on en fait des bouchons, des talons de souliers, des bouécs pour les vaisseaux, des chapelets pour soutenir les filets des pêcheurs à la surface de l'eau, des malles, des caisses. Dans les pays où cet arbre croît naturellement, les usages économiques de son écorce sont encore plus multipliés : on en fait des ruches pour les abeilles . des baquets pour mettre de l'eau ; et les gens de la campagne , surtout les ouvriers qui sont occupés à la récolte de cette écorce et à sa préparation, en font des assiettes, des gobelets, des cuillers. On emploie aussi, pour nager facilement, une sorte de easaque garnie de liége, qu'on appelle scaphandre. Pline (liv. XVI. chap. 8 ) nous apprend que les femmes de l'antiquité en garnissoient leurs chaussures d'hiver, comme on le fait encore aujourd'hui. Dans quelques parties de l'Espagne , on s'en sert pour couvrir les maisons. On brûle encore cette écorce dans des vaisseaux bien fermés, pour en obtenir une poudre noire. qui s'emploie dans les arts, et qui est connue sous le nom de noir d'Espagne.

C'est tous les huit, dix et même doure aus, selon la nature du sol et de l'exposition, qu'on étache l'écore des liéges, et un arbre peut donner ainsi doure à quine récoltes. Le liége des cinq à six premières levées est le meilleur; celai qu'on ertire dans les deraireer seclotes, va toujours en diminuant de qualité. Le liège, pour être bon, doit être souple, ployant sous le doigt, élastique, point ligneux, ni poreux, et de couleur rougeatre: celui dont la couleur ire sur le jaune est mois bon ; le blanc est de la plus mauvaise qualité.

Non-seulement il se fait une grande consommation de liége en France, mais on en expédie beaucoup dans les pays du Nord 1 on en transporte dans un grand nombre d'autres contrées, et ectte matière est l'objet d'un commerce considérable. On prétend qu'en Espages on manage les glands du liége, grillés comme les châtaignes; ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ont en général une; saveur donce et agréable. Ils sont très-recherchés des pourceaux, et la qualité particulière qu'ils donnent à la chair de ces animaux, fait la réputation des jambons de Bayonne.

CHÊNE AU KERMES : Quercus coccifera , Linn. , Spec. , 1413 ; Lois., in Nov. Duham., 7, p. 180, t. 46. Cette espèce n'est qu'un arbrisseau dont le tronc se divise en un grand nombre de rameaux tortueux et diffus, formant un buisson de quelques pieds de hauteur. Ses feuilles sont ovales, coriaces, persistantes, courtement pétiolées, glabres des deux côtés, luisantes en dessus, rarement très-entières, le plus souvent bordées de dents épineuses. Ses fleurs màles sont sur des chatons réunis plusieurs ensemble en petites panicules. Ses fleurs femelles sont sessiles, au nombre de trois à sept, le long d'un pédoncule commun de la longueur de huit à quinze lignes. Ses glands, qui ne mûrissent que la seconde année. sont ovales, enfoncés à peu près à moitié dans une cupule hérissée d'écailles cuspidées, étalées, et un peu recourbées,

Le chêne au kermes croît dans les lieux pierreux, arides et sablonneux des départemens méridionaux de la France. en Espagne, en Italie, dans le nord de l'Afrique, et dans l'Orient. C'est sur cet arbrisseau que vit le coceus ilicis, insecte de l'ordre des hémiptères, employé dans la médecine comme cordial et astringent, sous le nom de kermès, et dans les arts pour teindre en rouge, sous le nom de graine d'écarlate.

Le kermes ne se trouve ordinairement que sur les jeunes rameaux, et c'est aux bifurcations des branches qu'il est le plus abondant. Pour se procurer de meilleures récoltes de kermès, on est dans l'usage de couper les tiges avant qu'elles aient trop grossi, afin de les forcer à donner de jeunes pousses.

Le kermes faisoit un objet de commerce considérable; et la richesse des pays où croit le chêne sur lequel il est produit, avant qu'on lui eût préféré la cochenille, qui n'est autre chose qu'un insecte du même genre (coccus cacti), qui vit sur le caetier nopal, et qui forme une des principales richesses du Mexique.

CHÊNE DES TEINTURIERS : Quercus infectoria, Olivier (Voy. dans l'Emp. Ottom., 1, p. 253, t. 14 et 15). Cette espèce n'est, comme la précédente, qu'un arbrisseau tortueux, divisé en 26.

rameaux nombreux, et s'élevant à quatre ou cinq pieds. Ses feuilles sont oblongues, mucronées-dentées, luisantes et d'un vert cendré eu dessus, plus ou moins pubescentes en dessous, portées sur des pétioles longs de six à huit lignes. Ses glands sont alongés, sessiles, courtement pédonculés..

Ce chêne, qui nous fournit la noix de galle du commerce, nétoit pas connu des hotanistes avant le voyage d'Olivier dans l'Empire Ottoman. C'est à ce naturaliste que nous devons la connoissance de cette espèce intéressante, qui est répandue dans toute l'Asie mineure, depuis le Bosphore jusqu'en. Syrie, et depuis les côtes de l'Archipel jusqu'aux frontières de la Perse.

« La galle, dit Olivier, est dure, ligueuse, pesante; elle nait aux bourgeons des jeunes rameaux, et acquiert depuis quatre jusqu'à douze lignes de diamètre; elle est ordinairement ronde et couverte de tabérosités, dont quelques-unes sont pointues. Cette galle est beaucoup plus estimée lorsqu'elle est cueille avant sa maturité, c'est-à-dire, avant la sortie de l'inaccte qui l'a produite. Les galles qui sont percées, ou celles dont l'insecte s'est échappé, sont d'une couleur plus claire; elles sont moins pesantes et moins propres que les autres à la teinture.

« Les Orientaux ont l'attention de faire la récolte des galles au temps précis que l'expérience leur a prouvé être le plus favorable : c'est celui où cette excroissance a acquis toute sa grosseur et tout son poids. S'ils tardoient à la cueillir, la larve qui vit dans l'intérieur y subiroit sa méta morphose, la perceroit, et paroîtroit sous la forme d'un petit insecte ailé. La galle, des-lors, ne retirant plus de l'arbre les sucs nécessaires à l'accroissement de l'insecte, se dessécheroit et perdroit une bonne partie des qualités qui la rendent propre à la teinture. Les agas veillent à cc que les cultivateurs parcourent, vers le commencement de juillet, les collines et les montagnes qui sont couvertes de chênes, lls sont intéressés à ce que les galles soient d'une bonne qualité , parce qu'ils prélèvent un droit sur leur produit. Les premières galles ramassées sont mises à part : elles sont connues, dans l'Orient, sous le nom de yerli, et désignées dans le commerce sous le nom de galles noires et de galles vertes. Celles qui ont échappé aux premières recherches, et

qu'on èueille un peu plus tard, nonmées galles blanches, sont d'une qualité très-inférieure. Les galles les plus estimées sont celles des envirous d'Alep, de Sunyrne, de Kara-Hissar, de Diarbequir, et de tout l'intérieur de la Natolie.

« On néglige presque partout de ramasser les glands; ils servent de pâture aux sangliers et aux chêves s celle-cel contribuent heaucoup à reudre le chêne petit et rabougri, en dévorant avec ses fruits une partie de son feuillage et de ses jeunes rameaux. "

L'insecte qui produit ces galles est un diplolèpe, qu'Olivier a nommé diplolepis galle tinetoriæ, et qu'il a fait figurer dans , son Voyage, pl. 15, fig. CC.

Cubeke mines (Quereus primas, Linn., Spec., 14,15; Mich., Arb. Amer., 2., p. 51, t. 7. Ses feuilles sont ovales, élargies en leur partie supérieure, ordinairement glabres et glauques dans leur parliit développement; hordées de dents grossières, portées sur dès pétioles asset loug: ses fleurs mâles sont composées de cinq'à dix étamines; ses glands, qui ont une saveur douce, sont portés sur des pédioneules quelque fois fort courts, et contenus dans une cupule écailleuse et peu profonde. Ce chêne se fait remarquer par son trone parlaitement droit, conservant souvent le même diamètre jusqu'à cinquante pieds de terre, et élevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et élevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre, et elevant sa tête vaste et touffue jusqu'à cinquante pieds de terre de la vient de ce de la vient de la vient de la vient de la levignité et de la levignité et

Le chêne primus doit être placé au premier rang des plus beaux arbres de l'Amérique septentrionale; mais, son bois étant inférieur en qualité à celui de beaucoup d'antres espéces, il ne mérite d'être considéré en Europe que comme arbre d'ornement. In es souffre pas des froids qu'on éprouve dans le climat de Paris; mais il auroit encore une végétation plus rapide et plus helle dans les départemens du Midl. Dans les Etats-Unis on l'emploie comme bois à brâler et pour les ouvrages de charronnage; comme il se fend très-facilement 'de droit fil, on peut le diviser en morceaux très-mineces.

CHÊNE DES MONTAGNES: Quereus montana, Willd., Spec., 4, p. 440; Mich., Arb. Amer., 2, p. 55, t. 8. Ses feuilles sont ovales-renversées, aiguës, blanches et cotonneuses eu-dessous,

bordées de grandes dents presque égales, dilatées à leurs somet; ses fleurs mâles sont composées de cinq à dis étamines; ses glands sont ovales-alongés, asset gros, contenus jusqu'au tiers dans des cupules turbinées, dont les étailles sont libres, ce chéne s'étève à soixant pieds de haut, sur un tronc de hait à neuf pieds de circonférence; il croit dans diverses parties des Estat-Juis d'Amérique,

Son bois est rougeâtre, pesant, bien supérieur en qualité à celui du chêne priaus; aussi l'emploie-t-on beaucoup dans son pays natal pour les constructions navales. Son écorce est excellente pour le tannage des cuirs. Il réussit très-bien dans le climat de Paris, et comme il n'est pas difficile sur le terrain, croissant au milieu des pierres et même des rochers les plus excarpés, il aeroit avantageux de le propager en France, dans les endroits analogues à ceux où il vient de préférence en Amérique.

CHÊNE EICOLORE : Quereus bicolor , Willd., Spec., 4, p. 440; Mich., Arb. Amer., 2, p. 46, t. 6. Scs feuilles sont cunéifornies à leur base, élargies dans leurs deux tiers supérieurs, et garnies de dents grandes et larges; elles ont en tout six à huit pouces de longueur sur quatre de largeur à leur sommet. Dans les arbres adultes, la surface inférieure des feuilles est d'un blanc argenté, ce qui produit un contraste remarquable avec le beau vert de la surface supérieure. Les glands ovales, assez gros, d'une couleur brunâtre, ont une saveur douce qui les rend hons à manger; ils sont portés sur un long pédoncule, et souvent deux ensemble; leur cupule est évasée, bordée de filamens courts et déliés. Ce chêne est un arbre dont la végétation est belle et vigoureuse; il s'élève de soixante à soixantedix pieds de hauteur; il croit dans la plus grande partie des Etats-Unis, excepté dans les contrées basses et maritimes. Le chêne bicolore sergit un arbre qui pourroit être utile sous le rapport de ses propriétés. Son bois est assez pesant; il a le grain fin ct assez serré; il a de la force , beaucoup d'élasticité , et se fend aisément de droit fil. « Sous le rapport de son introduction dans les forêts curopéennes, dit M. Michaux, je pense que cet arbre offre assez d'intérêt pour y trouver place, soit en le mélant, soit en le substituant alternativement aux essences qui viennent dans les lieux très-humides, tels que les frêncs, les aunes, et quelques espèces de peupliers. C'est d'ailleurs un arbre d'une belle apparence; qui ne peut que contribuer à l'embellissement de nos foréts, et des possessions des personnes qui seroient tentées de le cultiver. »

Guftwe CHATALOSIJIA : Quercus castanca, Wilde, Spec., 4, p. 441 ; Mich., Anh. Amer., 2, p. 61, t. 9. Ses feuilles sont oblungues-lanecolces, acuminées, cotonneuses en-dessous », bordées de dents presque égales, aigués et calleuses à leur somet-Les fleures mâles ont dix étamines, quelquefois moins y-les glands sont petits, ovales, sessiles, et ils ont une saveur plus douce que dans aucune autre espèce de chêne du nouyeau monde. Cet arbre croît dans les côntrées fertiles des États-Unis d'Amérique, oh il v'elève à la hauteur de soixante-dix à quatre-vingts pieds yil est principalement répandu à l'ouest des monts Alléghanis; mais il est disséaniné dans une grande étendue de pays, sans être commun nulle part.

Le chéne châtaigairer peut être employé, à cause deson port agréable, et du bet effet de son feuillage, pour être planté en Europe dans les jardins pittoresques et de grande étendue; mais aucune qualité recommandable ne paroit devoir lui mériter d'être cultivé plus en grand. Au reste, son bois a le grain peu serré, avec des pores très-nombreux, ce qui paroit annoer qu'il a peu de force, et qu'il n'est pas de longue durée.

\*\*\* Feuilles lobées au sommet.

Cutera aquatique: Quercui aquatica, Wildi., Spec., 4, p. 441; Mich., Arb. Amer., 2, p. 89, t. 17. Sea feuilles sont cuncifiormes, glabres, obscurément divisées à leur sommet en trois lobes, dont celui du milieu plus grand que les autres. Ses glandssont petits, un peu arrondis, presque sessiles, très amers, et contenus dans une cupule peu profonde et. peu decailleuse. Cet arbre, dont la hauteur excéde rarement quarante à cinquante pieds, croît dans les États-Unis depuis le Maryland jusqu'il la Floride.

Le bois du chêne aquatique est de peu de durée, ce qui sous le rapport de son utilité, ne lui mérite en aucune manière de fixer l'attention des Européens, d'autant plus que cette espèce est très-sensible au froid, et qu'elle ne réussiroit parfaitement que dans nos départemens les plus méridionaux. Cufer son : Quereus nigra, Linn., Spec., 1455; Quereus ferveginec, Mich., Arb., Amer., 2, p. 93; t. 18. Ses feuilles sont cunciformes, glabres, un peu en cœur à leur base, partages à leur sommet en trois lobes écartés, mueronés, dont celui du militue plus court. Ses glands sont arrondis, assez gros, sessiles, souvent deux à côté l'un de l'autre, et renér jusqu'à moité dans des euples très-éculleuses. Il est rare que cet arbre s'élève à trente pieds de hautenr sur deux à trois pieds de circonférence : le plus souvent il ne parvient qu'à la moité de ces dimensions. Il croit dans les terrains sees et sablonneux de la Pensylvanie, de la Virginie, de la Caroline et de la Floride.

Si le chêne noir peut offir quelque intérêt, c'est d'attires, par son feuilique assex singuier, l'attention des annatures d'arbres étrangers, mais, originaire d'un pays chaud, il ne peut vivre en pleine ferre que dans les parties méridionales de la France. Sous le rapport de son utilité, il ne mérite pas plus d'attention que le précédent. Son hois a le grain grossier, et les porestrés-ouverts. En Anérique, il n'estemployé a use une capéce d'ouvrage, parce qu'il est trop susceptible d'être attauqué dans le cour, et qu'il se ponérit tré-hecilement lossqu'il, reste exposé aux différentes intempéries de l'atmosphère. Le seul avantage qu'on en retire, c'est qu'il est excellent pour le chauffage.

# \*\*\*\* Feuilles sinuées, à lobes mucronés.

CRÉRE QUERCITAOS: Quereus linctoria, Mich., Arb. Amer., 2, p. 110, t. 23; Willd., Spec., 4, p. 644. Ses feuilles sont ovales-oblongues, sinuées, pubescentes en-dessous, partagées en lobes anguleux et mucronés. Les fleurs mâles n'ont que quatre étamines; les glands sont arrondis, un peu déprimés à leur sommet, sessiles le long des rameaux, enveloppés à moitié dans une cupule presque en soucoupe et revêtue d'un grand nombre d'écailles légèrement adhérentes. Cet arbre est répandu dans tous les Etats-Unis d'Amérique, excepté dans ceux qui sont le plus au nord; il acquirert quatre-vingts à quatre-vingt-dix pieds d'étévation, sur quatre à six pieds de diamètre, et même plus.

Le quereitron a l'avantage de prendre promptement un

grand aceroissement, de parvenir à une très-haute élévation, et de pouvoir croîter dans un mauvais sol et dans les pays les plus froids. En Amérique, on se sert beaucoup de son écorce pour, le tamage des euirs, parce qu'elle est très-riche en principe fannin. Le désagrément qu'elle a dans ec cas, c'est de donner aux cuirs une conleur jaune qu'on est obligé de faire disparoûter par un procéde particulier. Son bois, de couleur rougeatre, n'est que d'une médiocre qualité, ayant le grain grossier et les pores très-larges; cependant on l'estime à cause de as force, c'éparce qu'il résiste asce long-temps à la pour-titure. Au défaut de chêne blanc, on l'emploie pour la charpent des masions; mais éets surfout à cause de ses qualités précieuses pour la teinture, que le quereitron est un arbre recommandable pour l'Amérique du nord, et qu'il mériteroit d'être cultivé en grand en Europe.

« C'est la partie cellulaire de l'écorce de cette espèce , dit M. Michaux, qui fournit le quercitron, dont on fait actuellement un très-grand usage pour teindre en jaune la laine, la soie et les papiers de tenture. D'après les auteurs qui en ont parlé, entre autres le docteur Bancrost, à qui on est redevable de cette déconverte, une partie de quercitron donne autant de substance colorante que huit on dix parties de gaude. La décoction du guereitron est d'une couleur jaune brunatre : les alcalis la rendent plus foncée, et les acides plus claire. La solution d'alun n'en separe qu'une petite portion de matière colorante, qui forme un précipité d'un jaune foncé : les dissolutions d'étain y produisent un précipité plus abondant et d'un jaune vif. Pour teindre la laine en jaune : il suffit de faire bouillir le quercitron avec un poids égal d'alun; on introduit ensuite l'étoffe, en donnant d'abord la nuance la plus foncée, et en finissant par la couleur paille. On peut aviver ces couleurs en faisant passer l'étoffe, an sortir du bain, dans une cau blanchie par un peu de craic lavée; on obtient une couleur plus vive par le moyen de la dissolution d'étain. Le quercitron peut être substitué à la gaude pour les différentes nuances qu'on veut donner à la soie, qui doit être d'abord alunée : la dose est d'une à deux parties de quercitron pour une de soie. »

CHANE ROUGE: Querous rubra, Linn., Spec., 1413; Mich.,

Arb. Amer., 2, p. 126, t. 26. Ses feuilles sont oblongues, glabres, longuement pétiolées, partagées en sept à neuf lobes aigus et chargés de dents mucronées-sétacées. Ses glands sont ovales, sessiles, contenus dans une cupule plane en-dessous. Ce chéne s'étev souvent à plus de quatre-ringts pieds de hauteur. Il est très-commun dans le Canadu et duns le nord des Patat-linis.

Cnése ficalante : Quereus coceinea, Willd., Spec., 4, p. 46, 5 lich., Arb. Amer., p. 116, 1. 5. Cc chêne est, comme le précédent, un très - grand arbre qui parvient à soixante-quinne et juqué quatre-vints pieds d'élévation. Ses feuilles sont oblongues, glabres, longuement pétiolées, profondément sinuées, partagées en lobes divariqués, et chargés de dents mucronées-estacles; ess fleurs mâles n'ont que quatre étamines; ses glands sont ovoides, arrondis également à leurs deux extrémités, contenus jusqu'à la motifé dans une cupule turbinée, très-écailleuse. Cet arbre croit abondamment dans la haute Géorgie, les hautes Carolines, la Virginie, le New-Jersey; il est rare dans les parties des Etats-Unis qui sont plus au nord.

Le chêne rouge et le chêne écarlate sont de beaux arbres; mais ils ne se distinguent par aucune propriété utile, leur bois n'étant que d'une médiocre qualité. Leur fructification est bisannuelle, de même que celle du quercitron; leurs fœilles, qui prennent en automne une teinte d'un rouge plus ou moins vif, forment alors un contraste frappant avec les autres arbres, et cette singulière altérațion de leur feuillage les rend propres à l'embellissement des pares et des grands jardijs.

Chière Vidant: Quereus aggylops, Linn., Spec., 1414; Oliv., Voy., p., p. 254, t. 15. Cet arbre a le port et la hauteur de notre chêne rouvre. Ses feuilles sont longues de trois pouces sur deux de large, arrondics à leur base, portées sur un pétiole long de neuf à dix lignes, hordées de grosses dents dont chacune se termine par une pointe sétacée; ces mêmes feuilles sont épaisses, orriaces, d'un vert plus ou moins foncé, un peu luisantes en-dessus, quoique couvertes d'un léger duvet, blanchtres tetodonneuses en-dessous. Ses glands sont courts, un peu creusés à leur sommet, plus gros que dans aucune autre espèce d'Europe, enfoncés environ au tiers on à moité dans une eu-

pule dont les écailles sont libres à leur partie supérieure, larges d'une ligne et demie à deux lignes, longues de plus de six, les unes redressées, les autres à demi-étalées, et les plus extérieures enfin un peu réfléchies en arrière. Cette espèce croît sur la côte occidentale de la Natolie, dans les fles de l'Archiple, et dans une grande partie de la Grèce.

Selon Olivier, les Grecs modernes nomment vélani le chêne qui fournit la vélanède, qui, d'après le même auteur, n'est autre chose que la cupule des glands de cet arbre. Les Orientaux, les Italiens et les Anglois emploient cette cupule, ainsi que la noix de galle, dans les teintures, Les négocians françois n'en font passer quelquefois à Marseille que pour l'envoyer de là à Gênes et à Livourne. Nos teinturiers ont jusqu'à présent négligé de se servir de cette substance. « On recueille beaucoup de velani, dit Tournefort, dans l'île de Zia, une des îles de . l'Archipel, autrefois Ceos. Le fruit n'étoit pas mûr dans le temps que nous y étions. Les Grees l'appellent velani, et l'arbre, velanida. Le commerce du velani est le plus considérable de l'ile: on y en recueillit, en 1700, plus de einq mille quintaux. On appelle petits velaniles jeunes fruits cueillissur l'arbre, beaucoup plus estimés que les gros, qui tombent d'eux-mêmes dans leur maturité; les uns et les autres servent aux teintures et à tanner les cuirs. Les petits se vendent ordinairement un écu le quintal, au licu que les gros ne valent que trente sous; mais le plus souvent on les mêle.

\*\*\*\* Feuilles sinuées, à lobes mutiques.

CHORN BLANG: Querous alba, Lino, Spec. 1414; Mich., Arb. Amer., 2, p. 13, t. 1. Ses feuilles sont oblongues, sinuées-pinnatifides, découpées en lobes oblongs, obtus, et le plus souvent trés-entiers. Les fleurs mâles, ont de cinq à dix étamines; les feuelles sont portées sur des pédoncults de buit à dix lignes de longoeur: il leur succède des glands seser gros, ovoides, d'une saveur-douce, contenus dans une eupule peu profonde, relevée d'écailles tuberculeuses et grisstres, Cet a brer sélève à soixque-dix et quatre-vingts pieds de hauteur. Il croit dans toute l'Amérique septentrionale, depuis le Canada jusqu'à la Floride. C'est, de toutes les espéces de chônes du nouveau continent, celle qui a le plus de rap-

port avec les chênes d'Europe, et particulièrement avec le chêne à grappes.

Le bois du chêne blanc est, de toutes les espèces naturelles à l'Amérique septentrionale, celui qui est le meilleur, et dont l'usage est le plus général; il a le grain moins serré, il est moins pesant, moins compacte, que notre chêne à grappes et que notre rouvre : mais il est celui qui en approche le plus. On l'emploie principalement pour faire la charpente des maisons; il n'en est aucun qui soit aussi nécessaire dans les constructions navales. On en fait beaucoup d'usage pour les digues, les pilotis. En Amérique, c'est, de toutes les espèces de ce genre, presque la seule, et certainement la meilleure dont on puisse faire des tonneaux propres à contenir les vins et les liqueurs spiritueuses. La quantité de merrain qui s'emploie pour cet objet, est très-considérable. et la consommation est prodigieusement augmentée par ce qui s'en exporte tant en Angleterre que dans les colonies des Indes occidentales, et aux iles Madère et de Ténérisse. Le bois des jeunes chênes blancs est fort élastique et susceptible de se diviser en lames très-minces et très-petites, dont on fabrique des paniers, des seaux, des cercles, et autres objets.

CHENE-RODVRE : Ouercus robur , Linn. , Spec. , 1414 ; Lois. , in Nov. Duham. , 7., pag. 176, t. 52. Le chêne-rouvre ou roure; nommé aussi chêne málc, est un grand arbre qui s'élève à soixante pieds et au-delà, sur un tronc de six à douze pieds de circonférence. Ses feuilles sont pétiolées. ovales-oblongues, sinuées ou bordées de lobes arrondis, luisantes et d'un beau vert en-dessus, le plus souvent glab. es des deux côtés. Le périanthe des fleurs males, divisé jusqu'à moitié en cing divisions ovales, légèrement ciliées, renferme cing à neuf étamines. Les fleurs semelles sont sessiles, ou portées sur de courts pédoncules; il leur succède des glands ovoides, ou ovales-alongés, contenus jusqu'au tiers dans une cupule revêtue d'écailles grishtres et étroitement imbriquées. Cet arbre croit dans les forêts de l'Europe; il présente un nombre prodigieux de variétés, que l'on peut distinguer par les feuilles découpées plus ou moins profondément, par la longueur de leur pétiole, par les poils dont elles peuvent être chargées en-dessous, et enfin par la gros-

- Gong

seur et la disposition des glands sessiles, pédonculés, solitaires, géminés ou agglomérés plusieurs ensemble.

Les deux espèces de chênes les plus communes en France sont le ronvre et le chêne à grappes, que Linnæus avoit confondus sous le nom de quercus robur. Ce sont elles qui forment le fonds et sont le plus bel ornement des forêts enropéennes. C'est à ces deux espèces que s'applique particulièrement tout ce qu'on dit du chêne en général. Ce sont elles dont le bois est la buse de notre chauffage ct entre dans la plupart de nos constructions. Ce bois l'emporte par la solidité et la durée sur tous les autres bois de l'Europe ; ce qui fait qu'on le préfère pour tous les ouvrages qui exigent ces qualités, comme charpentes, navires, moulins, etc. On a vu des charpentes de chêne durer plus de six cents ans, et l'on assure que dans l'eau elles peuvent se conserver deux et presune trois fois aussi long-temps. Plusieurs anciennes charpentes qu'une longue suite de siècles n'a point détériorées, et qu'on prétendoit être de châtsignier, ont été reconnues pour être de chêne.

Le bois du chêne-rouvre est plus dur. plus pesant, que célui du chêne à grappes; ses fibres ont aussi plus de tenacité, et offrent une plus grande résistance aux efforts. Les Anglois en faisoient autrefois beaucoup de cas pour la capstruction de leurs vaisseaux; ils prétendoient que les boulets pouvoient le percer, mais nou le fracasser, Son hois fournit beaucoup plus de piéces courbes pour les constructions navales que le chône à grappes. On en fait des caçênes de vaiseaux, des foits de presonirs, des portes ételuses, des pilet s, des poutres, des solives. Les charrons l'emploient pour faire des rayons de rouces, des hernes, des charrues, et plusieurs autres ouvrages. C'est la meilleure espèce de hois pour le chauffage; aucune autre ne douie plus de chaleur en brâ-lant, Le pied cube pèce soisante-dux à soixante-douze livres.

Cubics a casarés: Quereus racemous, Lamk, Diet. eneyer, 1, p. 715; Lois., in Nov. Duham, 7, p. 277, 1, 54. Le clebre à grappes, appelé vulgairement chène blane, graselin, est la plus grande espèce de nos chènes d'Europe. Ses feuilles sout esseiles, ou presque essistes, ovales-obloqueus, sinuéres, bordèes de lobre obtus et même arrondis; glabres des deux côtés. lisses et luisantes en-dessus, un peu glauques en-dessous, Sex fleurs males ont un périanthe quinquéfide, et environ dix étamines; ses fleurs femelles sont sessiles, au nombre de quatre dix, espacées le long d'up pédoucule commun: à ces fleurs succèdent deux à trois glands, contenus dans des cupules revêtues d'écailles brundtres, étroitement imbriquées. Cet arbre croit en Europe dans les forêts.

Le chêne à grappes est employé, comme le chêne-rouvre. à un grand nombre d'usages; mais il en est plusieurs auxquels il est plus particulièrement réservé, il est excellent pour la charpente des maisons. Comme il a tres-peu de nœuds, et qu'il se fend aisément en douves minces, cela le rend précieux pour la fabrication des tonneaux, des cuyes, et de tous les vases nécessaires à la confection ou à la conservation du vin. La même cause le fait employer de préférence pour lattes. échalas, bardeaux; il est plus recherché pour tous les ouvrages de menuiserie, parce qu'il est plus facile à travailler. Il parvient à une taille colossale dans les bons terrains? M. Secondat, dans ses Mémoires sur l'histoire naturelle du chêne, dit en avoir vu un qui avoit trente-deux pieds de tour à la portée des bras des hommes, et dout le tronc, de douze pieds de hauteur, se partageoit ensuite en trois grosses tiges. Il réussit très-bien d'ailleurs dans un terrain graveleux, pourvu qu'il soit humecté.

Cucku praamoa, ! Quereus fastigiata, Lam., Dict. eåc., 1, p. 725; Lois., in Nov. Duham. 7, p. 178, t. 55. Cet arbre se fait remarquer par son port extraordinaire, semblable à celui du peuplier d'Italie ou du cyprés pyramidal. La direction de ses branches régulièrement redressées, et toutes dirigées vers le sommet, de manière à former exactement la pyramide, est véritablement la seule chose qui puisse le faire distinguer du chéne à grappes, dont il a tous les autres caractères; cependant nous avons remarqué que toutes ses feuilles sont en général plus distinctement pétolées, et jamais sessiles.

Cet afbre se trouve en France, dans les vallées des Pyrénées occidentales et dans les Landes; mais on n'en rencontre que des individus isolés et prés des habitations, ce qui annonce qu'il, n'y est point indigène. M. Corréa assure, selon M. Desfontaines, qu'il est originaire de Portugal. On commence à le cultiver, comme arbre d'ornement, dans les pépinières de Paris; il pourra servir un jour à la décoration des pares et des jardins paysagers; il est aussi trés-propre à faire de belles avenues. Comme il n'est pas encore commun, on le greffe sur le rouvre ou sur le chêne à grappes.

CHÊNE DES PYRÉNÉES : Quereus pyrenaica, Willd., Spec., 4. p. 451; Lois., in Nov. Duham., 7, p. 178, t. 56, Cette espèce s'élève moins que le chêne à grappes et que le rouvre; ses feuilles sont pétiolées, inégales à leur base, découpées plus ou moins profondément en lobes arrondis : dans leur jeunesse elles sont abondamment convertes d'un duvet velouté , blanchâtre et doux au toucher; dans l'âge adulte, la surface supérieure se dépouille en totalité ou en partie de ce duvet, mais l'inférieure en reste toujours chargée. Les fleurs males sont disposées en chatons longs de trois à quatre pouces, grêles, velus, et chacune d'elles a un périanthe à six divisions oblongues, ciliées, et dix étamines ou environ. Les fleurs femelles sont disposées, six à dix ensemble, le long d'un pédoncule trèsvelu et placé dans les aisselles des feuilles supérieures des jeunes rameaux. Les glands sont en général ovoïdes, plus ou moins gres, scion les variétés, qui sont nombreuses dans cette espèce. Ce chêne croît en France, dans les Basses-Pyrénécs et dans toute la partie de l'Ouest qui s'étend depuis le pied de ces montagnes jusqu'au Mans et à Nantes. Il aime de préférence les terrains sablonneux. On le connoît dans les Landes et dans les Pyrénées, sous les noms de chêne poir, tauzin ou tauza : à Angers et à Nantes, on l'appelle chêne doux ; au Mans, chêne brosse; les Basques le nomment amenza ou ametça.

Le bois de cette espèce a beaucoup plus d'aubier que lea autres chênes de France; et si on ne prend la préeaution d'en-lever entièrement tout cet aubier lorsqu'on veut mettre ce bois en œuvre, les vers ne tardent pas à l'attaquer; ils y pullent, pénétrent mêne jusqu'au cœur pour s'ern nourrir, ct finissent par le détruire. Cet inconvénient, joint au défaut qu'il a de se beaucoup tourmenter, fait qu'en général ce bois est rejeté des constructions. La meilleure manière de lui genlever ses mauvaises qualités, est de le laiser sécher dans son écorce pendant cinq à six ans avant de l'employer; quand il est parfaitement sec, il acquiert tant de durcté qu'il devient très-difficile à tavasiller, et qu'il fait souvent casser

, Gragie

les outils des ouvriers : comme il a beaucoup de nœuds, il se fend mal de droit fil. Mais, sous le rapport du chauffage, on ne peut avoir de meilleur bois ; il donne un feu très-ardent et qui dure long-temps. Il a l'avantage de s'accommoder de terres stériles, dans lesquelles le rouvre et le chêne à grappes ne sauroient vivre : il v pousse de fortes racines rampantes, qui vont chercher au loin la nourriture de tout l'arbre. Ses bourgeons et ses seuilles sont rarement attaqués par la dent des bestiaux. Sa végétation est plus tardive, au printemos, que celle du chêne à grappes, ce qui fait qu'il est bien moins souvent attaqué par les dernières gelées de eette saison. Quoique son bois, dans toute sa force, soit plus dur que celui du chêne à grappes, il est dans sa jeunesse plus flexible; ce qui fait qu'on peut alors l'employer à faire des cercles, tandis qu'on ne pourroit en faire avec celui de l'autre. Son écoree sert pour le tannage des cuirs, et ses glands sont reeherehes pour la nour. riture des porcs.

CHENE ÉTOILÉ : Oereus stellata, Willd., Spec., 4 : p. 452 : Mich., Arb. Amer., 2 . p. 36 . t. 4. Scs feuilles sout oblongues . pubescentes en-dessous, partagées en eing lobes, dont les inférieurs entiers, les supérieurs dilatés et divisés en deux découpures. Les chatons males sont quelquefois très-courts, et les fleurs femelles sont réunies trois à quatre ensemble sur un pédoncule assez court ; les glands sont ovoïdes-arrondis , de grosseur médioere, contenus jusqu'au tiers de leur longueur dans une cupule grisatre et légèrement inégale à sa surface, ils ont une saveur douce. Ce chêne s'élève rarement à plus de quarante ou cinquante pieds. Il croit dans les terrains secs et graveleux de l'Amérique septentrionale, depuis le Canada et la Nouvelle-Angleterre jusqu'à la Floride, Le bois de cet arbre a le grain assez fin et assez serré; il a beaucoup de force. et dure long-temps : mais, comme il n'acquiert pas de grandes dimensions, cela borne son emploi à certains ouvrages. On s'en sert principalement dans le pays pour faire des pieux', du merrain, et pour le charronnage. La disposition oblique de ses branches le rend propre à être employé pour les genoux des vaisseaux. L'avantage qu'il a de pouvoir eroitre dans les terrains sees et maigres, est un motif suffisant pour qu'on eherehe à le multiplier en France.

CHÊNE A FEUILLES EN LYRE : Quercus Lyrata, Willd., Spec., 4. p. 453; Mich., Arb. Amer., 2, p. 42, t. 5. Ses feuilles sont oblongues, sinuées, glabres, ayant leurs lobes inférieurs entiers et plus courts, les supérieurs dilatés, tronqués et souvent échancrés, le terminal à trois pointes. Les glands sont arrondis, plus larges que longs, comme déprimés à leur sommet, presque complétement renfermés dans une cupule qui est hérissée d'écailles terminées en pointes courtes et rudes. Cette espèce croft dans les marais et sur les bords des rivières des parties basses et maritimes des deux Carolines, de la Géorgie et de la Floride orientale; elle parvient à une élévation et à un diamètre considérables. M. Michaux fils dit en avoir vu des individus qui avoient plus de quatre-vingts pieds de hauteur sur dix à douze pieds de tour; son bois, quoique inférleur en qualité à celui du chêne blanc, est néanmoins estimé pour plusieurs sortes d'ouvrages. Cet arbre ne pourroit réussir en France que dans les parties les plus chaudes de nos départemens du Midi.

Cutex ouvroants: Quercus oliveformis, Mich., Arb. Amer., 2, pag. 52, t. 2. Ses feuilles sont oblongues, glabres, glauques en-dessous, profondément et inégalement lobées. Ses glandas sont ovales-alongés, presque entièrement renfermés dans une-cupule qui a sa surface revêtue d'écalités sesillantes, dont les pointes se recourbent en arrière, excepté vers le bord supérieur, oû clles se terminent en filamens délies et flexible. Cette espèce forme un arbre de soixante à soixante-dix piedade hauteur; elle croit dans l'Amérique septentrionale, sur les bords de la rivière de Hudon et dans l'Etat de New-Yorck. La disposition particulière des branches secondaires de ce chême; qui sont menues, flexibles et toujours inclinées vers la terre, le rend très-propre à être cultivé pour l'embellissement des parce et des jardins payagese.

Chikk: A GAOS FAUT: Quereus macrocarpa, Willd., Spec., 4, p. 455; Mich., Arb. Amer., 2, p. 34, t. 5. Ses feuilles sont : oblongues, d'un vert un peu sombre, légèrement pubescentes en-dessous, sinuées profondément ou découpées en lobes inégaux, plus grandes que celles d'aucure autre espéce connue, ayant souveut quinze pouces de longueur, sur huit pouces dans leur partié la plus large. Les glands sont ovoides, plus gros que

27

ceux d'aucun autre chéne de l'Amérique septentionale, ou de l'ancien continent, contenus jusqu'à moitié, ou jusqu'aux deux tiers, dans une cupule épaisse et hémisphérique, revêtue, dans la plus grande partie de son étendue, d'écailles ovales aigués, et garnic en son bord de filamens déliés et flexibles.

Ce chéne croît dans l'Amérique septentrionale, dans toutes les contrées qui sont à l'ouest des monts Alléghanis. c'est un trés-bel arbre qui s'élère à soixante ou quatre-vingts pieds. Son beau port, la hauteur à laquelle il peut parvenir, l'ampleur de ses feuilles, la grosseur énorme de ses fruits, sont bien faits pour attirer l'attention des amateurs de cultures étrangères, et pour lui mériter une place dans les parcs et les grands jardins.

CHÊNE CHEVELU: Quereus cerris; Linn., Spec., 1415; Lois., in Nov. Duham., 7, p. 182, t. 57. Le chêne chevelu est un trèsbel arbre, qui parvient à une hauteur et une grosseur égales à celles des plus grandes espèces de ce genre ; ses feuilles sont pétiolées, oblongues, glabres, et d'un vert un peu foncé en-dessus, pubescentes en-dessous, rétrécies à leur base, sinuées-pinnatifides en leurs bords, ou partagées en lobes oblongs, lancéolées, dentées. Les glands, portés deux à quatre. près les uns des autres, sur un pédoncule ligneux, long de quelques lignes, d'un poucc au plus, quelquefois presque sessiles, sont ovoïdes-alongés, enfermés jusqu'au tiers inférieur dans une cupule revêtue d'écailles étroites, pointues, subulées. diversement contournées, qui la font paroitre comme chevelue. Cette espèce croft en Espagne, en Italie et dans plusieurs provinces de France, comme la Provence, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Poitou, etc. Le bois du chêne chevelu est d'une excellente qualité; il est employé par les tourneurs, les menuisiers, les charrons, les tonneliers; on s'en sert dans les constructions navales. La chair des cochons qui ont été nourris avec son gland est délicieuse, ferme, et se conserve longtemps.

Cassu pu Touraupout: Quereus Tourrefortii, Willden, Spec, 4, p. 455; Quereus cerris, Oliv. Yoy, 1, p. 221, t. 12. Cette espèce a beaucoup de rapports ave la précédente; mais elle en différe par ses feuilles cotonneuses en-desous, plus profondément pinnatifides, à lobes distans très-entiers, et



par ses fruits plus gros. Elle croit dans l'Arménie, l'Asie mineure et la Syrie. C'est particulièrement ce chêne, el le chêne à grappes, que les Turcs emploient dans leurs constructions navales : on l'apporte à l'arsenal de Constantinople des côtes de la mer Noire, et on s'en sert le plus souvent pour la charpente des maisons.

## Histoire du Chêne en général.

Le chêne domine en roi parmi les arbres de l'Europe: c'este le plus beau comme le plus robuste des habitans de ros forêts. C'est son image qui s'offre d'abord à la poésie quand elle veut petindre la force qui résiste, comme celle du lion pour expriner la force qui agit: le nom latin rober indique cette vigueur qui caractérise le chêne. C'est par cette qualité, plusôt que par as grosseur, que le chêne l'emporte sur tous les arbres indigénes, et sur un grand nombre de ceux des autres climats. Il ne s'é-lève jamais aussi haut que quelques espéces de pias et de paimiers, et son trone n'acquiert janais les dimensions effrayantes de celui du haobab 1, pe lus gros des enfans de la terre.

Quoique la vie du chêne ne soit pas non plus comparable à celle de ces olosase des bords du Niger, dont quelque-sum paroissent dater d'aussi loin que les premiers souvenirs des hommes, elle n'en est pas moins très-longue relativement à la nôtre et à celle de la plupart des créatures.

Plot et Ray citent plusieurs chênes d'une grosseur vraiment étonnante. Les branches de l'un, mesurées depuis le tronc, avoient cinquante-quatre pieds de longueur; un autre, de trente pieds de circonférence, s'élevoit jusqu'à cent trente.

Le malheureux Charles I.", roi d'Angleterre, fit employer dans la construction d'un vaisseau fameux un chêne qui fournit quatre poutres, chacune de quarante-quatre pieds de long, sur quatre pieds neuf pouces de diamètre.

Daléchamps, vol. 1, p. 11, dit qu'on voyoit de son temps, dans la forêt de Tronsac en Berry, un chêne d'une élévation et d'une grosseur presqu'incropables: François I.", charmé de la beauté de cet arbre, le fit entourer d'une terrasse et d'une barrière, et venoitse délasser sous son ombrage quand il avoit chassé dans cette forêt.

Pline, liv. 16, chap. 44, fait mention d'une yeuse que l'on

voyoit de son temps, près de Tusculum, dans le voisinage d'un bois consacré à Diane. Le tronc de cet arbre merveilleux avoit trente-quatre pieds de tour, et donnoit naissance à dix branches principales qui, par leur grandeur et leur grosseur, valoient chacune un gros arbre, de sorte que cette yeuse formoit à elle scule une petite forêt.

Le chéne croît lentement : un chéne de cent ans n's souvent pas plus d'un pied de diamètre : c'est jusqu'à quarante ans environ que son accroissement est le plus prompt; après cetté époque, il devient moins sensible, et se ralentit progressivement. Le chéne vit communément deux à trois cents ans, et encore la main de l'homme vient le plus souvent abréger son existence; car, si l'on calculoit l'âge auquel cet arbre peut atteindre par la grosseur à laquelle les chénes dont il vient d'être parlésont parvenus, on croinoit facilement qu'un chêne peut vivre dix à douce siécles et plus. Pline, dans le chapitre déjà cité, rapporte qu'il y avoitsur le Vatican une yeuse plus ancienne que Rome, et sur laquelle une inscription étrusque, en caractères d'airain, indiquoit que dès ces temps reculés elle avoit été l'abète de la vénération des hommes.

Le chêne commence tard à donner des fruits; on a remarqué que sa fécondité augmente avec son àge, et que c'est dans la vieillesse qu'il porte le plus. Ce fruit, d'une forme assez particulière, et connu de toute antiquité sous le nom de gland, a donné son nom à plusieurs sortes d'ornemens dont il a fourni la première idée.

C'étoit, dans la Grèce, une tradition universellement reque, que les premiers habitans de ce pays, veaus des environs de la mer Caspienne, et établis dans la partie montagneuse de l'Epire, appelée Chaonie, y avoient long-temps vécu de glands. C'est sans doute à cause de cela que Virgile appelle quelque part ce fruit glandem chaoniam. C'est sans doute auss la vériable origine de la célébrité des chênes de Dodone, situés dans cette partie de la Grèce, et du respect qu'on leur portoit.

Les Arcadiens prétendoient avoir appris de Pélasge, fils de Jupiter et de Niobé, à se nourrir de glands. Ils conservèrent cet usage lors même que les autres Grecs vivoient de céréales : ce qui leur fit donner le surnom de balanophages.



Ovide met le gland au rang des fruits qui faisoient les délices des hommes pendant l'âge d'or.

Jysa quoque immunls, rastroque intacta, nee ullis Saueia vomeribus, per se dabat omnia tellus: Contentique eibis nullo cogente creatis, Arbuteos fatus montanaque fraga legebant, Cornaque, et in duris harcenti mora rubetis, Et quæ deciderant patulá Jovis arbore glandes. MERANDESS, lib. I. v. 101.

On ne peut entendre par cet âge d'or que l'époque qui a précédé la civilisation des peuples de l'Europe, et où les hommes, sauvages et sans industrie, n'avoient encore pour nourriture que les fruits des forêts. Si l'on a plus parlé des glands que des autres, c'est qu'ils sont les plus abondans dans les forêts de l'Europe, et qu'il paroit d'ailleurs certain que dans ces temps reculés on appeloit glands la plupart des fruits, au moins tous les fruits durs, comme on appeloit chênes la plupart des arbres. Glandis appellatione omnes fructus continentur, dit Pline, liv. 7, chap. 56. Le même auteur appelle ailleurs la faine du hêtre glans fagi, et l'on donnoit au noyer le nom de Dios balanos, Jovis glans, dont juglans est l'abrégé. Ainsi, lorsqu'on lit dans plusieurs auteurs anciens que les glands furent la principale nourriture des premiers habitans de l'Europe, on voit que ce n'est pas uniquement des fruits du chêne, mais des fruits en général qu'il faut l'entendre.

Au resie, les glands de plusieurs espèces de chênes sont récliement doux et bons à manger, comme les noisettes et les châtaignes. On a mangé, de toute antiquité, et on mange encore aujourd'hui en Portugal, dans quelques parties de l'Espane et de l'Italie, les glands du chêne-liège, du chêne-ballote, et autres. Dans toutes les villes de la Morée et de l'Asie mineure, ci les commentes qu'on vend dans les marchés une espèce de gland de chêne bon à manger. Dans la Mésopotamie et dans le Curdistan les glands sont gros et longs comme le doigt, et très-bons à manger, selon Michaux. Les Barbaresquee, d'après M. Desfontaines, mangent les glands du chêne-ballote crus ou correfiés; les habitans de l'Atlas s'en nourrissent une partie de l'année, et en Espagne et en Portugal les plantations de halotes sont d'un très-bon produit. Dans l'Amérique septentio-

nale, M. Michaux fils dit que plusieurs espèces de chênes produisent des glands doux et bons à manger, et il cite entre antres le chêne blane, le chêne prinus, le chêne de montagne, et le chincapin.

Pline dit que les glands font même, en temps de paix, la richesse de plusieurs nations, et parle de l'art d'en faire du pain, connu de son temps. Les habitans des montagnes du Liban requeillent, quand ile

Les habitans des montagnes du Liban recueillent, quand ils manquent d'autres vivres, les glands du chêue, et les mangent bouillis on cuits sous la cendre,

Galien raconte que, pendant une longue famine, les habitans de son pays furent obligés de se nourrir de glands.

Simon Paulli dit que la même chose arriva de son temps dans le Meckelbourg, sa patrie, après la guerre de Bohème.

En France, dans une année de disette (1709), de pauvres gens firent du pain avec la farine de nos glands communs. Quoique ce pain fût désagréable, il s'en fit une grande consommation dans quelques provinces.

Ces deux derniers faits prouvent que les glands, même ceux de neschênes communs, peuvent être de quelque ressource dans une grande famine. Linnœus conseille de les torrefier avant de les moudre, pour rendre moins lourd le pain qu'on en fait; et M. Boss dit qu'on peut ôter à ces glands un peu de leur àoreté. en les faisant cuire dans une lessive alcaline.

Si les hommes peuvent manger certaines espèces de glands, toutes indifféremment fournissent une nourriture abondante à des animaus sauvages de nature diverse. En Europe, l'ecert, le chevrenil et le sauglier vivent, pendant tout l'hiver, du gland des chênes de nos hois. En Asie, les faisans, les pigeons ramiers le partagent avec les bêtes fauves. Dans l'Amérique septentrionale, l'ours, l'écureuil, le pigeon et la dinde sauvages recherchent aussi le gland des chénes. Plusieurs espèces de quadrupédes et d'oiseaux de ce contineut, ayant consommé les glands d'un territoire, se rendent par troupes innombrables dans les pays où ces fruits se trouvent plus abondans.

Parmi nos animaux domestiques, le cochon est celui qui recherche le plus les glands pour en faire sa nourriture; mais on peut habituer plusieurs autres animaux à en manger, et en les faisant un peu cuire et légèremeut concasser, on pourroit

en nourrir toutes sortes de volailles. Les dindes principalement en sont en général très-friandes, et les avalent tout entiers.

Toutes les parties du chêne sont en général styptiques et astringentes; ce sont ces propriétés résidant éminemment dans son écores, qu'il a rendent la plus propre au tannage des cuirs. On n'emploie ordinairement que celle des taillis de quinze à trente ans, quoique celle du bois plus vieux soit au moins aussi bonne.

C'est à la séve du printemps qu'on dépouille le chêne de son écorce, qu'il faut laisser sécher à l'ombre. La meilleure est celle des arbres qui ont crú dans un terrain seç; cellè de certaines espèces, comme le tauxin ou chêne des Pyrénées, paroit aussi contenir plus abondamment le tannin, ce principe astringent, qui donne de la solidité au cuir.

Lorsqu'on est obligé d'employer du bois de chén cencore vert, il suffit, dit-on, pour lui donner promptement les qualités du bois sec et pour le garantir des vers, de le laisser quelques mois seulement dans l'eau.

L'aubier du chêne est très-épais et très-marque. Il est défendu aux ouvriers, par leurs statuts, de l'employer, parce qu'il pourrit facilement, et ne tarde pas à être attaqué par les vers.

Buffon, Duhamel, Varenne de Fenille et Hassenfratz ont fait des expériences sur les movens d'augmenter la force, la solidité, la durée du bois de chêne, et de donner à l'aubier la même qualité qu'au bois même : ces moyens consistoient à écoreer et à laisser sécher les arbres sur pied avant de les abattre. Il avoit paru résulter surtout des expériences de Buffon et de Duhamel, que le bois, écorcé avant d'être abattu, devenoit plus dur, plus ferme, plus pesant, plus fort; d'où ils avoient cru pouvoir conclure qu'il devoit aussi être de plus longue durée : mais plusieurs forestiers recommandables par leurs connoissances, entre autres M. Becker, inspecteur des forêts à Rostock, et M. Laurop, grand-maître des forêts du duché de Berg, reprochent à Buffon et à Duhamel de s'être trompés dans les conclusions qu'ils ont tirées de leurs expériences, et de n'avoir pas d'ailleurs fait ces dernières avec toute l'exactitude nécessaire. MM. Becker et Laurop n'attribuent la plus grande pesanteur et la plus grande tenacité des chênes écorcés sur pied par Buffon et Duhamel, qu'à ce que le bois

de ces arbres n'étoit pas suffisamment desséché, et qu'il l'étoit dans toutes les proportions beaucoup moins que celui des chênes qui avoient été abattus dès le commencement des expériences, et qui avoient séché pendant deux ans dans leur écorre; car c'étoit avec du bois de ces derniers que Buffon avoit fait ses expériences comparatives.

M. Baudrillard, qui a écrit sur le méme sujet, assure d'allleurs que l'écorcement des bois a l'inconvénient de renfermer dans le corps des arbres un amas de sues fermentecibles qui, par la facilité avec laquelle ils se dissolvent à l'humidité, donnent lièu à la pourriture; que ces mêmes sues occasionent les fentes qui se formeit dans ces sortes de bois pendant l'été et pendant les gelées. Enfin, ce qui doit encore faire prohiber la méthode de l'écorcement, c'est la cherté de cette opération, la mort des souches qui en est la suite, la perte de l'écorce des branches, et l'analogie qui existe entre les arbres morts sur pied par l'ellét de l'écorcement, et eux dont la mort est naturelle, Jesquels sont généralement réputés mauvais par les ouvriers qui font l'emploi de leur bois.

Un végétal aussi considérable que le chène ne peut manquer de nourrir et d'abriter un très-grand nombre d'insectes. On en trouve plus de deux cents espèces sur les chêncs des environs de Paris seulement.

Il n'est point de partié du chêne qui ne serve d'aliment ou de retraite à quelque insecte: une soule de larves, de celles des coléoptères surtout, persorent son bois, malgré sa dureté.

Nous svoas parlédu kermés ou de la cochenille, qui fournit la graine d'écarlate, et de l'insecte qui produit la galle du commerce: nous n'y reviendrons pas. D'autres cochenilles vivent sur différentes espèces de chênes, mais ne servent à aucun usage.

Plusieurs espèces de diplolèpes vivent aussi aux dépens du chêne, et chaeune s'attache à une partie différente et déterminée, aux feuilles; aux pétioles, aux fleurs, aux pédioncules, etc. Les femelles percent l'épiderme à l'aide d'un aiguillon ou tarrière qui est en même temps l'oriductus, et déposent un œuf dans cette pique. Bientôt l'extravasation des sues forme à cette place une protubérance qui va toujours en coissant, où l'euré decle, où vit la larve, et où la nymphe est

en sûreté jusqu'à sa métamorphose en insecte ailé. Ces protubérances, qu'on appelle galles, affectent, suivant l'espèce qui les a produites, des formes particulières, et diffèrent beaucoup par leur consistance, leur couleur et leur grosseur.

### Culture du Chêne.

On ne séme pas toujours les arbres pour les multiplier : les uns se multiplier facilement par la voie des boutures, des marcottes; les autres produisent de leur souche de nombreux rejetons qu'on peut transplanter facilement, et qui fournissent un moyen expéditif que l'on emploie pour leur propagation: mais, pour les grands arbres forestiers, et autrout pour le chêne, de manière de les multiplier, et même la seule praticable, est celle des semis. La greffe par approche, la seule qui reussisse pour le chêne, doit être considére moins comme un moyen de multiplication, que comme une manière de conserver les espéces rares et étrangères qu'on n'a pas la facilité de multiplier autrement, et qui sont seulement destinées à servir à l'ornement des jardins d'agrément.

Les glands que l'on destine à faire des semis, doivent être parfaitement murs : on ne les cueille point : mais on les ramasse quand ils tombent d'eux-mêmes pendant l'automne. Ceux qui tombent les premiers sont ordinairement piqués de vers; ils ne valent rien pour semer, et ne sont propres qu'à la nourriture des pourceaux. Ces premiers glands exceptés, on doit ramasser les autres à mesure qu'ils tombent, c'est-à-dire, tous les deux ou trois jours, et les déposer dans des greniers jusqu'au moment de les semer, si on se propose de le faire avant l'hiver; mais, si l'on ne peut faire ses semis qu'au printemps, il faut les stratifier dans du sable ou de la terre sèche . dans un lieu frais, mais qui ne soit point humide. On fera bien de visiter de temps en temps les glands qu'on aura déposés dans le sable, parce que, si dans le mois de janvier ils paroissoient se dessécher, il faudroit arroser le sable avec un peu d'eau ; et si, au contraire, ils commençoientjà germer, il faudroit se préparer à les mettre en terre des le commencement de février, ou au moins dés qu'il ne géleroit pas. Quand on sème les glands en automne, on est dispensé de ces soins, et les semis réussissent mieux en général; mais les sangliers, les mulots, et plu-

Congl

sieurs autres animaux, qui se nourrissent de glands, en détruisent souvent beaucoup.

Soit qu'on sême les glands en automne ou au printemps, cette opération peut se pratiquer de trois manières. On sême les glands par petits tas, de distance en distance, comme à trois pieds l'un de l'autre; ou bien par rangées faites à la houe, à quatre pieds l'une de l'autre; ou bien par rangées faites à la charrue et à la même distance, à peu près, que les fosses; ou, enfin, on les sême en plein, comme on fait ordinairement pour le blé et les autres céréales. Les glands ne doivent pas être trop recouverts; il suffit qu'ils le soient d'un ou deux pouces de terre.

Quand on fait de grands semis de glands, il faut renoncer à leur donner aucune culture particulière, afin d'éviter des frais considérables. Le mieux est alors de semer le gland dans toutes let raites faites avec la charrue, et d'y mettre beaucup plus de semence qu'il n'en faudroit, parce que l'abondance des guenes chènes qui en naitront, prendra plus facilement le dessus des manvaiess herbes, d'ailleurs les pieds les plus vigoureux étouffent par la suite les plus fobbles : c'est la le moyen le plus simple d'avoir, avec le temps, une belle futais.

Quand on destine les semis de chêne à être transplantés pour être mis en avenue, en quinconce ou autremnt, il faut les êlever exprès dans des pépinières partieulières, et leur donner les soins nécessaires pour en faire des arbres de belle forme, et qui supportent bien la transplantation. On prend donc des glands choisis, et on lesséme dans un bon terrain bien ameubli par plusieurs labours.

An bout de deux ans, on lève les jeunes chênes, on leur coupe le pivot, à cet âge ils souffrent très-peu de cette opération : on les replante tout de suite en pépinière à la discance d'un picel l'un de l'autre. Chaque année on les laboure à la bèche en automne; on leur donne un binsge à la fin du printemps on au commencement de l'été, pour les débarrasser des mauvises herbes, el enfin on diague leurs branches surabondantes ou mal placées, afin de les forcer à croître aussi droit que possible. Après qu'ils ont resté ainsi quatre ans en pépinière, on les arrache de nouveau par rangs enters, en fouillant jusqu'ud essous de leurs plus bases ra-

cines, et on les replante à deux pieds de distance pour les cultiver encore pendant trois à quatre ans. Ils sont alors bons à mettre en place; ils auront fait d'excellentes racines, et on pourra les planter avec la certitude de les voir presque tous bien reprendre.

Les racines des chênes sont extrêmement sensibles au hâle; elles se desséchent rapidement lorsque le vent est au nord, ou qu'il fait un beau soleil; il est donc à propos de ne laiser cesarbres hors de terre quele moins qu'ileste possible, et de ne planter qu'à mesure qu'on les arrachera, toutes les fois que la proximité de la pépinière le permettra il sera encore avantageux de choisir un temps couvert. L'époque la plus favorable pour la transplantation des chênes est l'autonne, immédiatement après les premières gelées, afin que, pendant l'hiver, la terre ait le temps de se tasser autour des racines par l'effet des pluies. Une chose dont on doit bien se gardéen plantant le chêne, c'est de lui couper la tête, comme on le fait à certains arbres.

Le chêne n'est point délicat sur la nature du terrain : s'il a beaucoup de fond, il formera des arbres énormes qui auront plus de cinquante pieds de tige; si la bonne terre s'étend à une moindre profondeur, il ne fournira que des poutrelles et du bois de charpente de six à huit pouces d'équarrissage : enfin, si le terrain a fort peu de fond, il ne pourra donner que du taillis. La nature du terrain influe encore sur la qualité du bois : il sera de bonne qualité dans une terre bonne et un peu sèche; il ne deviendra pas si gros, mais il sera fort dur, dans le gravier allié de bonne terre : il sera de belle taille . mais tendre, sur la glaise et dans les sables humides. La situation est également à considérer : car on n'obtient que du bois gras dans les vallées, et le bois est beaucoup plus dur sur les hauteurs. Celui des chênes élevés dans les haies et exposés à l'air de tous les côtés, est plus ferme et plus rustique que celui qui vient en massif.

Tout ce qui vient d'être dit sur la manière de faire des semis de chène, a principalement rapport au rouvre etau chène à grappes, qui font la masse de nos forêts; cela peut être aussi appliqué au chène chevelu, au chène pyramidal, au tauin, et autres expéces indigènes ou parfaitemeat acclimatées: mais plusieurs autres, qui sont exotiques et encore rares, exigeront, issuru à ce qu'elles soient plus multipliées, une culture plus soignée. Gelles qui appartiennent à des climats plus chauda que celui de Paris, demanderont, dans leur premier âge surtout, à être préservées du froid pendant l'hiver. Leurs semis seront faits avec d'antant plus de soin que les sepées seront plus rares, et qu'on aura moins de leur gland. Dans ce d'entier cas, les semis ne seront faits que dans des pots ou des terrines, et pendant plusicurs hivers on les rentrera dans l'orangerie. Au défaut de glands pour multiplier les espées rares, on aura recours aux marcottes, etsuieux encore à la gerfle para papproche, en prenant pour les sepées qui perdent leurs feuilles pendant l'hiver, et du chêne yeuse pour celles qui les conservent. (L. D.)

Metona par Linnæus fils, et dont le bois est très-solide.
Chêne françois. Dans les Antilles angloises on nomme ainsi,

suivant Aublet, le grignon, bucida buceras. Chêne Kermes. Voyez Chêne.

CHÊNE MARIN. Espèce de varce, fucus vesiculosus, que Lobel zommoit quercus marina.

GRÉNE NOIR P'AMÉRIQUE, CHÉNE A SILIQUES. ON nomme ainsi un Amérique l'espèce de catalpa à feuilles ovales et ondées, et à siliques longues et menues, catalpa longissima, décrite par Jacquin et Linnæus sous le nom de bignonia, dont le bois, trèsdur, ressemble un peu à celui du chêne.

Chêne pent, nom populaire de la germandrée, teucrium chamædrys, herbe basse qui, par son feuillage sinué, ressemble à un chêne poussant. On la nomme aussi chênette.

CHÊNE VERT. VOYEZ CHÊNE. (J.)

CHENEROTES. (Ornith.) Voyez CHENALOPEX. (CH. D.)

CHÉNETTE (Bot.), nom donné à quelques herbes qui ont le feuillage du chêne, telles que la germandrée, teuerium chamædrys; une véronique, veronica chamædrys; une dryade, dryas octopetala. (1)

CHENEVIS (Bol.), nom vulgaire du chanvre, ou plutôt de sa graine, d'où vient celui de chenevoltes, donné à ses tiges dépouillées de leur écorce, dont on fait de bonnes allumettes, qui s'enflamment facilement. (J.) CHENGO-VERAG (Bot.), nom hongrois du millepertuis, suivant Mentzel. (J.)

CHÉNIER. (Bot.) Ce nom est donné par M. Paulet à deux champignons du genre Agaric, qui croissent principalement sous les chêncs.

L'un est le Cataura na (Paul., pl. 8a, fig. 5-5). Il appartient à la famille des feuillets faucilleurs. Son pédicule cylindrique et ferme porte un chapeau roux foncé, garni en-deasous de feuillets de même couleur. Sa chair est blanche, ferme, coriace, d'une saveur fade qui répugae. Néamoins, ce champignon n'a pas incommodé les auimaux auxquels on en a fait manger. Il se trouve au bois de Boulogne.

Le second chênicr est le Cuésus verrau (Paul., tab. 5.1, fig. 1-a); Agaricus crassipes, Schoffi, tab. 87-88. Il appartient à la famille que l'aulet nomme le gros ciou. Il est commun aux environs de Paris, et facile à reconnoitre à son odeur de bois de chêne. Il a une saveur de champignon qui n'est point désagréable; des essais faits sur des animaux prouvent qu'il n'est point malfaisant. Oa le trouve, solitaire, ou par touffes, au pied des chênes. Son chapeau est fauve ou marron, garni en dessous de feuillets blancs roussatres. Le pied est coriace, ventru, et d'un roux foncé presque noir. (Las.)

CHENILLE (Entom.): Eraca, Pline; Kéµzn, Théophraste. On nomme ainsi particulièrement les lavres des inacetes à quatre ailes écailleuses, ou les lépidoptères, sous leur premier état, depuis leur sortie de l'œuf jusqu'à l'époque où ils se transforment en chrysailde. On appelle cepeudant encore fauses chenilles les larves de quelques hyménoptères, comme celles des uropristes ou des mouches à sci.

On reconnoit, en général, les chenilles ou les larves des lépidoptéres à leur corps alongé, composé de douze anneaux ou articulations, la tête non comprise; garni de neuf boutonnières ou trous destinés à la respiration, situés de chaque côté du corps, et qu'on nomme siigmates. Toutes les chenilles ont d'abord six pattes écailleuses ou à crochets simples, correspondant aux trois premiers anueaux et aux pattes que l'insecte doit avoir sous l'état parfait; et, en outre, un nombre variable de tubercules ou d'appendices courts, membraneux, garnis chacun de rangées de petits crochts recourbés en de-

dans, qui servent aussi de véritables membres, ou de moyens de transport, à l'insecte.

Roïsel, Lyonnet, Réaumur, ont fait connoître un grand nombre de chenilles, et leur organisation; mais leur histoire tient à celle des lépidoptéres en général, et nous renvoyons à cet article tous les détails de mœurs, de forme et d'organisation que présentent es insectes sous ce premier état. Nous allons indiquer succinctement, dans cet article, les principales différences qui doivent être connues de tous les entomologistes.

Chaeun des genres et même des sous-genres des lépidoptères offre des configurations, des habitudes, et même une structure variée. C'est ainsi, par exemple, que, pour le nombre des pattes, les uns en ont huit, d'autres dix, douze, quatorze ou seize. Les phalènes, dites géomètres, d'après la forme de leurs chenilles, qui ne peuvent se transporter qu'en mesurant pour ainsi dire l'espace à pas comptés, ne peuvent changer de place que par le rapprochement des tubercules qui se trouvent placés à l'extrémité de leur corps, et qui font l'office de crochets, sur lesquels tout l'animal s'appuie pour faire lacher prise aux pattes écailleuses et à l'extrémité antérieure. laquelle se redresse et se porte juste au degré le plus considérable d'extension auguel elle puisse parvenir. Arrivées là, les pattes articulées, ou à crochet simple, saisissent les aspérités de la surface, s'y accrochent à leur tour, et deviennent le nouveau point d'appui vers lequel les tubercules postérieurs viennent adhérer de nouveau. La plupart de ces chenilles sont rases, et de la couleur des tiges des plantes ou des arbustes sur lesquels elles sont appelées à vivre. Souvent elles se tiennent immobiles sur ces tiges, en formant avec elles un angle semblable à celui sous lequel s'éloignent le plus ordinairement les branches du végétal, ce qui leur donne l'apparence d'une tige tronquée, et ce qui les a fait nommer arpenteuses en bâton. Les chenilles à huit pattes, c'est-à-dire à deux paires de tubercules seulement, vivent ordinairement dans des étuis ou des fourreaux qu'elles se construisent elles-mêmes, en rapprochant des feuilles ou d'autres matières tantôt animales, tantôt végétales, à l'aide de fils de soie : telles sont celles des teignes, des lithosies,

La forme des chenilles ne varie pas moins. Les unes sont

demi-cylindriques, comme celle du bombyce du trèfle ; d'autres sont quadrangulaires, ou présentent des plans anguleux, comme celles de certains sphinx : d'autres sont courtes, ovales et ont été comparées à des cloportes, à des poissons. Les unes sont rases, lisses et polies, tout-à-fait étiolées ou colorées diversement : d'autres ont la peau tuberculeuse ou chagrinée. et dure au toucher, garnie de pointes cornées simples ou ramifiées. Il en est qui sont excessivement velues, et qu'on a nommées pour cette raison martres ou hérissonnes. Dans quelques espèces, comme dans celle du bombyce du pin, dans la processionnaire, dans la fuligineuse, ces poils se cassent trèsfacilement, et produisent des ampoules ou une sorte d'érvsipèle sur la peau de l'homme dans laquelle ils pénètrent. Ces poils sont tantôt disposés en aigrettes, en faisceaux, en brosses, en plumes diversement colorées, que l'on a comparées, suivant leur situation sur le corps de l'animal, à des oreilles. des bosses, des panaches.

Quelques-unes, comme celles des papillous machaon, podajure, et autres dits chevaliers, font sortir une sorte de tubercule charmu en Y, de l'espace compris entre le cou et la tête; d'autres, comme les chenilles dites à queue fourchue, ont le dernier anneau du corps terminé par deux tentacules protectiles qui paroissent, comme daus les premières, avoir pour usage d'éloigner, à l'aide d'une liqueur qui suinte de ces parties, les animaux qu'elles ont à craîndre.

Beaucoup de chenilles vivent en société: les unes d'une ma nière permanente, et pour tout le teups où elles doivent conserver cette forme, comme celles des bombyes, dites processionnaires; celles de beaucoup de phalienes d'alseites et d'yponomeate, ense filantune teute commune sous laquelle elles se retirent dans les temps de pluie. dans le jour ou dans la nuit, suivant que les expéces se nourrissent et doivent éviter plus ou moins certains oiseaux dits céhenilleurs. D'autres vivent isolées: c'est ainsi, par exemple, que parmi les papillons, les paons de jour proviennent de chenilles qui ont été déposées toutes ensemble sur les orties, où on les trouve constamment en grand nombre, tandis que l'atalante, le C. blane, vivent solitairement. Les unes fuient la lumière, et se trouvent sur les racines, comme celles des hépiales; dans le troue des arbres, comme celle des cossus; dans les ruches des abeilles, comme les galléries; dans les étôfics de laine, la fourrar des animaus, les semences des graminées, comme celles des teignes; dans les fruits, comme les pyrales, etc.: mais la plupart des chenilles se nourrissent des feuilles des plantes, tanoit bornées à une seule espéce, tantôt à plusieurs végétaux, comme l'a donné à observer la chenille du sphinx du troône, que l'on trouve aussi sur le ilias et sur le frênc; celle du papillon brassicaire, qui vit sur la capucine et sur le réséda.

Les chenilles sont en général très-voraces: on a observé par exemple que dans certains jours la chenille du mûrier, vulgairement dite le ver à soie, dévoroit le double de son poids de matière végétale.

Toutes les chenilles, en se développant, ont besoin de changer de pean, afin que leurs parties puissent être contenues dans leur tégument. C'est une opération admirable que cette mue, dans laquelle l'insect se dépouille de toutes ses parties extérieures, dont il sort comme d'une envelope ou d'un fourreau dans lequel il étoit contenu. A cette époque, qui se renouvelle jusqu'à buit ou neuf tois pour certaines espéese, l'individué prouve une sorte de maladie. Il reste sans prendre de nourriture, il se gonfle; sa peau éclate et se fend ordinairement en longueur sur le dos, et c'est par cette fente qu'il sort en abandonnant sa dépouille. Dans cette peau de l'insecte on extrouve l'étui de toutes les parties, des machoires, des ongles, du cràne, des anneaux, des stigmates, des cornes, des épines, et quelque/fois même des poils.

Dans quelques cas, comme dans la première mue du bombyce du mûrier, la chenille, de velue qu'elle étoit, devient rase; mais le plus ordinairement, comme on peut le voir dans celles de la noctuelle du bouillon, du groscillier, etc., les taches et les couleurs de chaque mue sont autrement disso sées, et d'une autre teinte, qui la fait aisément distinguer.

En sortant de la peau que la chenille abandonne, toutes see parties sont dans un état de mollesse qui ne cese que par son exposition à l'air: enfin, à l'époque déterminée par la nature pour la métamorphose ou pour le changement en chrysalide, chacune des espèces, par une sorte diristinet, se retire dans le lieu convenable, pour y travailler tranquillement aux moyens de se meltre en sûreté et de se proféger contre les ennemis divers attachés à sa d'estruction. Les unes se filent un follicule ou un cocon, avec un art très-varié, ou se construisent une sorte de tombeau, de coque solide, ovalaire ou cylindrique: tels sont la plupart des lépidoptères nocturnes. D'autres se métamorphosent à l'air libre, en se fixant par la queue, et quelquefois en même temps par le milieu du corps, à quelques solustances solides i tels sont les papillons de lour.

Voyez, pour plus de détails, les articles Insacre, Métamoanose, Chaysalde, Léproprèass, et tous les mots imprimés é-dessous, auxquels nous renvoyons le lecteur afin d'éviter les répétitions. Voyez aussi les articles Bombyes, t. 5, p. 151;

PAPILLON, SPHINX, TRIGNE.

Chenille a queue de foisson. Voyez Bombyce et Phalène Papillonnaire.

CHENILLE A AIGRETTE. VOYEZ NOCTUELLE DE L'ÉRABLE. CHENILLE ARPENTEUSE OU CÉOMÈTRE. VOYEZ PHALÈNE.

CEENILLE EN BATON. VOVEZ PHALÈNE.

CERNILLE EN BATON. VOYEZ PHALEN

CHENILLE BEDEAUDE. V. PAPILLON GAMMA, OU RORGET-LE-DIABLE.
CHENILLE A BROSSES. VOYEZ BOMRYCE PUDIQUE.

CHENILE DU CHOU. VOYEZ PAPILLON RRASSICAIRE.

CHENILLE CLOPORTS. Voyez Papillon, Polyomatts.

CHENILLE COCHONNE. VOYEZ SPEINX COCHONNET.

CHENILLE COMMUNE. VOYEZ BOMBYCE CHAYSORAHÉ.
CHENILLE A CORNES, VOYEZ SPHINX et NOCTUELLE PSI.

CHENILLE ÉPINEUSE. Voyez PAPILLON.

CHENILLE FAUSSE, OU FAUSSE CHENILLE. VOYEZ UROPRISTES.
CHENILLE A FOURREAU. VOYEZ TEIGNES. PHRYGANES.

CEENILLE EÉRISSONNE OU MARTRE. VOYEZ BOMRYCE CAJA.

CRENILLE LIVRÉE. Voyez Bombyce de Neustrie.

CHENILLE A ORBILLES. VOYEZ BOMBYCE DISPARATE OU ZIGZAG.
CHENILLE DU PIN. VOYEZ BOMBYCE PYTHIOCAME.

CHENILLE PROCESSIONNAIRE, VOVEZ BOMBYCE,

CHENILLE QUBUS FOURCEUE. VOYEZ BOMBYCE VINULE.

CHENILLE DU SAULE. Voyez Cossus.

Voyez en outre les genres de l'ordre des lépidoptères, et l'article précédent. (C. D.)

CHENILLE BLANCHE. (Conch.) C'est le nom marchand de la cérite buive. (Dz B.) CHENILETTE (Bot.), Scorpiuras, Linn., genre de plantes dicotylédones, polypétules, à étamines périgynes, dela famille des légumineuses, Juss., et de la diadelphie décandrie, Linn, dont les principaux, caractères sont d'avoir un calice à ciuq divisions presque égales; une corolle papilionacee, à étendard arrondi, à ulles presque voules et à carène semi-lunaire, presque vourture; dix étamines, dont neuf ayant leurs filamens réunis à leur base; un ovaire supérieur , surmonté d'un style termine par un stigmate simple; un légume oblong, coriace, sillouné, contourné en spirale, et divisé en articulations confenant chacure une graine.

Ce gense renferanc cinq espèces, dont quatre croisent naturelleinent en France, et la cinquième en Barbarie. Les chemiliettes sont des plantes herbacées, annuelles, à feuilles simples et alternes, à fleurs solitaires ou réunies plusieurs ensemble au sommet d'un long pédoncule azillaire. Leur nom françois paroit leur venir de la ressemblance que leurs gousses vertes ont avec les chemilles. Toutes ces plantes étant nulles, sous le rapport de leurs propriétés, nous abrégerons la description des espèces, en ne rapportant que les deux suivantes :

CHENILLETTE VERNICULÉE : Scorpiurus vermiculata , Linn.,

Spec., 1e30, Gartm., Fruct. 2, p. 345, t. 155, f. 4. Ses tiges sont longues de buit à dix pouces, couchées, jumbreuss, légès serment velues. Ses feuilles sont oblongues, élargies dans leur partie supérieure, rétrécies en pétiole à leur base, Sas fleurs sont jaunes, petites, solitiers au sommet de chaque pédoncule, et remarquables par les cinq dents profondes de leur calice. Les légumes sont épais, roulés sur eux-mêures, chargés de tubercules obtus et disposés parséries longitudinales. Cette plante croft dans les champs, en Provence, en Languedoe, en Italie, etc.

CREMILETTE SILLONSÉE: Scorpiurus suleatus, Linn., Specs, 1050; Gertin., Fruct., 2, p. 5,86, 1.155, f. 4. Cette espèce a ses feuilles plus larges et plus obtuses que la précédente. Ses pédoncules sont ordinairement chargés de trois à quatre fleurs ses légumes se tortillent, dans leur partie supérieure, en deux tours de spirale; ils sont marqués de sillons très-profonds, et deargés sur leur dos de quatre ranga dépinse droites, roides, gréles et pointues. Cette plante croît dans les champs de nos départemens méridionaux. (L. D.)

CHENNÉ. (Bol.) On trouve sous ce nom, dans quelques livres, le henné ou alkanna des Arabes, qui est le lawsonia des botanistes. (J.)

CHENNIE (Entom.), Chennium. M. Latreille nomme ainsi de très-petils coléoptères à deux articles aux tarses, qu'on trouve sur la terre humide. Il n'en a décrit qu'une espéce, sous le nom de hitubrealé. Il lui a reconnu des mandibules, onze articles aux antennes, dont le deraier est plus grund et comme globuleux. (C. D.)

CHENOBOSCON (Bot.), nom grec de l'argentine, potentilla anserina, suivant Mentzel. (1.)

CHENOLEA. (Bot.) Ce genre de plantes de. M. Thunberg a été réuni par Lhéritier à la soude, saisola, dont il diffère seu-lement par sa graine renfermée dans une capsule, et contournée en spirale. (J.)

CHÉNOPODA. (Bot.) Breynius avoit donné en nom à un aspalath du Monomotapa, que Linneus a nommé pour cette raison aspalathus chenopoda. On retrouve encore, sous le même nom donné par Pline, et cité par C. Bauhin, un genista spartum de ce dernier, qui n'est point rapporté dans les ouvez modernes; il se rapproche peut-être de l'anhyllis srinacca, ou mieux encore de l'apparagus horridus. (J.)

CHÉNOPODE (Bot.), Chenopodium. Voyer Anserine. (L.D.) CHÉNOPODÉES (Bot.), nom donné par quelques auteurs à la famille des Ataiplicées. Voyer ce mot. (J.)

CHENUCE. (Bot.) Voyez Cheuncs. (J.)

CHEPA. (Ichthyol.) Voyez Choupa. (H. C.)

CHEPU. (Ichthyol.) En Galice, on appelle ainsi l'oblade, boops melanurus. Voyez Booue, dans le Supp. du 5.º yol. (H. C.) CHERAMELA (Bol.), nom malabare d'où dérive le nom francois cheramélies, dourd au seine de la constant de la

çois cheramélier, donné au cicca, genre de la famille des euphorbiacées. (J.)

CHÉRAMÉLIER (Bot.), Ciccs, Quelques arbrisseaux des Indes orientales ont donne licu à la formation de ce genre, de la familie des cuphorbisedes, appartenant à la monoécie tétrandrie de Linneus. Rapproché des phyllantes, il s'en distingue par des fleurs monofques : les mâles composées d'ule ralice à quatre folloles arrondies, concaves; point de corolle quatre étamines; les anthères globuleuses : dans les fleurs fequent de des des des des des fleurs fequents de la configue de la conf

melles, un ovaire surmonté de quatre styles, d'autant de stigmates bifides. Le fruit est une capsule, ou plutôt une baie globuleuse, à quatre coques conniventes; une semence dans chaque coque.

Linnœus n'avoit mentionné qu'une seule espèce de cicca, qui est le

Сибламбиева в FEUILLES DISTIQUOSES: Cicca disticha, Linn.; Lam., Ill., tab. 757, fig. 1; Neli-poli, Rheed., Malab., 3, tab. 47, 48; Cheramela, Rumph, Amb., 7, tab. 35, fig. 2; vulgairement anvallis.

On soupçonne, avec heaucoup de probabilité, que cet arbrisseau est la même plante que l'averhoa acida, Linn. Ses grands rapports avec les phyllantes l'ont fait nommer phillanthus longfolius, Jacq., Hort. Schanhr., 2, tab. 19,6. Ses rameaux sont élancés, alongés, très-simples, quelques auteurs les considèrent comme le pétiole d'une feuille ailée: les feuilles sont alternet, glabres, ovales, lancéolées, aigués, très-entières, médiocrement pétiolées; les fleurs petites, monoiques, réunies par groupes sur de petites grappes pédonculées, situées à la base des rameaux.

Cuña.aust.iza Nobifods: Cieca modifiora, Lam., Ill. gen., tab., 757, fig. 2. M. de Lamarck nous a fait connoître cette espèce, dont M. Sonneral lui a envoyé des échantillons de l'ile de Java. Elle se distingue aisément de la précédente par ess feuilles au moins une fois plus petites, ovales, ou presque orbiculaires; les fleurs très-petites, réunies par paquets axillaires, presque sessiles, placées le long des rameaux. Les fruits sont de petites baies globuleuses.

La plante que Loureiro a nommée cicca racemosa, Fl. Cochin., pag. 680, est à peine distinguée de la première espéce, d'après la description qu'en donne cet auteur. Ses feuilles sont ovales; ses fleurs en grappes, à quatre découpures; ses baies acides. Elle croît aux Indes orientales, dans le royaume de Champava, et se cultive à la Oochinchine. (Pora.)

CHERAMUS. (Ornith.) Ce terme, et celui de ceramides, paroissent désigner la même espèce d'oiseau que cheneroles, qui est présenté par Pline comme appartenant au genre Anser, oie. Voyez Chenatores. (Cm. D.)

CHERBACHEM (Bot.), nom arabe donné, suivant Dalé-



champs, soit à l'ellébore blanc, veratrum, soit à l'ellébore noir, helleborus. (J.)

CHERBAS, CHAS (Bot.), noms arabes de la laitue, suivant Daléchamps. (J.)

CHERBOSA. (Bot.) Voyez Corous. (J.)

CHEREDRAMON (Bot.), un des noms anciens de la préle, equiselum, suivant le traducteur de Daléchamps. Elle étoit plus connue anciennement sous celui de hippuris, qui a été depuis transporté à une autre plante. (J.)

CHEREM (Bot.), nom hébreu de la vigne, suivant Mentzel. (J.)
CHEREMIA (Bot.), nom donné dans l'île de Bourbon au
chéramélier, cicca disticha. Quelques habitans de cette ile le
nomment chéremélier. (J.)

CHEREN (Ornith.), nom arabe du martin-pêcheur, alcede hispida, Linn. (Ch. D.)

CHERFA. (Bot.) Dans la Hongrie, suivant Clusius, on nomme ainsi le cerrus de Pline, qui est le quercus cerris des botanistes. (J.)

CHERIC. (Ornith.) Ce petit oiseau, qu'on trouve à Madagascar, est une espèce de figuier de Buffon, motacilla maderaspatana, Gmel., et sylvia madagascariensis, Lath. (Ch. D.)

CHERIMOLIA (BoL), nom péruvien d'une espèce de corossol, aona cherimolia de Lamarck, anna tripetala d'Aiton, dont le fruit a une asweur agréable, et passe pour un des meilleurs du Pérou. On le trouve dans l'Abrégé des Voyages, et dans d'autres livres, sous le nom de chirimoya.

CHERINA. (Bot.) [Corymbifères, Juss.; Syngénésie polygamie superflue, Linn.] Ce nouveau genze de plantes, que nous établissons dans la famille des synanthérées, appartient à notre tribu naturelle des mutisiées.

La calathide est radiée, composée d'un disque multillore, qualifiore, labaitaflore, androgyniflore, et d'une couronne unisériée, pauciflore, biliguiflore, féminiflore. Le péricline, oblong, et presque égal aux fleurs radiantes, est formé de squames imbriquées, ovales, uninervées, membraneuses sur les bords. Le clinanthe est plane, nu, foréolé. L'ovaire est alongé, attémué inférieurement, couvert de fortes papilles charnues, et muni d'un bourrelet apicilaire. L'aigrette est lougue, blanche, composée de squamellules nombreuses, iué-

gales, fillformes-laminées, très-finement et régulièrement barbellulées. Les corolles de la couronne ont le tube plus long que le limbe, qui est biligulé; la languette extérieure trèslarge, trilobée au sommet, presque glabre; l'intérieure colorée comme l'extérieure, mais plus courte, très-étroite, liméaire, indivise inférieurement, divisée supéricurement en deux lanières filiformes, non roulées. Les corolles du disque sont presque régulières, à peine labiées, les deux lèvres étant très-courtes, et divisées chacune très-profondément, l'extérieure en trois lobes, l'intérieure en deux lobes. Les étamines ont les filets lamines et papilles, l'article anthérifère grêle : les appendices apicihires très-longs, linéaires, aigus, entregreffés inférieurement; les appendices basilaires longs, filizformes, un peu barbus. Les fleurs femelles portent cinq rudimens d'étamines avortées, libres, et réduites aux appendices apicilaires.

La Chéalisé à Fettrès Frences (Cherina microphylla, H. Cass.) est une plante herbacée, annuelle, de six à huit pouces, toute glabre; à tige dreasée, rameuse, grêle, cylindrique; à feuillés alternes, sessies, lancéolées, entières, ulisantes, très petites; à calathides solitaires à l'extrémité de rameaux; leur disque est jaune-foncé, et la couronne bruntouge. Nous avons observé cette plante dans l'herbier de M. de Jussieu; elle vient du Chili.

Notre cherina est très-voisine des chettauthera; mais elle en diffère suffisamment par le péricline, qui n'est ni involucré ni appendiculé; par les fleurs femelles à languette intétieure blûde, et non pus indivise, cotome dans les chetanthera; par les fleurs hermaphrodites à corolle presque régulièrement quinquélobée. (H. Cass.)

CHERIWAY. (Ornith.) M. Cuvier pense que l'aigle, ainsi mommé par Jacquin, n'est qu'une variété d'age du falco brasi-

liensis, Gmel., ou caracara de Marcgrave. (Ca. D.) CHERK-FALEK. (Bol.) Ce nom, qui signifie iris ou are

CHERA-FALEA. (2021) Ce nom, qui signine ins ou are celeste, est donné en Egypté, suivant M. Delile, à une espèce de liseron, convolvulus cairieus. Il cité le même nom pour la fleur de passion, passiflora curulea. (J.)

CHERLA. (Ichthyol.) Vbyez CHERNA. (H. C.)

CHERLERIE (Bot.), Cherleria, Linn. Genre de plantes dice-

tylédones polypétales, à étamines hypogines, de la famille des caryophyliées, Juss., et de la décandrie tirgynie, Linn., dont les principaux caractèressont d'avoir un calice de cloq folioles, einq pétales petits et échancrés; dix étamines; un ovaire supérieur, surmonté de trois styles; une capsale à trois vaives et à trois loges, contenant chacune deux graines. On ne connoît qu'une seule espèce de ce gerne.

qu'une seule espece ac ce genre.

CREALÉME TAUN-simux : Chieriria sedoides , Linn., Spec., 608;

Lam., Ill. gen., 1. 579. La racine de cette plante est vivace, et
donne naissance à des tiges nombreuses, couchées, longues de
quelques pouces, dispoées en gazou, et garaites d'une grande
quantité de feuilles linéaires, aiguës, opposées, réunies à leur
base, et tré-rapprochées les unes des autres. Ses fleurs sont
petites, d'une couleur herbacée ou un peu jaunâtre, portées
aur de courts pédoncules. Cette plante érott dans les prâiries
élevées, et sur les rochers humides des Alpes et des Pyrénées,
où elle forme souvent des gazons d'une étendue asset con-

siderable. (L. D.)
CHERMAN (Ichthyol.), nom arabe de l'Oarnie. Voyez ce
mot. (H. C.)

CHERMASEL. (Bot.) C'est sous ce nom que sont désignées, par Belon et Clusius, les galles qui se trouvent sur le tamaris du Levant, tamarix orientalis, qui est l'atle des Egyptiens. (J.)

CHERMEN, ou CHERMES (Bot.), noms arabes de l'insecte nommé aussi kermes, qui a passé long-temps pour être le fruit du chêne écarlate, quercus coccifera, sur léquel il vit. (J.)

CHERMES. (Entom.) Voyez Keames et Paylle. (C. D.)

CHERNA (Ichthyol.), nom espagnol de la perca scriba de Linnæus. Voyez Perseque. (H. C.)

CHERNITÉS. (Min.) C'est, dit Pline, une pierre propre à conserver les cadayres : mais clle a peu d'action; elle ne les consume pas. Le corps de Darius a été conservé dans un semblable cercueil. Cette pierre avoit la blancheur de l'ivoire.

Est-cè du gypse blanc compacte, qui a, comme l'on sait, la plus grande ressemblance avec l'ivoire, lorsqu'il est poli, au point de devenir jaunàtre comme lui sur les parties saillaates Pal-ce simplement un marbre blanc? C'est ce qu'on me peut enocre décider. (B

CHEROOLING (Ornith.), nom donné à un pluvier par les habitans de Sumatra. (CH. D.)

CHERRY DEANISH. (Ornith.) Les Anglois donnent, au Bengale, ce nom et celui de bird of knowledge, au second calao du Malabar, de Buffon, variété du buceros malabaricus, Gm. (CH. D.)

CHERRY-TREE. (Bot.) M. Swartz, dans sa Flora Ind. occid., dit que l'on nomme ainsi à la Jamaïque l'ardisia tirtifolia, à cause de la couleur très-rouge de son bois ; et il ajoute qu'il ne faut pas le confondre avec l'ehretia tinifolia, qui porte le snême nom dans les fles angloises, (J.)

CHERSCEA (Erpét.), nom spécifique d'une vipère du nord de l'Europe. Vovez Æsping et Vipère.

Le mot yepsaja (terrestris) étoit, chez les Grecs, l'épithète

d'une espèce d'aspic. (H. C.)

CHERSONÈSE. (Géograph. phys.) Ce mot, tiré du grec, est employé quelquefois, suivant son acception originale, pour désigner une Presqu'île. Voyez ce mot. (L.)

CHERSYDRE. (Erpét.) Celse, Ætius, et d'autres médecins anciens, appellent ainsi un serpent venimeux, contre la morsure duquel ils proposent des remèdes, mais que nous ne savons à quel genre rapporter.

M. Cuvier vient tout récemment d'établir sous le même nom un sous-genre dans le genre des hydres, de la famille des ophidiens hétérodermes. Il lui donne pour type l'oular-limpe, serpent très-venimeux des rivières de Java, que nous avons décrit, dans le Supplément du 1. et volume, sous le nom d'acrochorde à bandes. Voyez Acrochonde.

M. Cuvier pense que par yapoudpoc les Grees entendoient la conleuvre à collier, Voyez Couleuvre, (H. C.)

CHERU-CHUNDA. (Bot.) Voyez Chunda. (J.)

CHERUNA (Ornith.), nom du lagopède, tetrao lagopus, en Laponie. (CH. D.)

CHERVI DE MARAIS. (Bot.) La plante ombellifère indiquée sous ce nom par Desmoulins, traducteur de Daléchamps. est le siser palustre de ce dernier, l'anantha fistulosa, Linn, (J.)

CHERVILLUM, ou SERVILLUM (Bot.), nom latin ancien ... suivant Dodoëns, du chervi, sium sisarum, qui est le chervilia des Espagnols, le sisaro des Italiens. Il est écrit chervilla par Daléchamps. (J.)

CHERVIS, CHINOUIS OU GIROLLES (Bot.), noms vulgaires sous lesquels on connoit la berle chervi. Voyez BERLE. (L. D.)

CHETASTRUM. (Bot.) Vaillant, dans les Mém. de l'Acad. des Seiences, année 1722, avoit subdivisé en quatre le gene Scabious, d'après la structure du calice propre, soit intérieur, soit extérieur, de chaque fleur. L'un d'eux étoit l'asterocephalus, dont Necker, adoptant ces genres, avoit changé le nom en celui de charlatrem. Ces divisions génériques n'ont pas été admises par les botanistes modernes. (3)

CHETCHIA. (Bot.) C'est, suivant M. Rochon, un hieracium

de Madagasear, à fleurs jaunes. (J.)

CHETE-ALHAMAR. (Bot.) Suivant Daléchamps, ce nom arabe est celui du concombre sauvage, espèce de momordique, momordica elaterium. Le concombre cultivé est nommé cherlha ou Chathe. Voyez ce mot. (J.)

. CHETHA. (Bot.) Voyez CHATHE. (J.)

CHETIMIE (Bol.), nom de l'hibieus syriacus, dana le Levant, suivant Rauvoll. Tournefort le nommoit, d'après C. Baubin, keimia Syravam, et il paroit ainsi évident que le nom françois, keimie, donné aux hibiseus, provient du nom syrien de cette espèce. (1)

CHÉTOCÈRES (Enom.), nom d'une famille d'insectes de le l'Ordre des lépidoptéres, que nous avons proposée dans la Zoologie analytique, pour y comprendre tous les genres de papillons de nuit dont les antennes sont en soic, et qui proviennent, pour la plupart, de chenilles qui a'ont que dix on même huit pattes, et qui, en raison de cette organisation, tainent patrout avec elles un fourreau qu'elles se fient, et auquel elles fixent des corps étrangers, ou qui se creusent des galeries tapisées d'une serte de soie dans les substances animales ou végétales, privées de la vie, dont elles se nourrissent. La plupart volent la nuit, et fuient la lumére du journ.

Comme tous les lépidoptères, les insectes parfaits de la famille des chétocères ont quatre ailes, écailleuses. Sous l'état parfait, leur bouche, sans mâchoire, est munie d'une langue roulée en spirale entre les palpes; ils ne peuvent, par conséquent, dans cet état, prendre d'autre nourriture que des matères liquides qu'ils absorbent par le canal que forment les lames de cet organe que l'on nomme la Lawora (voyes ce mot);

ils correspondent par conséquent à cet ordre d'insectes que Fabricius a nommés les glossates.

Le nom de chétocères, sous lequel nous avons indiqué cette coupe de l'ordre des lépidoptères, est formé de deux mots grees, l'un ¿zárn, qui signife soie, et l'autre s'pas, corne, ontennes, ce qui tend à rendre l'idée d'antennes en soie, c'est-adire; plus gréles à l'extrémité libre qu'à l'origine ou au point par lequel elles s'insérents un la tête, à peu prês comme le poil ou la soie du sanglier: aussi avons-nous proposé comme synonyme l'expression de sélicornes. Ce n'est pas, au surplus, que les antennes des insectes que nous avons réunisparce caractère, soient réellement simples et lisses : elles sont quelquefois divisées sur l'un de leurs côtts en lamelles, comme une sorte de peigne; mais la tige sur laquelle ces dentelures sont reçues, est ell'e-même sétacée.

Trois autres familles d'insectes appartiennent à cet ordre des lépidoptères. Deux d'entre elles sont très-faciles à distinguer par la forme de leurs antennes, qui sont renflées ou en masse, tantôt à l'extrémité, comme dans les globulicornes, famillé qui comprend les papillons, les hétérofrées, les hespéries; tantôt le renflement s'opère vers la partie moyenne, commé dans les sphinx, les sésies, les rygènes, que nous avons només les fusicornes, parce que leurs antenques sont en fusean.

La troisième famille avec laquelle les chétocères pourroient ètre contondus, est celle des filicornes ou némocères, qui comprend les bombyces, les cossus, les hépidles; mais dans ces trois genres les antennes sont de même grosseur dans toute leur étendue, ou en forme de fil.

Nous présentons dans le tableau suivant la division de cette famille en huit genres, d'après la forme des ailes, qui indique des coupes assez naturelles.

| 1   | étendues, p   | lanes, | fendues<br>simples                 | ou divisées          | sées 4 PRALÈRE.                                                |  |  |
|-----|---------------|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| ile | }             |        | plane: ailes en triangle 2 Chamar. |                      |                                                                |  |  |
| ۷,  | inclinées, er | toil   | voûté,<br>à base                   | aigué, à<br>antennes | plus longue que le corps. 7 ALLUCITE. moins longue. 2 Necrutle |  |  |
|     | (methods, e   | 1      | ١,                                 | arrondie.            | Tricks                                                         |  |  |
|     |               | (four  | rreau arrondi, court 6 Tricar.     |                      |                                                                |  |  |

Voyez la planche qui représente chaeun de ces genres, et

- Conde

l'article Lépidorières, et les noms de chacun de ces genres. (C.D.)

CHÉTODIPTÈRE. (Ichthyol.) M. de Lacépède a établi sous ce nom un genre de poissons de la famille des leptosomes, qui se distingue par les caractères suivans:

Deux nageoires dorsales; dents petiles, flexibles et mobiles, et tous les autres caractères des chétodons.

Le mot chétodiptère est tiré du grec, et signifie chétodon à deux nageoires (zahrn, sela; côdèc, dens, dic, duo, et Alepòr, pinna).

Le Charontrian no Punnina: Chetodipterus Plumierii, Lac., Chetodon Plumieri, Bloch. Téte sans écailles; caudale en croissant; forme d'une losange. Couleur générale d'un vert mélé de jaune, avec bix bandes transversales étroites, d'un vert foncé: toutes les nageoires vertes,

Ce poisson a été observé par Plumier dans les mers de l'Amérique, où il aime à se tenir au-dessus des fonds pierreux. H. C. CHÉTODON (Ichthyol.), Chetodon, nom d'un genre de poissons de la famille des leutosomes.

Ce genre est très-nombreux en espèces dans Linneus, qui l'à ainsi nommé à cause des dents des animaux qui le composent, lesquelles sont semblables à des erins pour la finesse et pour la longueur: 2airn, en grec, signifieth effet la même thosé que le come ou cerarire des Latins, et l'êt, dent. Ces dents sont rassemblées sur plusieurs range, comme les poils d'une brosse.

Tous les poissons qui entrent dans le genre Chetadon de Linnæus, semblent former une petite famille à part. Ils ont tous le corps très-comprimé, élevé verticalement, et les nagocires dorsale et anale couvertes d'écailles. Ils habitent les mers des pays chands. Ils sont peints des plus belles rouleurs, ce qui en a fait rassembler beaucoup dans les collections. Leur chair est bonne à manger. Leurs intestins sont long et amples, et leurs coecums grêles, long et nombreux; ils ont une grande et forte vessie aérienne. Ils fréquentent généralement les rivages rocailleux. Leur nom vulezile; en françois, est hadoolulies, est hadoolulies.

M. de Lacépède a, le premier, reconnu que ce grand genre de poissons en renfermoit plusieurs autres très-distincts; il l'a en conséquence coupé en plusieurs groupes, ne réservant le nom de chétodon qu'à ceux qui n'ont ni dentelures ni épines aux opercules. Les autres espèces sont réparties dans les genres Acanthunos, Acanthorode, Acanthure, Aspisore, Chétodirtère, Exoplose, Glythisodon, Holacanthe, Pomacanthe, Pomacentre, et Pomadasys. Voyez ces mois.

M. Cuvier a encore divisé les chétodons proprement dits en plusieurs sections, sous les noms de Chelmon, Platax, Henioches, Ephippus. Voyez ces mots.

Le caractère du genre Chétodon, tel qu'il existe aujourd'hui, est le suivant :

Corps ovale; épines dorsales se suivant longitudinalement sans trop se dépasser; dents petites, flexibles, mobiles; bouche petite, non prolongée en bec; une seule nageoire dorsale; opercules ni dentelées ni épineuses. Voyes Leptosomes.

Le Zhane: Chartodon striatus, Linn.; Bloch, 205, fig. 1; Rhomboides edentalus, Klein. Corps orbiculaire; nageoire de la queue arrondie; deux orifices à chaque narine; tête et opercules couvertes d'écailles; anus rapproché de la tête; teinte générale jaune; quatre ou cinq bandes transversale, larges et bruncs; les pectorales noiràtres; extrémité de toutes les autres nageoires noire aussi. Chair très-agréable. Des mers des Indes orientales.

Le Cuéronox anné : Chatodon capitatus ; Tétragonopterus Levii, Klein. Corps ovale, nageoire caudale arrondie, tête et opercules écailleuses ; teinte générale d'un jaune doré, ligne latérale courbée vers le bas; une tache noire, ronde, grande, bordée de blanc, sur chaque côté de la queue; une bande transversale sur l'œil. Des raies étroites et brunes se portent vers la tête, de chaque côté du corps, en partant des nageoires dorsale et anale.

Ce poisson ne parvient pas au delà de trois ou quatre pouces de longueur. Il habite la mer de la Jamaïque et celle des Indes; on le pêche à Tranquebar.

Le Castronon MACHE SONES: Chetodon unimaculatus, Linn; Bloch, 201, fig. 1. Nageoire caudale en croissant; une hande tranaversale large et noire au-dessus de la nuque, des yeux et des opercules; une tache noire, grande et arrondie, sur la ligne latérale; doa argenté, taché de jaune; nageoires juunâtres; extrémité de la dorsale et de l'anale, et base de la caudale, d'un brun marron. Des mers du Japon et de l'Iude.

n - - - Grogi

Le Coattea : Chetedon collare, Linn.; Bloch, 206, fig. 1, Caudale arrondie, muscau un peu avancé, membrane saillante au-dessus d'une partie du globe de l'œil, un seul orifice à chaque narine; deux ligues latérales de chaque côté, la supérieure s'élevant du haut de l'opercule jusqu'à la dorsale el l'inférieure s'étendant du milieu de la queue jusqu'à la caudale directement; deux bandes transversales blanches sur la tête; dos bleu, tête brune, nageoires jauntères. Du Japon.

Le Caéronon RUIT-BANDAS: Charlodon octo-fasciatas, Bl.; Charlodon capitratus; Perca nobilis, Linna. Caudale arnondie, museau un peu avancé, un seul orifice à chaque narine, tête et opercules écalileuses, ligne laterale três-courbe, et garnie d'écailles assez larges; huit bandes transversales brunes, étroites, et rapprochées deux à deux de chaque côté du corps; anale et dorsale bordées de brun. De la mer des Indes.

Le VAGABOND: Christodon éagabundus, Linn.; Bloch, tab. 204, fig. 2. Caudale arrondie, tête et opercules écailleuses, deux orifices à chaque narine, museau cylindrique; teinte générale jaune; une bande transversale noire au-dessus de haque cai; une bande noire, fléchie en crochet, vers l'extrémité de la queue, et étendue depuis la dorsale jusqu'à l'anale; ces deux nageoires et la caudale bordées de noir; un croissant noir sur la taudale.

Ce poisson, dont la chair est grasse, ferme et d'une saveur agréable, vient des mers de l'Asie, entre les tropiques.

Le Custonoon Kunis Chaetodon Kleinii; Bloch, 218, 2. Caudale arrondie, un seul orifice à chaque narine; couleur générale mélée d'or et d'argent; une seulc bande transversale brune et placée sur la tête, de manière à passer sur l'œil; nageoires d'un jaune doré. Des mers de l'Inde.

Le Séron: Chatodon seifer; Pomacentre filament., Lacép. Caudale arrondie; un filament très-long et une tache noire, voale, bordée de blanc, à la nageoire du dos; un bandea noir, bordé de blanc, passant sur chaque œil; raics rouges à directions variées, sur les côtés du corps, dont la teinte générale est jaune; la plupart des nageoires bordées de noir.

C'est une dentelure indiquée à faux au préopercule de ce chétodon, dans la planche 426 de Bloch, fig. 1, qui a engagé à le placer parmi les pomacentres. Le Cocum: Chetolom auriga, Forskaël. Le cinquième rayon aiguillonné de la dorsale terminé par un trè-long filament; écailles rhomboïdales; couleur générale bleuûtre; quince ou seize bandes courbes, bruues, obliques, de chaque coté du corps, quatre bandes transversales, rousses, sur la tête; une bande noire sur les yeux et sur le bord de la dorsale. Des mers de l'Arabie et de l'Ille-de-France.

CHÉTODON ALÉPIDOTE; Chætodon alepidotus. Voyez Seseninus.

CHÉTODON ANNEAU. VOVEZ HOLACANTHE.

CHÉTODON ARGENTÉ. L'abbé Bonnaterre appelle ainsi l'acanthopode argenté. Voyez Acanthorode. Chétodon armé. Voyez Enoplose.

Снетовом аводе. C'est un Ромасантив. Voyez се mot.

CHÉTODON ARGUS; Chatodon argus. Voyez EPHIPPUS. CHÉTODON ARUSET. Voyez HOLACANTHE.

CHÉTODON ASFUR. VOYEZ POMACANTHE.

CHÉTODON BENGALL; Chætodon bengalensis, Bloch. Voyez Gay-

Chétodon de Boddaert; Chætodon Boddaerti. V. Acanthopode. Chétodon boadé; Chætodon marginatus. Voyez Glyphisodon. Chétodon chauve-sours; Chætodon vespertilio. Voy. Platax.

CHÉTODON CHIRURGIEN; Chælodon chirurgus, Linn. Voyez

CHÉTODON CORNU. Voyez HENIOCHUS.

CHÉTODON DES ÎLES DE NICOBAR; Chaetodon nicobareensis; Schn. C'est probablement le même poisson que l'holacanthe géométrique de M. de Lacépède. Voyez HOLACANTHE.

CHÉTODON A DEUX ÉPINES; Chætodon diacanthus, Boddaert. Ce poisson paroit être le même que l'holacanthe-duc. Voyez HOLACANTHE.

CHÉTODON DORADE DE PLUMIER. L'abbé Bonnaterre appelle ainsi le pomacanthe doré. Voyez POMACANTHE.

Chétodon double-aiguillon; Chætodon biaculeatus, Bloch. Voyez Premnade.

CHÉTODON DUC; Chætodon dux. Voyez HOLACANTES.

CHÉTODON EMPERBUR. VOYEZ HOLACANTHE.

CHÉTODON ENCELADE; Chatodon enceladus. Ce poisson paroit être le même que le chelmon museau-alongé. Voyez CHELMON. CHÉTODON FAUCHEUR; Chatodon falcatus, Lacép. Voy. Effetteus.

CHÉTODON FAUCILLE; Chatodon falcula. Voyez Pomacentre.

CHETODON FORGERON; Chatodon faber. Voyez Ephippus.

CHÉTODON GABER, Forsk. C'est l'acanthure noiraud de Lacépède. Voyez Acanthure.

CHÉTODON GALLINE; Chetodon gallina, Lacép. Voy. PLATAX.

CHÉTODON GLAUQUE. C'est l'acanthinion bleu de M. de Lucépède. Voyez Acanthinion.

CHÉTODON GOUTTEUX; Chætodon arthriticus, Schn. Voy. PLATAX.
CHÉTODON A GRANDES ÉCAILLES; Chætodon macrolepidotus.
Voyez Heniochus.

CHÉTODON GRISON; Chaelodon canescens. Voyez Heniochus et Pomacanthe.

CHÉTODON GUAPERVE, Daubenton. Voyez CHEVALIER. (H. C.)
CHÉTODON JAGAQUE. Quelques auteurs ont donné ce nom au
glyphisodon moucharra de M. de Lacépède, Chatodon saxatilis,
Linn. Voyez Givenisonon.

CHÉTODON LANCÉOLÉ. VOYEZ CHEVALIER.

CHÉTODON LICORNET; Chælodon unicornis. Voyez NASON. CHÉTODON LUTESCENT. VOYEZ POMACANTRE.

CHÉTODON MACULÉ; Chætodon maculatus, Bloch. Voyez GLY-

Снетором милат, Bloch. C'est un Holacanthe. Voyez ce inot. Снетором музели-люмой; Cluetodom rostratus. Voyez Снеимом.

CHÉTODON NOIRAUD, Daubent. C'est l'acanthurus nigricans de M. de Lacépède. Voyez Acanthure. Chétodon orbe; Chætodon orbis, Bloch. Voyez Ephippes.

CHETODON PAON; Chatodon pavo, Voyez Pomacentre. CHETODON PARU. VOYEZ POMACANTHE.

CHÉTODON PEIGNE. C'est l'holacanthus ciliaris. Voyez Hola-

CHÉTODON PENTACANTHE, Lacép. Voyez PLATAX.

CHÉTODON PERSIEN, Bloch. C'est l'acanthure noiraud de M. de Lacépède. Voyez Acanthure.

CHÉTODON A PETITES ÉCAILLES; Chatodon microlepidotus, Gron. C'est l'holacanthus ciliaris. Voyez Holacanthe.

Сиєтовом голстик; Chatodon punctatus, Linn. Voy. Егигриз. Сиєтовом влук; Chatodon lineatus, Linn. C'est l'acanthure rayé de M. de Lacépède. Voyez Асалтнивь.

CHÉTODON RHOMBOIDE. Voyez ACANTHINION.

Tène.

CRÉTODON SALE ; Chatodon sordidus. Voyez Pomacantre.

CHÉTODON SARGOIDE. VOYEZ GLYPHISODON.

CHÉTODON SOHAB. C'est un Aspisure. Voyez ce mot.

CHÉTODON SOUFFLET; Chætodon longirostris. Voyez CHELMON.
CHÉTODON TACHETÉ; Chætodon guttatus. Voyez CENTROGAS-

CHÉTODON TÉIRA; Chatodon teira. Voyez PLATAX.

CHÉTODON TRICOLOR. C'est un Holacanthe. Voyez ce mot.

Chétodon veuve-coquette. L'abbé Bonnaterre appelle ainsi l'holacanthe bicolor. Voyez Holacanthe.

Chétodon zebare, Daubent.; Chaetodon triostegus, Linn. C'est une espèce d'Acanthune. Voyez ce mot.

CHÉTODONOIDE (Ichthyol.), nom spécifique du Plecroninque. Voyez ce mot. C'est aussi le nom d'un LUTIAN de M. de Lacépède. Voyez

C'est aussi le nom d'un Lutian de M. de Lacépède. Voyer ce mot. (H. C.)

CHÉTOLOXES. (Entom.) C'est le nom par lequel nous avons désigné une famille nombreuse d'insectes à deux ailes, ou de l'ordre des diptères, dont la bouche chârmue, rétractile, peut rentrer dans une cavité de la tête, et dont les antennes portent un poil isolé, latéral, simple ou barbu. Ce dernier caractère se trouve à peu perse exprimé par le nom tiré de deux mots grees, Xairs, soie, et λοξέε, latéral, oblique, que nous avons cherché aussi à rendre en françois par le mot tiré du latin latérieté.

Les diptères que nous avons ainsi rapprochés, diffèrent en effet de lous ceux du même ordre par les particularités que nous allons rappeler: d'abord des taons, des asiles, des stomoxes, des cousins, enfin de tous les insectes à deux ailes, dont la bouche est formée d'un suçoir saillant, corné, et que nous avons nommés selérostomes; ensuite, des oèstres ou astomes, qui "ont, à la place d'une trompe ou d'un suçoir, que trois tubercules qui ne paroissent pas tenir à la nutrition. Dans une autre famille, la bouche, charmue et distincte, diffère de celle des chétoloxes, parce qu'elle est munie de palpes ou barbillons articulés, et supportée par un museau plat et saillant, et que d'ailleurs les antennes sont le plus souvent alongées, formées d'un grand nombre d'articulations distinctes, comme dans les tiputes, les higiées, les scatopses, que nous

avons nommés becs-mouches ou hydromyes. Les seub insectes weve lesquebs cuxes i pourroisent étre confondus, sont les aplacères: ils leur ressemblent en effet beaucoup par les formes et les habitudes; mais ceux-ei, ou n'ent pas de poil isolé surles antennes, ou, s'ils en portent un, il est placé à l'extrémité. (Voyer l'article Arocéass, dans le Supplément du s.º volume; pag. 100.) Nous présentons iel un tableau maplitque qui indique les genres compris dans la famille des diptères chétoloces, d'après la disposition du poil laterfal des antennes.

| simple,           | plus<br>court;<br>tête                                                                                 | nique: pattes (ordinaires 5 Cosurr. |                      |                   |          |                   |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|--|--|--|
| à arti-           |                                                                                                        |                                     |                      | fuscau 9 Musion.  |          |                   |  |  |  |
| cle du            | )                                                                                                      | ventre                              | )                    |                   | cachée;  | sim-              |  |  |  |
| milieu            | 1                                                                                                      |                                     | ovale :              | pa-               | cuil-    | ple 4 Cźnocużni   |  |  |  |
|                   |                                                                                                        |                                     | ant.en               |                   |          | cilié. 6 Tnénève. |  |  |  |
|                   |                                                                                                        |                                     |                      |                   | dressée; | sess 10 STRPHE.   |  |  |  |
|                   | à tête lisol. 8                                                                                        |                                     |                      |                   |          |                   |  |  |  |
|                   | plus long: cachées: corps à poils roides 7 Echino<br>antennes dressées en avant dans le repos 3 Térano |                                     |                      |                   |          |                   |  |  |  |
| plumeut<br>barbu: | tête no                                                                                                | olongée e<br>n prolon               | n bcc :<br>gée : ven | rentre<br>tre opa | vide     | 12 MOUCHE.        |  |  |  |

Voyez les noms de chacun de ces genres. (C. D.) CHETUM (Bot.), nom égyptien de la pulicaire, psyllium.

suivant Mentzel. Son nom arabe, cité par Daléchamps, est basara chatona. (J.)

CHEU-KUS. (Bot.) Dans l'abrégé de l'Histoire générale des Voyages, on lit que le fruit du goyavier, psidium, est ainsi nommé à la Chine. (J.)

CHEUNCE, BRIDTER, BRADACE (Bot.), Doms arabes de l'asphodèle ordinaire, asphodelus romosus, suivant Daléchamps, Tabernæmontanus et Menttel la nomment chensee. Le nou burak est cité par Forskæfl pour l'asphodelus fistulosus. (1). CHEUQUE (Ornith.). Les habitans du Chili appellent aissi

l'oiseau qui remplace l'autruche en Amérique, et qui, de plus petite taille que l'autruche d'Afrique, en différe surtout parce qu'il a trois doigls. On en a parlé à la page 536 du 1." volume de ce Dictionnaire, et l'on a proposé de substituer à la dénomination d'autruche de Magellan, sous laquelle il avoit été précédemment connu, celle de cheuye, que Molina avoit employée dansson Histoire du Chili. Ce terme simple paroissoit, 8,

eneffet, plus convenable pour designer un oisean dont les auteurs systématiques avoient formé le gene fikea; mais, depuis, M. d'Azara a fait connoîtire que le cheuque portoit au Paraguay les noms de nanda et de chari, et M. Vieillot a adopté, dansson l'rodrome, le terme nandan. Afia de ne pas introuie de changement sans uécessité, on donner la description et l'histoire du cheuque sous ec dernier moi, (Cu. D.)

CHEVAL (Mamm.), Equus, Inn., de Cabalus, dont les Latins paroissent s'être plus particulièrement servis pour désigner un cheval de mauvaise ou de petite race.

Le nom de cheval, d'abord appliqué à l'animal auquel nous le donnons communément, est devenu le nom générique de tous les animaux qui lui ressemblent par leur organisation.

Les chevaux, en effet, forment parmi les mammifères un groupe très-naturel, mais très-isolé, et il est impossible de le s séparer les uns des autres pour les diviser en groupes partiels ; ils ne constituent qu'un seul genre, et ce genre . par l'importance de ses caractères, peut difficilement être réuni à ceux d'un autre groupe : c'est ce que prouvent peut-être les diverses places que les chevaux ont occupées dans le système général des mammifères. Linnæus en fait un genre de ses bellua avec l'hippopotame; Erxleben les place entre les éléphans et les dromadaires; Storr en fit un ordre distinct qu'il placa après les ruminans : Illiger, en conservant cet ordre, le mit à la suite de celui des pachydermes, et avant les chameaux; et enfin . M. G. Cuvier , dans son dernier Tableau du regne animal , n'en fait plus qu'une famille de ses pachydermes, qui est située après celle des cochons, des rhinocéros, des tapirs, et immédiatement avant l'ordre des ruminans.

Quoique entièrement herbivores, les chevaux, n'ont point plusieurs estommes somme les animaux à pieds fourchus, et ils ne ruminent pas. Tous ont les pieds terminés par un seul doigt et par un seul doigt et par un seul ongle qui, à cause de sa forme, a pris le nom de sabot. Cependant, on trouve derrière chaque canon les rudimens de deux autres doigts; caractère qui, avec la simplicité de l'estonace, et l'impossibilité de remner, les phalanges, rapproche les chevaux de certains pachydermes plus que tous les autres manmifères. Aux jambes de devant, et quelquégois declated derrière, on voit une partienue, connée;

qu'on appelle chataigne, ou noix. Leurs molaires sont à couronne plate, et au nombre de six de chaque côté, à l'une et à l'autre machoires; elles présentent une figure qui est constamment la même, mais qui est trop irrégulière pour pouvoir être décrite avec exactitude et clarté. En partant du milieu de la dent, en dehors, on voit l'émail se courber à droite et à gauche en demi-cercle, et redescendre de chaque côté, saus beaucoup d'irrégularité, jusqu'aux deux tiers de l'épaisseur de la dent : là , du côté antérieur , il pénètre dans l'énaissour de la matière, et en ressort en y dessinant un angle ; il y rentre ensuite de l'un ct l'autre côtés, se rapproche, après quelques détours, surtout du côté postérieur, et s'éloigne bientôt pourse réunir enfin à la face interne, après avoir tracé la figure d'un triangle irrégulier. Au milieu de la dent, à la màchoire supérieure seulement, se sont formées deux autres figures par les mouvemens de deux autres lames d'émail; mais ces figures, très-irrégulières, ne peuvent être comparées à rien. Les premières molaires semblent d'abord différentes des autres: mais avec un peu d'attention on remarque que les différences qu'elles présentent ne viennent que de ce qu'elles sont plus étroites à leur partie antérieure ; au reste , les figures de l'atlas donneront de cesdents une idée plus claire que celle que nous en pouvons donner par cette description. Les trois premières tombent et sont remplacées par des dents nouvelles. Il y a huit incisives à chaque machoire, et deux canines, chez les males, qui se développent aussi quelque fois chez les femelles, dans les espèces privées.

Les yeux des chevaux sont généralement grands, à fleur de tête, et leur pupille a la forme d'un carré long, dont le grand diamètre est horizontal. Leur vue est excellente, et quoiqu'ils ne soient pas desanimaux nocturnes, ils distinguentmettement les objets de núit.

Leurs oreilles sont assez grandes, et la conque externe est fort mobile; aussi ont-lis une ouie délicate: c'est peut-éte leur meilleur sens, et c'est ce qu'on observe chez les s'minaux naturellementeraintis. Au moindre mouvement, à la moindre apparence d'un objet qui leur est inconnu, ils s'arrêtent et écoutent avec la plus grande attention.

Leur odorat est aussi fort 'délicat ; ils en font usage fré-

quemment, et dans tous les cas où ils cherchent à reconnoître un objet qui leur inspire quelque défiance. On voir par-là que ce seus leur a procuré des inspressions nombreuses et vairies. Leurs narines sont très-mobiles, et l'intervalle qui les sépare est nu, rânis san organe glauduleux, sans mufle.

Leur langue est douce, et leur lèvre supérieure a une grande facilité de mouvement; ils seuablent quelque lois l'euployer à palper, et ils s'en servent pour ramasser leur nourriture. Ils boivent en humant. Ils out le goût aussi développé que les autres animaux herbivores. En hiver, ils savent creuser la neige pour trouver leur nourriture.

Ils ont le toucher sensible: à l'attouchement le plus légée on les voit faire mouvoir leur peau. Leurs yeux ont plusieurs soies, et leurs lèvres sont garnies de fort longs poils, mais qui ne sont point disposée en forme de moustaches. Le pelage sur le corps se compose de poils doux et flexibles; le dessus du cou et la queue sont garnis de crins. Les couleurs sont variées; mais il est à remarquer que toutes les espèces, excepté le cheval, tendent à se rébrer.

Le mâle a la verge très-grande, dans un fourreau dirigé en avant; ses testicules sont en dehors. La vulve n'offre rien de particulier, et les mamelles sont inguinales et au nombre de quatre.

Les allures naturelles aux chevaux sont le pas, le trot et le galop.

Les chevaux, par leurs formes, leurs proportions, leurs mouvemens, donnent l'idée de la force et de l'agilité. Ils out le corpsépais sans pesanteur, la croupe arrondie, les épaules séparées par un large poitrail, des cuisses musculeuses, des jambes sèches et clevées, des jarrets pleins de vigueur et de souplease, une forte encolure, la tête un peu lourde, mais dont les traits expriment la douceur et la fierté, le courage et la prudence.

Nos chevaux domestiques, de taille moyenne et de race commune, peuvent seuls nous donner une idée des formes, mais non point pour la physionomie, des traits caractéristiques des espèces de ce genre, qui ne se distinguent les unes des autres que par les couleurs ou par les proportions de quelques parties extérieures des organes des seus ou du mouvement, et par quelques dispositions intellectuelles; car ces chevaux de selle, ajent les formes sont si belles, les proportions si élégantes, les mouvemens si légers, la docilité si grande, ou ces chevaux épais et lourds que nous employons au trait, sont entièrement les produits de la domesticité: lis ne se conservent que par les soins de l'homme; abandonnés à cux-mèmes et à la nature sauvage, ils repréndroint les formes primitives de leur espèce, et perdroient toutes les qualités préciseuses qu'ils tiennent de nous.

Les chevaux vivent en troupes nombreuses, et habitent les pays de plaines. Ces troupes sont conduites par des chefs qui les dirigent et qui sont toujours à leur tête, dans les voyages comme dans les combats. La force et le courage ont seuls élevé ceux-ci, et, à mesure que l'âge les affoibit, leur autorité passo à celui qui, à son tour, se montre le plus courageux et le plus fort. Cette succession à la puissance occasione peu de démélés fâcheux. L'individu qui a les qualités convenables arrive par degrés d'un rang inférieur à un raug plus élevé, et il se trouve enfin à la tête des autres par la seule force des choses, sans qu'aneune prévoyance, aucune volonté ait eu part à son élèvation, ou si vois lo prosée;

L'autorité de ces chefs est assez grande; mais elles erenferme naturellement dans les intérêts de la troupe. On les suit constamment et partout. S'il s'agit de chercher des pâturages plus frais ou des contrées moins froides, c'est pour l'avantage commun, chacun obêt; s'il fauts e défendre contre quelques ennemis, ilss'exposent les premiers au danger, et un instinct secret apprend aux chevaux que leur force est dans leur union: aussi ont-ils bien soin de se réunir, dessestrer les uns contre les autres dès qu'une bête fêroce les menace, et si l'un d'eux succombe, c'est ordinairement le plus foible, celui qui n'a pu suivre, s'il étoit à propos de fuir, ou celui qui a mis trop de lenteur dans es mouvemens s'il failoit se former en groupe pours e dérendre.

Les grandes espèces de chat sont, au reste, les seuls ennemis que les chevaux aient à craindre, et ils se défendent ordinairement contre eux avec succès : ils frappent des pieds, et surtout des pieds de derrière, avec beaucoup de force, et mordent trèl-violemment.

Toutes les espèces de ce genre appartiennent à l'Asie et à

l'Afrique. Il ne s'en est trouvé aucunc ni en Amérique, ni à la Nouvelle-Hollande; et, même en Asie, il paroit que les contrées naturelles à ces animaux sont seulement les plaines de la Tartarie.

Le genre du cheval et celui du chameau sont les seuls qui nous aient fourni deux espèces domestiques. Ces espèces s'accouplent et produisent ensemble : mais, malgré cette circonstance, et tous les avantages que donne la domesticité pour développer certaines parties de l'organisation et former des variétés, il est à remarquer qu'on n'est point encore parvenu à transformer les unes dans les antres; les individus que ces espèces produisent, restent toujours les mêmes et ne se reproduisent point. Ces faits sont une preuve bien forte contre le système des naturalistes qui prétendent saire dériver les traits caractéristiques des espèces de quelques circonstances purcment accidentelles : ils montrent que ce système ne repose que sur de vagues conjectures, et qu'aucun phénomène bien constaté n'en fait la base. Dans tout le règne animal, en effet, il n'estaucun cas qui puisse offrir des conditions plus savorables à ce système, que la domesticité des anes et des chevaux, et leur accouplement. L'anc ne diffère du cheval que dans les proportions d'un petit nombre de ses organes, de ses sabots, de ses orcilles, de sa croupe, de sa queue, et par quelques qualités intellectuelles : il a surtout plus de lenteur dans ses conceptions. Quelle différence, au contraire, n'y a-t-il pus entre le cheval sarde, si petit, si ramassé, si nerveux, et le cheval hollandois, si grand, si élancé, si mou; entre le cheval espagnol, qui joint à l'élégance et à la beauté des formes des mouvemens si souples et une intelligence si prompte, et nos gros chevaux de trait, dont le corps massif et lourd est en si parfaite harmonie avec leur intelligence? Eh bien, au milieu de toutes ces différences, qui se reproduisent depnis des siècles, qu'on modifie encore chaque jour, jamais on n'a vu paroître une race avec les oreilles des ancs, et bien moins encore avec les qualités propres à cette espèce; et tout ce que nous venons de dire du cheval, nous pourrions le dire de l'espèce de l'ane, qui donne aussi naissance à un grand nombre de variétés, mais de laquelle jamais ancun cheval n'est sorti. On croit échapper à la difficulté en répondant qu'il ne se forme plus de va-

o Gnogli

riétés, mais, outre que cette, assertion est une erreur, on sent assez qu'il fautieis indiquer au moins quand les variétés existantes as sont formées, afin d'avoir un fait positif à avancer en sa faveur. An contraire, tous les exemples aont défavorables à cette hypothèse eles squelettes des animaux conservés en momie par les anciens Egyptieus, et qui existoient il y a tanà anquatre mille ans. présentent tous les caractères des especes d'aujour-d'huir et nous n'avons aucun moyen de remonter à de plus anciennes preuves; car les restes fosiles d'animaux qui ac sont conservés dans les vicilites couches de la terre, annoncent, tous des espèces qui n'existent plus aujourf hui sur potre globe.

Le CREVAL; Equus cobalus, Linn. Queue garnie de crins des sa racine; couleur uniforme.

Cette espèce parott être originaire de la grande Tartarie; mais on croit qu'on ne l'y trouve plus aujourd'hai d'origine sauvage, et que les troupes de chevaux qu'en y repcontre quelquefois proviennent d'individus échappés à la domesticité. Cette conjecture repose principalement sur ce que ces chevaux ont des couleurs différentes, et qu'ils redeviennent facilement domestiques. S'il en est ainsi, nous ne pouvons pas faire connoître l'espèce du cheval dans toute sa pureté, c'est-à-dire entièrement exempte de l'influence directe de l'homme, et telle que la nature l'auroit formée, si elle eut toujours été abandonnée à elle-même. Cependant, tous nos continens, excepté la Nouvelle-Hollande, possèdent aujourd'hui des chevaux redevenus indépendans depuis bien des sénérations, et qui par conséquent out dû se rapprocher jusqu'à un certain point de l'état de nature, et perdre quelques-unes des traces de la domesticité. Ce sont eux qui pourroient le plus sorement donner les traits généraux de leur espèce libre : mais nous avons sur ces animaux des renseignemens si imparfaits, qu'il est impossible d'en tirer des notious générales très-précises. Les observations des voyageurs ne se rattachent entre elles par aucun point; is sembient avoir parlé d'espèces on de variétés différentes : et encore n'en disent-ils pas même assez pour établir, ce qu'on pourroit raisonnablement conjecturer, que les chevaux rendus à l'état sauvage n'ont pas repris partout les mêmes caraetères, et qu'ils présentent, dans chaque contrée, des modifications propres aux climats et aux autres circonstances locales don t

ils ont ressenti l'influence. On sent combieu les chevanx stavvages, envisagés sous cer apport, offirioient de remarques curieuses pour l'histoire de leur espèce, et de vues nouvelles pour celle des animanx; ee qui manque surtout à l'histoirenaturelle, aujourd'hui, ce sont des recherches sur l'influence des causte extérieures sur l'organisation.

Pallas aderit une jument sauvage, rrès-jeune et très-prirée, prise dans le pays situe entre le Jaik et le Volga. Les chevaux libres qui habitent ces contrées, sont flauves, roux ou isabelles, en été ils àvancent le plus qu'ils peuvent du côté du nord, pour (nir la chaleur et les mouches, et se procurer de meilleurs pàturages. Le poulain dernit para-Pallas étoit isabeller, et ses crins étoient noirs : comparé au no polain demetique, de race kalmouque et du même àge, sa taille étoit plus haute, ess membrés plus forts, as êté plus grande, ses orcilles plus longues, et il les portoit habituellement couchées, comme le cheval priré tà mordre; son front étoit hombé; sa crinière très-épaisse descendoit jusque sur le garrot, et sa queue avoit la même forme que celle du cheval priré; ses sabots étoient plus petits et plus pointus, et son poil étoit frisé, principalement sur la croune et vers la queue.

Léon l'Africain et Marmol parlent aussi de chevaux sauvages n Afriqué: mins ils se bonnent à dire que ces animaux sont plus petits que les cheviux domestiques, que leur couleur est, cendrée du blanche, et que leurs crins sont courts et hérissés; ce qui est bien insuffismt pour en donner une idée exacte: ils se servent d'ailleurs des mêmes expressions pour parler de l'ane sauvage.

Nous avons des notions plus étenduces sur les chevans qui sont rentrés dans l'étut de nature en Amérique. Plusieurs voyageurs en parlent avec détails, et M. d'Azara le fait avec son exactitude oxidinaire. Il paroit que., dès les premiers temps de l'arrivée des Européens duns le nouveau continent, plusieurs chevaux furent abaudonnés à eux-mêmes, et qu'ils se propagerent asset promptement : ils étoient autre-fois très-communs à Saint-Domingue, et ils différoient déjà par quelques traits de la race espagnole, qui leur avoit donné naissance; l'êur tête étoit plus grosse, et leurs oreilles et leure on plus longs. Muis c'est surtout dans le continent de l'Amé-

rique méridionale et au sud de la Plata que ces animaux se sont multipliés; leur nombre est si considérable qu'on les rencontre par troupes de dix mille individus. Als tirent aussi leur origine de quelque race espagnole; ct., comme les chevaux domestiques du Paraguay, ils ont perdu de la taille, de l'élégance, de la force, de la légèreté, de la beauté du pelage de leur souche primitive : leur tête est devenue plus épaisse . leurs jambes plus grosses, leurs oreilles plus longues, leurs poils plus grossiers. La coulcur la plus commune parmi ces chevaux est le bai-châtain, et on en voit, mais rarement, de noirs. Ces nombreuses troupes de chevaux sauvages se trouvent dans les contrées immenses et peu habitées qui s'étendent des rives de la Plata jusque chez les Patagons. Chacune d'elles habite un canton particulier qu'elle désend, comme sa propriété, contre toute invasion étrangère, et qu'elle n'abandonne que lorsqu'elle y est forcée par la faim, ou par quelque ennemi puissant. Ils marchent en colonnes serrées, et lorsque quelque objet les inquiéte, ils s'en approchent à une certaine distance, avant les individus les plus forts à leur tête, l'examinent attentivement, en décrivant un ou plusieurs cercles à l'entour ; s'il ne paroît pas dangereux, ils s'en approchent avec précaution : mais, si les chefs ont cru reconnoître des dangers et donnent l'exemple de la fuite, la troupe entière les suit et ne reparoît plus,

L'instinct qui porte les chevaux à se réunir Youjours en famille, rend la rencontre de ces troupes sauvages très-dange-reuse pour les voyageurs, parce qu'elle les expose à perdire pour jamais leurs chevaux. Lorsque ces hordes aperçoivent des chevaux domestiques, elles les appellent avéc empressement, en passant à leur portée autant que la prudence le leur permet; et, si ceux-ci ne sont pas gardés avec soin, ils s'enfuient, et on tenteroit en vain de les rattraper.

Ces chevaux sauvages s'apprivoisent et deviennent domestiques très-facilement, même lorsqu'on les prend adultes; les Américains les saisissent au moyen de longues cordes, qu'ils lancent avec beaucoup d'adresse, et dans lesquelles ils enlacent les animaux dont ils veulent se rendre maitres.

Nous voyons du moins par ces détails, quoique peu nombreux, que la nature tend à ramener l'espèce de cheval à une

Country Cough

taille moyenne, à lui donner une tête plus forte, des oreilles plus grandes, des membres plus épais, un pelage plus grossier: mais qu'elle n'exerce qu'une très-légère action sur son intelligence, et qu'on les réduit sans peine sous le joug de la domesticité, tandis qu'il faudroit des soins infinis pour leur rendre leur grande taille et surtout leurs proportions clégantes. Ce phénomène, auquel on n'a pos fait assez d'attention, pourroit servir à en expliquer un autre, qui a toujours paru fort remarquable : je veux parler de l'entière disparition de plusieurs espèces domestiques de l'état sauvage. En effet, si ces espèces ont reçu originairement des dispositions aussi prononcées à s'attacher à l'homme et à le servir, que celles que nous vovons aux chevaux redevenus sanvages, et qui, sous tous les rapports physiques, ont déjà éprouvé de si grands changemens, il est facile de concevoir que leur association à l'espèce humaine a dû être un des premiers effets de notre influence sur elles, et que, dans toutes les contrées où nous avons rénétré, nous avons rapproché de nous des animaux qui pouvoient nous être utiles, et qui, pour cela, n'exigeoient presque aucun soin de notre part. C'est ainsi, comme on l'a justement observé, que les premiers arts auxquels notre industrie a donné maissance, ont en pour fondemens les phénomènes qui se présentoient naturellement à nous, et qui n'avoient besoin , pour être produits, que des circonstances les plus ordinaires, et qui se passoient le plus habituellement sous nos yeux.

Les grandes tronpes dont nous avons parlé se forment de fanilles romposées d'un mâle et de plusients femelles, qui hi appartiennent et lui obéissent, qui se réunissent toujours que les besoins du rut se font senûr, et la gestation est de doute mois. Le poulaiu naît couvert de poils, les yeux ou-verts, et avec assez de force pour se souteair et marcher. Quelques jours après la naissance, on voit paroître les deux incisives moyennes à chaque machoire; à trois ou quatre mois, en viennent deux autres, à côté des premières, l'une à droite et l'autre àgauche; entin, les deux dernières se montennt à six mois environ. Ces dents sont des dents de lait, quis ere-produisent dans le même ordre, rentre deux et trois ans, et à desintervalles des im ois desorte qu'éen deux mas à pu prés le

travail de cette nouvelle dentition est terminé. Le poulain tette pendant douze mois environ, et son entier développement a lieu vers la cinquième année. Les chevaux libres pourroient vivre de trente à quarante aus. Dans leur jeunesse, on reconnotiteur à generale deux incisives. Ces dents ont, à leur partie supérieure, un creux qui s'efface petit à petit par l'usure, et suivant des règles assez constantes pour que chaque degré d'usure corresponde à un espace de temps déterminé.

Les incisives de lait sont plus blanches que celles qui viennent après; elles sont aussi plus étroites, et ont à leur base un collet ou rétrécissement plus marqué : à quinze mois environ, celles qui ont paru les premières commencent à perdre leur cavité par l'effet de l'usure; celles qui sont venues ensuite ne marquent plus vers le vingtième mois; enfin, après deux ans, la cavité des dernières est effacée à son tour. Nous venons de voir à quel age ces dents sont remplacées par des dents adultes ; celles-ci perdent leur creux dans le même ordre que les autres : les premières, à la machoire inférieure, entre quatre ans et demi et cinq ans; les secondes entre cinq et six aus, et les dernières entre sept et huit ans. Les incisives supérieures s'usent après les autres. Les cavités des deux moyennes disparoissent vers la huitième année; celles des suivantes vers la dixième, et celles des dernières vers la douzième. Les différences qu'on observe dans ces divers changemens, tiennent aux races, et même aux individus, qui arrivent plus ou moins promptement à l'état adulte. Après la douzième année, on n'a plus que des règles fort incertaines pour juger de l'àge des chevaux.

Les sens de ces animaux sont, en général, assez délicats, comme nous l'avos vu dans nos généralités. Chacun connoit leur voix, qui prend des tons dilférens, suivant les causes qui les portent à la faire entendre: les femelles hennissent moins souvent et avec heaucoup moins de force que les mâles, et la castration rapproche, sous ce rapport, célui-ci de la femelle.

Les caractères intellectuels des chevaux consistent surtout dans in nettet de leurs perceptions, et dans l'excellence de leur inémoire; car c'est sur l'association des impressions qu'ils ont reques que repose tout ce que leur éducation présente d'extraordinaire et peut permetire.

Si nous considérons l'espèce du cheval, dans les variétés que

la domesticité y a produites, nous le verrous, també se rapetieser juquà la taille du dain, també s'accorter juquà elle du dromadaire; acquérir l'élégance et la légèreté du cerf, on la corpulence et le pesanteur du bœuf. Quelques races nous montreront une tête petite et effiliee, des yeux vifs, des oreilles fines, dirigées en avant, des naseaux larges et mobiles; daitres, au contraire, auront la tête lourde, les yeux ternes, les oreilles grandes et couchées en arrière, des meseaux étroits et fermés: les uns ont le chanfrein arqué, les antres l'ont droits ici le pelage est ras et les erins peu fournis, là les poils et les crins sont frisés; ailleurs lis sont long et soyeux; et nous pouvons observer toutes les couleurs qui résultent du fauve, du moir et du blane, mélangée dans toutes les proportions.

Les allures offrent aussi des différences. Certains chevaux, en marchant, relèvent en même temps les deux pieds du même côté; c'est l'amble : d'autres galopent avec les jambes de chevant, et trottent avec celles de derrière; c'est l'auhin: le pas relevé consiste à relever, non pas à la fois comme dans l'amble, mais surcessivement, les deux pieds du même côté, etc. L'éducation développe quelquefois la force des chevaux à un pointsurprenant. On dit que les bons chevaux arabes peuvent faire jusqu'à cinquante lieues en vingquatre heures, et que les chevaux tartares font quelquefois des courses de plusieurs jours ans s'arrêter que pour manger quelques poignées d'orge. On a vu des chevaux anglois parcourir jusqu'à quatre-vingts pieds en une seconde, e eq uis surpasse la vitesse du vent.

Les qualités morales a offrent pas moins de diversité que les qualités physiques : les uns sont d'une intrépidité que rien "arrête, les autres d'une timidité que tout effraie; il en est qui sont aussi remarquables par leur mémoire, leur prudence, la facilité avec laquelle on les instruit, que d'autres le sont par leur étourderie, la foiblesse de leur conception, leur entêtement, étc. Toutes ces différences pourroient former les caractères d'autant de races, et elles doivent être considérées ainsi par les naturalistes, car elles sont constantes et se propugent. Malheureusement les chevaux n'ont pas été chudiés dans les variations que chacun de leurs organes pent éprouver, et celles qu'on admet communément se caractérisent par des modifications plus ou moins nombreuses et de nature très-différients plus ou moins nombreuses et de nature très-différient.

rente. Chaque pays a ses races de chevaux, qui ont été formées suivant la nature de ces pays et les besoins des peuples qui les habiteut. Les Arabes ont cherché à étendre et à conserver les qualités du cheval de selle, la légèreté, la vigueur, la docilité. Dans les contrées agricoles, on a particulièrement soigné les races propres au trait, an labourage. Les pays du Nord, où la végétation est riche, ont donné naissance aux chevaux de la plus grande taille : ceux du Midi ont été moins favorables au développement du corps; mais ils ont donné de la vigueur, de l'énergie. En général, c'est sur l'usage auquel on destine les chevaux, que leurs variétés sont établies; et, sous ce point de vue, très-différent de celui sous lequel l'histoire naturelle devroit les envisager, elles peuvent être rangées dans trois divisions principales : les chevaux de course, les chevaux de bat, et les chevaux de trait, parmi lesquels on pourroit former eneore de nombreuses subdivisions. Nous extrairons ce que nous crovons devoir en dirc, de l'important ouvrage de M. Huzard, intitulé : Instruction sur l'amélioration des chevany en France.

CHEVAUX ARABES. Le cheval arabe est, sans contredit, te premier cheval du monde. Il n'est pas beau, d'après l'idée que nous nous formons de la beauté des chevaux en général. Il a la tête presque carrée, le chanfrein creux plutôt que busqué, l'encolure droite et quelquefois même renversée, ce qu'on appelle encolure de cerf. Cette conformation, que l'on a regardée comme un défaut, est donnée par la nature à tous les animaux qu'elle destine à fournir de longues courses; et il suffit de connoître les premières lois de la physiologie animale et celles du mouvement, pour en sentir la nécessité. Ce cheval a la peau fine, le poil ras, les vaisseaux sanguins très-apparens; les apophyses, qui servent d'attaches aux museles, sont fortement prononcées ; les museles le sont eux-mêmes, et se dessinent bien sons la peau : les articulations sont larges et fortes. exemptes de toutes ces tares si fréquentes dans nos races communes. Les jambes sont fines, et ne sont pas plus chargées de poil que le reste du corps ; les cordes tendineuses de ces parties sont bien détachées des eanons, et le pied est excellent et sûr. La taille ordinaire est de quatre pieds six à sept pouces. Le cheval arabe est sobre , se nourrit aisément et de peu de chose : on lui donne, au coucher du soleil, cinq à six livres d'orge, et quelquefois, sous la tente, un peu de paille d'orge hachée. Il fait
habituellement dix-buit à vingt lieues par jour, quelquefois
davantage. Il sue difficilement, et il est long-temps en état de
servir; il a un fonds d'haleine pour ainsi dire inépuisable. Il
faut voir ce cheval, courant sous l'homme, dresant la tête
et l'encolure de manière à couvrie entièrement son cavalier;
portant la queue en l'air et en trompe, avec une vigueur et
une grâce que nous avons inutilement cherché à imiter par
une opération aussi inutile que barbare. Tout dans ce cheval
annonce la durée, la vigueur, la force et la bonté: c'est cette
retunion de qualités applicables à tous les uages, et qu'il communique éminemment à ses descendans, qui le met au promier rang asan ivalité.

Les Arabes distinguent deux races de leurs chevaux: l'une parfaitement pure, dont ils ont la génétalogi positive de temps immémorial, et qu'ils nomment kochlani, kohejle on kuithan. Les Arabes ne font couvrir les jumens de cette race qu'en présence d'un térmoin qui reste vingt jours auprès d'elles, pour être sor qu'aucun étalon commun ne les déshonore. Quand clles mettent bas, le même térmoin doit étaglement étre présent, le certificat de la naissance légitime du poulain est expédié juridiquement dans les sept promiers journ. Cette précaution fait voir combien les Arabes sont jaloux de conserver la race de leurs chevaux dans toute sa purcéé. L'autre race n'est, à proprement parler, qu'une dégénération ou un croisement de la prémière, dont la généalogie est inconnue; ils la nomient kadiechi ou haitk.

La première race est la meilleure, et est principalement eléveé par les Arabes Bédouins, entre Basora, Merdin et la Syrie. Ils vendent les étalons de cette race assez facilement, quoique très-cher; mais lin ne vendent pas les jumens : ce a lest, pour ainsi dire, que pars supercherie ou à force d'argent qu'on peut espérer d'en obtenir. Ces jumens jouissent exclusivement du privilége de transmettre la pureté de la race à leurs déscendans, et c'est toujours par les mères que l'ou compte les généralogies.

La seconde race sert à tous les usages ordinaires de la domesticité. On ne fait jamais couvrir les jumens de la première race pur des étalous de la seconde, ét, lossque cela arrive par hasard, le poulain est réputé de la race du père, tandis qu'au contraire il arrive souvent de faire couvrir les jumens de la seconde race par des étalous keelhani, et dans ce ens le poulain est toujours réputé de la race de la mère. Cela tient à l'idée avantageune que les Arabes out de leur première race, idée bien propre à la couserver dans toute sa pureté en en excluant tous les mélanges.

Le cheval arabe uneliore toutes les races, même celles qui sont plus grandes que lui, et de figure tout-à-fait differente. On peut dire qu'en fondant ses formes dans celles de la race qu'il croise, il lui communique ses qualités. Ce n'est pas toujours à la première génération que cette fonte de formes est sensible : par exemple, un cheval arabe, croisé avec une jument normande, ne donnera pas un beau poulain; unis ce poulain, excellent par les qualités de ses ascendans, en donnera qui seront plus beaux et aussi bons que lui.

CHIVACK TERRANS. Les chevaux persans sont, a près les arabes dont ils descendent, ceux qui jouissent de la meilleure réputation. Ils sont dans le cas de parcourir aussi vite, et même plus vite que ceux-ci, un certain espace de chemin; mais bientôt le cheval arabe prendra le devant.

Le cheval persan a la tête plus fine et la croupe mieux faite que le cheval arabe. Il y a, au nord de la Perse, une race plus forte que nos chevaux nornands, qu'on laisse paitre pendant huit à neuf mois de l'année dans les pâturages abondans du Chirvan, du Mazendaran: les chevaux de cette race sont recherchés pour la cavalerie.

Les Persans soignent leurs races et les ponservent avec le même soin que les Arabes.

Le cheval persan a été transporté en Angleterre, pendant le règne d'Elisabeth, et y a donné d'excellentes productions; mais les Anglois lui ont préféré le cheval arabe, dès qu'ils ont été à portée de se le procurer et d'en reconnoître les avantages.

Chevaux barbers. Les chevaux barbes, ou de la Barbarie, ou des Etats barbaresques, ont l'encolure mieux faite que les chevaux arabes, ou plutôt elle est plus ronde, et ce qu'on appelle mieux sortie du garrot. Par conséquent, ils sont moins propres à courir que les premiers; aussi sont ils plus recherchés pour le manége que pour tout autre exercice. Ils ont la tête plus fine que les arabes; le chanfrein, au lieu d'être creux, comme dans ceux-ci, estasce ordinairement busqué, les épaules sont plates, la croupe un peu longue, et ils sont asses souvent long-jointes. Le cheval barbe a plus de figure que le cheval arabes; il est à peu près de la méme taille, et on en voit très-rarement aucessus de quatre pieds neuf pouces. Il est freid dans ses allures; il a besoin d'être échauffé et mis en train peu à peu : alors on lui trouve le nerf, la vigueur, la vitexe et la légèret qu'il tient du cheval arabe dont il paroit descendre. C'est dans te royaume de Maroc et de Fes qu'on trouve aujourd'hui les meilleurs chevaux barbes; au reste, les Maures sont loin d'avoir de leurs chevaux barbes; au reste, les Maures sont loin d'avoir de leurs chevaux les mémes sonis que les Arabes.

CHEVAUX TURES. Ces chevaux approchent du cheval arabe, dont ils sont aussi une descendance: ils ont, comme lui, l'encolure droite et assez ordinairement effilée; leur corps est plus long et leurs reins plus élevés; mais ils ont les mêmes qualités. CHEVAUX EMATABES, TRASSIVAINS, HORGOIS, FOLONOS. TOUS

CENTANT TATLANDA ; TRANSLAVIANDA, TOURDOUS, LOUR CES CHEVAUX SONT ÉGALEMENT SONT PAREMENT P

CREVAUX SEAGNOS. Les chevaux d'Espagne ont la tête un peu grosse et forte, etsont quelquefois ce qu'on appelle chargée de ganache. Le chanfrein est asses ordinairement buyaté; les oreilles quelquefois attachées un peu bas et géotralement trop longues; l'encolure forte, trop charnue, chargée de beaucoup de criss; les épaules et le poitrail sont larges, étoffés; les reins

forts et quelquefais bas, la croupe le plus communéments commu celle des muleis la côte est bien arcondie; ils sout long-jointes, le pied on est servé et les talons en sont un peus hauts : mais ce défaut tient moins peut-être à la nature du chervaux, hien étuffés, et qui ont quelquefois un peu de venfre, paneissent bas, et près de terres; quoi qu'il eu soit, ils ont les mouvemens très-souples, beaucoup de grâce, de courage y de feu et d'action, et sont avec cela très-dociles. On peut en faire non-ventement d'accellens chevaux, de manage, a où ils en consequent mieux, que tous autres; mais ils donnent aussi det très-boas chevaux de cavalerie.

Ce sont, exclusivement au reste de l'Espagne, les royaumes d'Andalousie, de Grenade et la province d'Estramadure, qui sont en possession de fournir les chevaux les plus distingués : mais c'est particulièrement l'arrondissement de Nérès qui possède les chevaux les plus estimés, On y en trouve deuxraces parfaitement distinctes : l'une , remarquable par sa finesse et ses belles proportions, qui, à l'exemple de nes chevaux limousins, ne prend tout son développement qu'à six ou sept ans , ets'est conservée dans toute sa pureté à la Chartreuse de Xérès et chez un petit nombre de propriétaires; on ne luireprache que d'être trap long-jointée, ce qui, en nuisant un peu à la solidité, contribue à la heauté de ses mouvemens, et est regardé comme une perfection de plus par les Espegnols : l'autre race, plus grande, moins fine, plus taillée en force, est plus multipliée, parce qu'elle est moins long-temps à croître et qu'elle cat employée à la remonte des troupes,

CHIVAUX ALEMANDA. La plupart des souverains et des princess de l'Allemagne ent , dans leurs haras, d'excellentes races de chevaux; prerque tous les étaions sont choiss parmi les garabes, les barbes, les barbes, les tures, et les espagnols. De tels étalons, hien, appareillés, ne peuvent donne s productions à aussi, les chevaux allemands sont-ils assex estimés; on leur reproche sculement d'avoir, pour la plupart, l'halcineum peu courte.

- Синулих suissis. La Suisse possède une honne race de chevaux de trait; quelques-uns sont même assea distingués pour pauyois être employés an carrosse et au cabriolet. Ces chevaux, sont fort ramassés, bien membrés, vigoureux, sobres; mais ils ont en général la ganache, la machoire el les jambes chargées de poils. Ils tirent leur origine des étalons allemands et itallens. Le centon de Berne fournit les meilleurs.

«Grevaux danous Le theval/donois est bien lait et étoffe, il a les formes rondes, l'encolare route/il est brillant et trotte bien. On lui reproche seutement d'avoir la croupe un peu trop minec, et les jambes trop fines pour sa taille. Les meilleurs ettles plus estimés sont deux du Jutland et d'Eldembourg.

Convacuo de la constitución de la provincia de la province de Frise, ensuite de celle de Berg et da pays de Juliers.

"Ouvats" Asérosa. Le croisement de Parabe et des autres de la vaciona de la reconstitución de la reco

La première est le theval de course, résultat immédiat d'un étalon barbie ou arabé et d'une jument anglisie, déjà croisée de barbe ou d'arabé air premièr degré, ou te résultat de deux croisée au même degré, que les Anglois appellent premièr sing y dest à dire le plus près possible de la souche étrangère. La deuxième est le chernal de chasse, résultat du croisée da deuxième est le chernal de chasse, résultat du croisée.

La deuxième est léchéval de chasse, résultat ou crossmont d'en étalon du preniersaing, et d'une juneated un degoé molas-prés de la souche. Cette classe est la plus multiplicés elle est plus membrée que l'arprenière, et excellente pour le teavail, est plus preniersain en la manada.

La troisième est le résultat du érobement du cheval de chasse sive des juniens plus communes, plus fortement menis prées, approchant plus de la moca ludigen que les précédentes. Elle jurne le cheval de chaise et de l'entrose; ce sont les chovaix de les deux closes que les Anglois exportent le plus dans tou le l'Europé, et principalement en France.

La quatrieme est le cheval de trait, résultat du cheval précedent avec les plus fortes jumens du pays, il y a du ces chevant qui sont de la plus grandé et de la plus forte allités leur; moule est in quelque sorte celm d'un cheval de bronze, est les membres en sont plus fournis qu'aucun des chevaux que nous connoissons. On peut les comparer à nos chevaux de brasseur, et ils sont employés également à ce service en Angleterre.

Quel que soit, au surplus, le mélange de toutes ces classes, on reconnoît, jusque daus les individus les plus médiocres de la dernière, l'influence du sang arabe, malgré l'état plus ou moins avancé de la dégénération; cette influence se fait apercevoir dans la conformation de quelques parties du queréchappées à cette dégénération, ou dans la conservation de qualités inhérentes au service que l'on peut encore tirer de ces chevaux.

Les plus beaux chevaux anglois, dit Buffon, sont pour la conformation assez sembalbis aux rarbes et aux liarbes, dont ils sortent eu effet, ils ont ecpendant la tête plus grande, majs hien faite et mostomée, et les oreilles buls longues. Par les oreilles seules on pourroit distinguer un cheval anglois d'un cheval barbe; mais la grande différence est dans ja taille : les anglois sont plus étoffés et plus grands. Ils sont généralement forts, vigoureux, hardis, capables d'une grande fatigne, excel-lens pour la chasse et pour la equire; mais il leur manque la grâce et la souplesse; ils sont durs et out peu de liberté dans les épanles.

CRIVAUE FRANÇOIS. ÎI y a en France dei chevaux de toute espèce. Le limousin et la Normandie fournissent les milleurs le Limousin, les chevaux de selle, et la Normandie, outre les chevaux de selle, de frei-pleux chevaux de carroise, etc les chevaux de selle, en rei-pleux chevaux de carroise, etc etc limousin, suns ils valent micus pour le carrosse, pobr le manege et pour les troupes, et sont plus forts, La Franch-Comté et le Bouloanois fournissent de três-bons chevaux de trait; l'Auverge, el Potion, le Morvea, la Bourgogie, d'excellens bidets (e. Roussillon, 1g. Bugy), las Forts, te pays d'Auch, la Franch-Comté, la Nayarre, la Bréclagie, etc., donnent aussi de forts bons chevaux de selle, mais moins estimés cependant que les limousis et les normands.

Quoique la race des chevaux normands soit mujourd'hui assez méconnoissable, dans ce pays même, par l'effet des croisemens avec des mêtis étrangers, surtout avec des anglois, on y trouve cependant encore une tres grande quantité de Beatx chevaux et de belles jumens positinières qui ent gardé les caractères de leur type.

Lorsqu'on veut conserver les races de chevaux, on forme des haras. L'art de conduire ces établisseméns et détever les animux, est un sir particulter qu'il ne mois appartient point de décrire, mais dont les règles se déduisent du naturel des chevaux. En général, les qualités propres i chaque races propagent par la généralion; et l'on sent, d'après cela, que les races une peuvent pas être indifferemment mélangées. C'est par gradputons, et par les gradations les plus finensibles, que toute espéce de développement s'opére avec le plus de saccés, noit au physique, soit au moral (et l'art d'oit laisser la plus cattière librete à la nature, dans tous les casoù elle tendroit au même but que lui. Ces principes devroient faire la base de toutes les règles de la direction des haïas; minis ils sont encère mécournes de la plupart des hommes qui se livrent à l'éducation et is la propagation des chevaux.

C'est par les bienfaits, la douceur et la patience qu'on parvient le plus surement à soumettre et à dresser ces animaux utiles, lorsqu'ils ne sont point naturellement vicienx. La force peut aussi les contraindre à l'obéissance ; mais ils perdent en même temps leurs qualités les plus précienses, leur ardeur, leur courage, et leur docilité même, parce qu'ils perdent leur intelligence. Quelle différence n'y a-t-il-pas entre l'animal conduit habituellement par le fouet, et celui qui n'obéit qu'à la main d'un écuyer habile! Celui-ci aime son maître, se plait à faire sa volonié, répond à ses moindres desirs; l'antre, au contraire, cesse d'obéir des qu'il ne tremble plus, et à la moindre circonstance qui lui fera apercevoir la supériorité de ses forces sur celles de son conducteur, il les emploiera contre lui, et sa vengeance pourra êtré terrible. L'art de dresser les chevaux est un art très difficile, et qu'on trouve rarement bien exerce ; parce qu'il n'a été jusqu'à présent qu'un art empirique : les détails qui le constituent ne peuvent pas non plus appartenir à notre ouvrage; mais ils reposent entièrement sur les qualités physiques et morales des chevaux, dont nous avons taché de faire connoître les principales. L'important est que toutes les perceptions du cheval

spientinettes et précises, autrement au mémoire, lui deviendra inutile, produira de vagues associations, et le conduira Induhitablement à set tromper: é est pourquoi la douceur et la patience sontai essentielles à son éducation, Rien, en effet, n'este plus, propre, à traubler, les impressions et à les rendr fausses, que de les accompagner, sans cesse des châtimens et de la peur.

Le Descent, Eques hemionus, Pallas, Queue avec des crins à son extremité sculement; une ligne dorsale qui s'élargit sur la croupe.

C'est encore à Pallas que nous devons la connoissance exacte de cette espèce, dont Messerschmit avoit dejà parlé. On trouve, dit-il, les dziggtais en troupeaux nombreux dans la Mongolie; mais on ne les rencontre qu'isolés sur les frontières de la Bussic. Cet animal, a la taille d'un cheval moyen; ses formes ont de l'élégance et de la légéreté, et son air est vif et sauvage ; ses membres sont déliés, et sa tête est un peu lourde : mais ses orgilles sont dans de belles proportions, et un peu plus longues que celles du chevals son poitrail est large du bas, son dos carre, sa croupe effilée; ses épaules sont étroites, et ses sabots semblables à ceux de l'ane; son pelage est brillaut en été, de couleur isabelle, avec une bande dorsale noire, qui s'elargit un peu au défaut des reins et se rétrécit heaucoup vers la queve; celle-ci n'a de poils qu'à son extrémité, et les crins sont courts et crépus, Le peluge d'hiver est épais et frisé, et un peu plus roux que celni d'été.

le deignii porte, en courant, lu tête droite et le net au vent, et le mgilleur obevale pe put l'alteindre. Ce animaux éventent facilement les chasseurs. Lorsqu'nn objet les inquière, le chef de la troupe s'en approche, et, s'il ne se rassure pas. il fair quelques saute, et tolle partent avec la rapidité de l'éclair.

Il paroit être difficile à apprivoiser. Pallas pensoit qu'il serioitfort utile de le rendre domestique, à cause de sa force et de la légéreté de a çourse ; et il jugeoif, avec raison, qu'il suffiroit' pour cela de quelques soius particuliers,

L'ang, Equis asinus, Linn. Quene avec des crins à son extrémité seulement, une ligne dorsale et une ou deux bandes transversales en croix sur les épaules,

Jusqu'à ces derniers temps, cette espèce ne nous étoit con-

nue qu'à l'état de domesticité. Les anciens parlent bien d'anes sauvages, sous le pom d'onager; mais, suivant leur usage, ils n'en donnent point la description, et ne rapportent sur ces animaux que quelques circonstances particulières, peu propres à les faire connoître. Des voyageurs modernes parlent aussi d'anes sauvages, sans entrer dans plus de détails que les anciens »Dapper en cite dans les tles de l'Archipel, et Léon l'Africain et Marmolle disent un mot sur ceux qui se trouvent en Afrique, Oléarius, l'ietro della Valle et d'autres, n'ont bien laissé aucun doute sur l'existence de ces animaux en Asie : cependant ils ne les ont pas non plus décrits. C'est Pallas qui . dans son Voyage de 1773, dans les parties méridionales de l'empire de Russie, nous a fait connoître avec quelque exactitude l'ane sauvage de cette partie du monde, en admettant toutefois, avec les naturalistes d'aujourd'hui, que le koulan est véritablement l'anc abandonné à la nature et exempt de toute trace de domesticité.

Cet animal est de la graudeur d'un cheval de moyenne taille; as tête est lourde, ses oreilles un peu moins graudes que celles de l'ane commun, et sa couleur est d'un gris ou d'un jaune bruaûtre, avec une raic dorsale brune et une ou deux bandes en croix sur les épaules. Il passe les suisons froides dans les parties chaudes de la Perse et de l'Inde, 'et s'avance en été aunord de l'Oural, où il trouve des paturages aboudans et frais. Il vit en troupes nombreuses : lorsque ces troupes retouraent du nord au midi, elles laissent, dit l'allas, des traces d'un verste en largeur dans les landes.

Tout anuonce que les races domestiques de l'âne nous sont assigietties de temps imménorial. La domesticité a produit aussi de nombreuses variétés dans cetta espèce, mais moins que dans celle du cheval, qui, supportant mieux l'inclémence des saisons, a pu éprouver les effets d'un plus grand nombre de circonstances capables de le modifier. Les contrées les plus couvenables à l'expèce de l'âne, sont celles du midit à aissi c'est en Perse, en Arabie, en Egypte, qu'on en trouve aujourd'hui les variétés les plus fortes et les plus belles ; il en est qui, par la taille, égalent presque le cheval, bien différentes en cela des variétés foibles et petites de nos climats. L'Espagne aussi de très-bulles races d'ânes, qu'on recontre oulequefois aussi de très-bulles races d'ânes, qu'on recontre oulequefois

dans nos provinces méridionales; mais, à mesure qu'on s'avance vers le nord, cet animal se rapetisse, et sa conservation devient plus difficile.

La couleur de nos anes est communement le gris avec une ligne dorsale noire, et une bande en croix de même couleur sur l'épaule. Il y en a de tout noirs, de roux, de tachetes de ces coulcurs avec le blanc; et il n'est pas rare de trouver des variétés qui, outre les bandes du dos et des épaules, en opt encore sur les cuisses et sur les jambes.

Tout le monde connoît cet animal et les traits principaux par lesquels il se caractérise, et qu'il conserve constamment, comme nous l'avons fait remarquer en parlant du cheval. Ses sens en général sont excellens ; il paroit que toutes les impressions qu'il en reçoit sont précises et nettes, et c'est à cette faculté heureuse qu'il faut attribuer la sarcté de sa marche et, si j'ose hasarder cette expression; la sagesse de sa conduite : mais, autant les impressions intellectuelles du cheval sont promptes et vives, autant il paroit que celles de l'ane sont lentes; et il est en outre fort timide, ce qui est cause de l'especc de prudence qu'on lui reconnoît, et surtout de la resistance qu'il nous oppose quelquefois, et que nous confondons sans raison avec l'entêtement. A ion sa tuot . Lo devode no

Ces animaux, chez nous du moins, ont une constitution tresrobuste ; ils ne sont sujets qu'a tres-peu de maladies et leur sobriété est extrême : ces bonnes qualités viennent certainement de l'éducation grossière qu'ils reçoivent. Il n'est point d'animal domestique qui soit plus négligé et exposé à d'aussi mauvais traitemens que l'ane : la nourriture que les autres bêtes de somme rejettent est reservée nour lui, et on l'accable de fatigue et de coups. A la verité, il be nous rend pas d'antre espèce de service que le cheval, et il ne peut le faire que proportionnement a ses forces qui ne sont pas grandes, C'est sans doute la facilité qu'on trouve à le nourrir et la force de son tempérament, qui nous portent à le conserver; aussi est-il dans nos campagnes le compagnon du pauvre dont il partage les fatigues et la misère. Mais, si cet animal est meprise en Europe, les Orientaux l'estiment beaucoup, et le traitent avec soin ; aussi leurs races sont d'une grande faille ; ils les emploient comme les chevaux, les font servir air bat , au trait . a la selle ;

elest meme, chez eux, le monture la plus en usage, et la sculepermise à certaine classe d'hommes, et surtout aux Européens. L'ane seroit très-susceptible d'éducation : il a pour cela toutes les qualités nécessaires, des sens fort délicats et une mémoire excellente ; il se sonvient de tous les chemins par lesquels il a passé, et sa timidité le porte à ne jamais en suivre d'autre, lorsqu'il le peut. C'est cette fimidité qui lui fait craindre l'eaur, à laquelle cependant il s'habitue aisement; lorsqu'on lui couvre les yeux, il s'arrête et refuse il'aller plus loin; si on le surcharge, il accélère sa marche, et va jusqu'à ce qu'il tombe. Sans le cheval, il seroit certainement devenu le premier de nos animaux domestiques; nos soins auroient développé en lui des qualités nouvelles, et auroient augmenté celles qu'il a reçues de la nature. Le cheval sauvage et l'ane sauvage ont à peu près la même taille : leur force est égale . et leur naturel est peu différent : l'ane même a des qualités plus solides que le cheval. Mais celui-ci a été plus favorise du coté de l'intelligence ; il l'a emporté sur l'autre , et cela devoit être : les forces du corps n'ont de prix qu'en proportion de celles de l'enteudement qui'les dirige.

L'histoire naturelle de l'âne est tout-à-fait semblable à ceile du cheval, dans tout ce qui a rapport à la reproduction des l'advividos et à leur développement; écst pourquoi ; en erap-ellerai point ces détails. On comoit su voix, ce eri désagréable et discordant ille fait entendré lorsqu'il éprouve quelque desil, le malet surtout, lorsqu'il sent une femelle en chaleur; écst fui qui brait le plus fôrt; la fengelle a un eri plus clair, et l'ane coupéme brait qu'à voix basse.

Cette espèce n'étoit point connue chez nous du temps d'Aristote ; elle paroit s'y être établie à mesure que nos narais ont
été clesséchés, et que les dérichemens ont éclairei nos forêts
et adouté la tempéreture de notre climat i mais les Grees en
possédoient de très-belles races qui de chez eux ontrans doute
passé en Italie. On en trouve aujourd'hui jusqu'en Suéde, taist
il est vrai que le naturel des animaux peut éprouver les ples
grands changemens quand on a soin de najer sur lui que par
des gradations lentes et insensibles. L'ané a été transporté en
Amerique, où il n'est pas mieux teaite que chez nous, dans
tertaines provinces du moins.

Le lait d'anesse est recommandé dans quelques maladies; c'est un aliment sain, lèger, calmant, qui peut produire de bons effets, chez nous principalement où tous les usages tendent à porter jusqu'à l'excès l'exercise des facultés.

Le Coracca; Equus quaccha, Gm. (Ménagorie du Mus. d'hist. nat., in-fol.) Queue avec des-crins à son extrémité seulement; une ligne dorsale; et des bandes transversales sur les épaules

et sur le dos.

Cette espèce rappelle les formes et les proportions du cheval, par la légéreté de sa taille et la petitesse de sa tête et de ses preilles : mais elle a la queue de l'ane. Sa taille est celle d'un rheval de grandeur moyenne; sa hauteur, au garrot, est d'environ quatre pieds. La conleur du couagea, sur la tête et sur le con, est un brun foncé noiratre ; le dos, les flancs, la croupe, le haut des cuisses, sont d'un brun clair, qui palit etse change en gris roussatre sur le milien des culases : tenra parties inférieures, les jambes; le dessous du corps et les poils de la queue, sont d'un asser beau blane ; sur le fond brun de la tête et du con sont des raies d'un gris blane , tirant sur le roussatre : elles sont longitudinales, étroites et serrées sur le front, les tempes et le chanfrein; transversales et un peu plus écartées sur les joues; entre l'ail et la bouche elles forment des triangles, parce qu'elles sont larges au milien et étroites aux deux bouts. Le tour de la bouche est entiérement brun. Il v a dix bandes sur le cou ; la crinière ne va que jusqu'à la neuvième : elle est courte et droite comme celle d'un cheval qui l'auroit eu conper. et elle participe des taches du cou. L'épaule a quatre bandes : mais elles se raccourcissent jusqu'à la quatrieme : une ligne noiratre règne le long de l'épine, et descend jusque sur la queue.

Cette description a été prise sur un couagga mâle adule, qui a vécu à notre Ménagerie; mais il paroti que le nouier des bandes varie, et qu'elles descendent quelquefois jusque sur la croupe, sans cependant jamais être semblables à celles du rébre.

Le cri de ces animaux est une sorte d'abolement; c'est le son oiau, oiauo, répété une vingtaine de fois, sur un ton trés-aigu. Ils vivent eu troupes nombreuses, et se laiseant facilement apprivoiser. Il paroit, d'après Gordon et Sparmann, que les colons hollandois en ont habitué au trait, et qu'on en flève avec le bétail ordinaire qu'ils défendent contre les hyènes et les autres animaux féroces de cette taille. L'extrémité méridionale de l'Afrique paroit être la patrie exclusive de cette espèce.

Le Zinne; Equus zebra, Linn. (Ménagerie du Mus. d'hist. nat. in-fol.) Queue avec des crins à son extrémité seulement; une ligue dorsale, et tout le reste du corps couvert de handes transversales.

Cet animal se rappreche heucoup de l'âne par les formés et les proportions; musi il se canactérise nettement par son pelage à fond blanc légèrement teint de jaunâtre, avec desbandes d'un bran presque noir. Le tour du museau est tout entire d'un bran noirâtre; les ligase qui occupent le chanfrein sont rousses, ainsi que celles des côtés de la bouche. Les premières sont étroites et longitudinales seelles des côtés de la léte sont transverses, excepté une qui se contourne autour de Peil. L'oreille est rayée irrégulièrement de blanc et de noir, en sa moitié inférieure; l'autre moitié est noire, excepté le petit bout, qui est blanc. Toute sa face conçave est revêtue de poils gris blancs.

il v a huit rubans noire sur le cou, deux sur l'épaule, qui s'écartent à la hauteur de l'aisselle, pour faire place aux rubans de la jambe de devant, lesquels sont disposés en sens contraire. Le tronc porte douze rubans, dont les trois ou quatre. derniers se joignent obliquement vers le bras, pour faire place à ceux de la cuisse, aussi disposés dans le seus horizontal. Les lignes de la croupe vont en se raccourcissant, et forment ainsi un triangle alonge, dont les rubans de la racine de la queue font la continuation. Chaque euisse porte quatre bandes plus larges que toutes les autres, et qui en dessinent très-bien la convexité. Les quatre jambes sont entoucées de rubans transverses et irréguliers : le ventre et le haut de la face interne des cuisses sont blanes et sans bandes; les longs poils qui la terminent sont noitatres. La crinière commence au sommet de la face antérieure du front, entre les deux oreilles, et se continue sur le cou; elle est partout courte et droite, et les endroits blancs et noirs sont la continuation des bandes conti-

Les males et les femelles se ressemblent, et les jeunes naissent

avec les couleurs de l'espèce; seulement le brun est plus pale. La portée des femelles est de douze mois.

Les rèbres, semblibles à touter les espèces sanvages de ce geare, s'apprivoisent avec quelques soins nous en avons possélé ine femelle qui étoit de la plus grande douceur, 'et quise l'issoit monter, elle a produit successivément avec un ane et. avec un cheval, comme nous l'avois déjar dit.

Ces animuix sont naturels à l'Afrique; et paroissent se rencontrer depui l'Abvasini pisqu'au esp de Bonne-Esperance; of ils sont plus particulièrement conius sous le nom d'âne: silvage ou d'âne rayd. On pourroit eroire; d'aprèse un passage, de Xiphilin, comme l'observe M. G. Caviter, que les Romains connoissoient le rèbre sous le nous de hippo-tigre; musi ils ner paroissent pas l'avoir vi souvent; putique l'line n'en dit rien, quoiqu'il l'ait généralement soin de parler des animanx qui urrent montres au peuple dans les ciquese de Rome:

Means on curvava. D'après les faits consus, il seroit permis de troire que toutes le expéces de ce genque peuvent s'accomplier et produire, mais qu'il ne réaulte pas de leur accouplement des individus féconds et propres à donner naissance à des répéces Internediaires. Le ébevait et l'au produisent le malet proprement dit; pous avois éte les témoins d'un accouplement été pour le propresent de l'après avois éte les témoins d'un accouplement de condentré in aire le un rétre, étentre ue sebre ut un chevali, et un coulggel a couvert, dans intere Ménagerie, inpeanses qui, à la vérite, in a point été fécondente. . . r in .

On connoît le mulet domestique; on suit qu'il participe aux qualités des éspèces auxquelles il doit son origine, et que celui qui a cu une jument pour mère est plus grand et mieux fait que celui qu'il qu'il qu'il qu'enté pur nute attesse.

Le mulet de rébre, d'une variété d'une noir et de grande tille, qui est né d'aux notre établissement, et qu'avis incore, a'acquis la taillé et les formes de son pére-temás lo foud de son peter mais lo foud de son peter le comparable et de la comparable de la co

Le mulet de zebre et de cheval n'est point parvenu à sou entier acéroissement: nous ne l'avons vu qu'au huitieme mois de la gestation, et il n'avoit point encore de poils; mais on voyait déjà, sur un fond brun, des baudes noires à la tête et au cou. Voyez Mulers,

Curvaux rossuss. Les débris fossies de chèvaux se rencontrent trè-fréquemment dans les terrains meubles, et ils paroissent appartenir à l'espête commune; crependant ils se trouvent avec des os d'élephans, de rhinocères, de tigres, et d'autres animaux touts-bails étrangers à nop climats.

On trouve ces debris par milliers, près de Canstadt en Wurtemberg, melangés avec des restes d'éléphans, d'hyènes, de rbinocéros, de tigres. On en a découvert, avec des os d'éléphans, à Sévran, en creusant le canal de l'Ourcq; près de Fouvent-le-Prieuré, d'ans la Hanto-Sabue; à Argenteuil, dans la Val d'Arno, où se trouvent aussi des restea de mastodontes, etc. Cheval. Ce nom, joint à un autre, a été donné, par les an-

CRYAL Ce nom, yout a un autre, a ter counte, par es autresses surtout, à beaucoup d'animux différens, auxqueb, ils croyoient reconnolire des rapports avec le cheval proprement dit. Le Curva-Casa des Gress ciois vraisemblablement noste cert des Ardennes, previeux, parce qu'à cet âge il a une sorte de rimière. Les Chainois donnet aussi ce nom à un tuminant, dont il a'n pas été possible, par le peu qu'ou en sait, de reconnolire l'espèce. On nomme le morse, Chrysta, Malle, et l'ou, donne aussi ce nom et celui de Crevat de auviens à l'hippopetame et il est vraisemblable, comme nous l'avons dit, que Xiphiin, dans son Abrégé de Dion, appelle Carva-ruens le, zèbre, qui a , en effet, comme le tigre, le corps couvert de zèbre, qui a , en effet, comme le tigre, le corps couvert de la chades noires transversales sur un fond, inquatre, (F. C.)

CHEVALIERS (Entam.), Equite. L'anneus, avoit appelé, papitimes equites une section du genre Papition, qui comprenoit les espéces à antenne le plus sonvent filiformes, avec les, 
aîles supérieures plus longues de l'angle postérieur au sommet, 
qu'in la base même, et tilles avoit subdivises ne hevaliers trotess, 
quites tross, de couleur le plus ordinairement noire, avec, 
des taches rouges ou de sang au carselet cu-dessons, et en 
évaliers greene, equites achivis, qui n'avoient paint de taches 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une, 
essanglantées à la poitrine, et qui portoient sur l'aite une 
essanglantées à la poitrine de l'aite d'aite de l'aite de l'aite d'aite d'aite d'aite d'aite d'aite d'a

Hector, Ascagne, Paris, Antenor, Palinure, Deiphabas, Achates, Tysander, Polydore, Priam, Anchise, Astysaak, Polydanas, Androgee, Enec, Helene, etc.

Et parmi les chevaliers grecs :

Pyrrhus, Jasius, Etécole, Castor, Pollux, Ulyse, Agamemnon, Diomède, Patrode, Machaon, Podalyre, Palamede, Philociete, Medelas, Achille, Nestor, Telsmaque, Idoménée, etc. Voyer Panttos.

CERVALIER NOTE, CREVALIER ROUGE, nous donnés par Ceoffroy à tieux espèces de son genre Bupreste; I'un est de panagée; l'autre un carrabe ou badiste, carabus erus major, bipustalatus, erus minor des premières éditions de Fabricius. (C. D.)

'CHEVALTER (Iehthyol.'), 'Eques. Ce nom a été donné à am geure de poissons de la famille des lophionotes, qu'on recon-

nott aux caractères suivans:

Deux nageoires dorsales, la première très-haute, garnie de filamens; toutes les nageoires impaires écailleuses; dents en veloura; lète mousse; opercules sans piquans ni dentelures.

Ce genre, établi par Bloch aux dépens des chétodons de Linnaus, a été adopté par nos inthyologistes françois. Il est facile à distinguer de tous les autres genres de la famille des lophinontes, qui n'ont qu'une seule mageoire au dos. Voyez Lopunovens.

Le Curvaire artiaucan: Eque smeriennis; Sloch, 547, Chartodon lancedatas; Linn.; Chétodon guopere, Daubenton. Nageoire caudale lancedote; tête et opercules écallleuses; trois bandes noires, bordées de blanc, de chaque obte du corps teinte générale dorée; six bandes brunes et infigules sur la majerier du dos; chaque ortice des narines double.

Ce beau poisson vit dans les eaux de la Caroline, de la

Havane, de la Guadeloupe, etc.

Le Chevaliea Foncrué: Eques punctatas, Schm., pmg. 106, tab. 3, fig. 2. Corps rayé de noir et de blanc; la seconde dorsale, l'annie et la caudale parsemées de taches blanches arrondies, yeux bleus; seconde dorsale trés-longue.

Ce poisson, que les Espagnols appellent serrans, d'après Parra, habite le fond de la mer de la Havone. Il est toujours d'une petite taille. On le mange.

Le Chevalles alou : Eques acuminalus ; Grammisles acumi

natus, Schn., pag. 184. Corps oblong, blanc, avec des bandes brunes; catopes noirs; nagcoire caudale tronquée; écailles apres; machoire supérieure un peu prolongée.

Patrie inconnue. (H. C.)

CHEVALIER. (Ornith.) Brisson a appliqué à plusieurs des oiseaux dont on va donner la description, le nom de totanys, tiré de totano, dénomination vénitienne d'un chevalier ou d'une barge, et ce nom a, depuis, été étendu par Bechstein, Mever, Leisler, Temminek, etc., à d'autres espèces disséminées dans les genres Scolopar et Tringa de Linnæus et de Latham; mais -quoique les travaux de ces naturalistes aient contribué : éclaircir la synonymie, différentes espèces de ce genre n'ont pas encore été déterminées avec assez d'exactitude. M. G. Cuvier: qui, dans son Regne animal, a jeté un nouveau jour sur les oiseaux riverains, a, de son côté, formé des groupes pour lesquels il ne s'est pas toujours trouvé d'accord avec M. Temminck ni avec les auteurs allemands; et s'il ne s'est pas borne". comme ceux-ci, à traiter des oiseaux d'Europe, il est entré dans fort peu de détails sur les espèces étrangères, qui sont très-nombreuses; et qu'on ne peut ranger dans ses divisions, jusqu'à ce qu'elles aient été étudiées sous les mêmes rapports. Les caractères qui ont été assignés aux chevaliers dans le

tableau synoptique, inséré au tome 4.6 de cet ouvrage, sous le mot Becasse, consistoient à avoir quatre doigts, dont eclui de derrière, moni de plusicurs phalanges, s'appuyoit sur la terre, dont les deux externes étoient réunis par une membranc jusqu'à la première phalange, et dont le bec, d'une longueur, moyenne, mais excédant celle de la tête, étoit légerement fléebi à l'extrémité. M. Temminek, qui n'associe pas les chevaliers aux bécasseaux, dont il forme un genre particulier, en considérant surtout la substance du hec, molle ct flexible chez ceux-ci, qui trouvent leur nourriture dans les terrains vaseux, donne pour caractères à ses chevaliers, qui cherchent leur proje à la surface d'un terrain dur, entre lesfentes des pierres, ou sur la grève, un bec cannelé à la basc. solide, tranchant; la mandibule supérieure légérement courbée sur l'inférieure ; des narines linéaires, longitudinalement fenducs dans la cannelure; des pieds longs, grêles, nus au-dessus du genou ; la première rémige la plus longué. Les

chevaliers de M. Gavier sont aussi désipaés comme ayaut un hec férme, quoique prête, rond, pointais le sillou des narines ne dépassant pas la moité de sa longueur; la mandibule un peu arquée vers le bout, le pouce touchant tres-peu à terre; et la palmure externe hien marquée. M. Vicillot ajoute à cer caractères le bee tantôt grêle et foible, tantôt plus dur et plus robuste, la mondibule inférieure plus courte, éroite, quelquefois un peu retroussée vers le bout; la maudibule aupérieuré formant, daus le milieu, une sorte d'enfoncement cher des espèces étrangères; la langue filiforme, pointue; la membrane, qui cher les uns feunit le doigt du milieu à l'extérieur, se trouvant cher d'autres entre le doigt du milieu à l'extérieur, se trouvant cher d'autres entre le doigt du milieu et l'inférieur; les ongles falculaires.

"Suivant Belon, "les chevaliers auroient reçu ce nom parce que monté sur de très-haut@j'umbes, leur corps semble être à cheval. Ces oiseaux, dont plusieurs entrent dans le an jusqu'aux genoux, mais sans nager, vivent sur les bords de la tuer, des ales, des étangs, et dans les praires basses et humides où ils se nourrissent de vermisseaux; et, à leur défaut, d'issectes terrestes, de mouches, être, unis rarement de fraid e poissous. Ils fout, dans les herbes, par terre; un nid-que les petits quittent de très-bonne heure. On les trouve par paires à cette répoque; mais le plus ordinairement ils forment, en autonnne, de petites troupes qui voyagent et ne seséparent qu'an princepne, Quoique stijet à une double mue; leur plumage d'hiver, ne diffère de celui d'été que par la distribution des tarles edutes ràies, et les males sont de la même taille que les femelles. Leur chair est ordinairement teadre et de bon goût.

M. Cuvier ne range parmi les espèces d'oiseaux riverains qu'il a suffisamment vérifiées, que les sept suivantes :

LG Cartvatta a caos ace, ou caavo Curvatta aux versos versas, Scologos glotis, i lain. Cette espèce, qui est la plus grande d'Europe, a le bée gros et fort; son plumage est d'un cendré bruu dain les parties supérieures et latérales du corpas, à l'exception du croupion, qui est blanc dinsi que les parties inférieures sa queue est rayée de blanc et de gris acs piede out verte. McCuvier cité, dans la synonymie, 'Albin, 18, 697 Aldrov., Ornith, III, 555, et la Zool., britain, pl. C.; 2 Hg Chav, quar auxer, Scologos faces. Linu et Lath., 91 enli

de Buffon, n.º 875, et de Frisch, 236, qui est d'un brun noiraire en - dessus, ardoisé en - dessous, et dont les plumes sont liserées de blanchètre, est celui que M. Temminck appelle. chevalier arlequin. Il a, dans ses différens ages , reçu plusieurs dénominations en double et triple emplai. Les jeunes avant leur première mue, ont les parties supérieures d'un brun olivotre : les plumes du dos sont bordées latéralement d'un petit. trait blanc : les convertures des ailes et les plumes scapulaires ont à l'extrémité de leurs barbes, de petites taches blanches de forme triangulaire, et toutes les parties inférieures sout blanchâtres et parsemées de zigzags d'un cendré brun : les pieds sont d'un rouge orangé. C'est alors, suivant M. Temminek, le scoloner totanus de Gmelin, et le totanus maculatus de Bechstein, Dons le plumage d'été, les parties supérieures et la face sont noiratres: les plumes du dos, les convertures des ailes et les scapulaires ont sur leurs bords de petites taches blanches .. terminées par un croissant de la même couleur, qui sé trouve également sur la poitrine et sur le ventre, où il est plus étroit : les plumes anales sont transversalement ravées de blanc et decendré noir ; les pennes de la queue, d'un cendré noiratre, ont sur le bord des barbes de petites raies blanches : la base de la mandibule inférieure est rouge, et les pieds sont d'un brun rougeatre. L'oiseau, à cette époque, se rapporte au scolopaz fusca et au tringa atra de Gmelin , au totanus fuscus de Beehstein. Enfin, le male et la femelle, dans leur plumage parfait d'hiver , ont le haut et le derrière de la tête et les parties supérieures du corps d'un gris cendré, avec les baguettes noiratres : la gorge , la poitrine , le ventre et le croupion d'un beau blanc : les couvertures supérieures et les pennes de la queue rayées transversalement de blanc et de brun noiratre+ deux bandes, dont l'une est poire, et l'autre blanche. occupent l'espace qui se trouve entre l'ail et le bec, dont la couleur est noire, à l'exception de la base de la mandihule inférieure, qui est rouge, ainsi que les pieds, L'oiseau est, dans cet état, le totanus fuseus de Leisler, le totanus, natans, de Bechstein. le soolopax curonica et le scolopax cantabrigiensis de Gmelin . la harge brune de Buffon , pl. enl. 875 , et le chevalier de Courlande de Sonnini, Cette espèce, qui paront a M. Temminek être la même que celle de l'Amérique

septentrionale, a deux passages dans l'année; elle ne séjourne pas long-temps sur les côtes de Hollande, et elle se propage dans les régions du cerele arctique.

Le Perit Chryalter Aux Pieds Verts : Scolopaz totanus , Linn .: et pl. enl. de Buffon , nº. 876. Cet oiseau , qui n'est pas la barge aboyeuse de Buffon , dont M. Temminck a fait son chevalier aboyeur, et qui , par la courbure de la mandibule supérieure à sa pointe, appartient aux chevaliers, a, dans son plumage d'été, des raies longitudinales noires sur la tête et le cou : le dos et les plumes scapulaires, noiratres, ont une partie de leur bordure blanche, et l'autre rougeatre; les grandes couvertures et les pennes secondaires des ailes sont d'un gris rougeatre, et présentent des raies longitudinales noires à leurcentre : on voit en outre du blanc au bord des premières, et des traits noirâtres à l'extrémité des autres ; les plumes qui couvrent la gorge et toutes les parties inférieures, sont blanches : le bcc est d'un gris brun, et les pieds sont verts. En hiver, l'oiseau a le dessus de la tête et du cou d'un brun sombre, le dos et les plumes scapulaires d'un gris brun, avec des taches noiratres sur les pennes: le bas du dos et le croupion sont blancs; des raies brunes traversent les couvertures supérieures. et les pennes de la queue ; le dessous du corps est blanc , avec une ligne noiratre sur la tige des plumes; les pieds sont d'un gris verdatre. Cette espèce, qui n'est que de passage en France , vit ordinairement sur les bords de la mer.

Le Gamo Criveture, aux PIDS RODERS; Scolopar calidris, Linn M. Cuvier, qui indique avec le signe du doutel apl. 839, de Buffon, comme se rapportant à cet oiscau, le distingue du priti chevalier aux pieds Youges, on gambette, fringa gamette, Linn., pf. enl. 8,15. Hdeerji la première espèce comme étant brune en-desus, avec des points noirâtres et blance à Pextrémité des plumes, et ayant le devant du cou et le dessous du corps blancs, que/ques taches gries aux côtés, et la base du bec, ainsi que les pieds, de couleur de minium. La seconde espèce a le dessus du corps brun, avec un assez grand nombre de taches noires, et un plus petit, nombre de taches blanches aux bords des plumes; les parties inférieures sont mouchetées de brun, surctuat au cou et à la poirtine; les pieds ne different pas de ceux du grand chevalier.

31

Le principal motif qui a déterminé M. Cuvier à présenter. ces deux oiseaux comme des espèces distinctes, est probablement la différence de leur taille, qu'il a trouvée moindre d'un quart chez le second; mais, d'autres auteurs ne les regardant que comme la même espèce dans des âges divers, on croit devoir exposer ici leurs observations, ct particulièrement celles de M. Temminck, Son chevalier gambette, totanus calidris, Bechstein, a dix pouces une ou deux lignes de longueur. Le male et la femelle, en hiver, ont, suivant cet auteur, les parties supérieures du corps, à l'exception du croupion, d'un brun cendré, qui n'est varié que par un trait plus foncé le long des baguettes ; les côtés de la tête, le devant du cou, la gorge et la poitrine, d'un blane grisatre, avec une raie brune sur les baguettes ; le croupion et le ventre , d'un blanc pur : les pennes de la queue rayées transversalement de blanc et de zigzags noirs : l'iris brun , la moitié des deux mandibules rouge, la pointe du bec noire, les pieds d'un rouge pale. Chez les jeunes, avant leur première mue, on remarque un trait blanc qui va de la mandibule supérieure à l'œil, et un espace brun entre l'œil et le bec; les plumes du haut de la tête sont brunes , avec un liseré jannatre ; la nuque est cendrée : les plumes dorsales et scapulaires sont brunes et bordées latéralement d'une large bande jaunatre ; les couvertures des ailes sont d'un brun noiratre, avec des franges jaunatres; la gorge, blanchâtre, est parsemée de points bruns; les côtés du cou et la poitrine offrent, sur un fond cendré, des raies longitudinales brunes , très-étroites , et les flancs et l'abdomen des taches de la même couleur, sur un fond blanc; le bec, livide à sa base, est brun vers la pointe; les pieds sont d'un jaune orangé. Lorsque les jeunes, en mue, prennent la livrée d'hiver, ils se rapportent au tringa striata de Gmelin, au totanus striatus de Brisson, et au chevalier rayé de Buffon, pl. enl. 827.

L'oiseau, dans son plumage d'été ou de noces, a les parties supérieures d'un brun cendré olivatre, avec une raie noire, large et longitudinale, sur chaque plume; ese raies sont transversales sur les scapulaires et les plus grandes convertures des ailes; les côtés de la tête et toutes les parties inférieures sont blancs; et l'on voit au centre de chaque plume une tache longitudianle, d'un brun noiratre, laquelle devient oblique sur les plumes de l'abdomae et les couvertures inférieues de la queue, dont les pennes, rayées de noir et de blanc, sont hordées de cette dernière couleur; la moitifé du bec et les pieds sont d'un rouge vermillon très-vií. C'est alors, suivant M. Temminck, le totause calidris, Bechstein; le scolopar calidris, et le tringagambetta, Gemelin; la gambette de Bulfon, pl. enl. 8,54.

La gambette, qui habite au printemps les marais et les prairies, vit de vermisseaux et d'insectes sans étyres; elle pond, dans un nid placé près de terre et composé de plantes et de racines flexibles, quatre œufs pointus, d'un jaune verdûrre, et marqués de taches brunes, qui se réunissent en une seule

masse vers le gros bout.

M. Temminek dit qu'on trouve dans l'Amérique septentrionale un chevalier qui ressemble beaucoup à la gambette, quoiqu'il forme une espèce distincte, qui est d'un tiers plus grande dans toutes ses dimensions.

Le Curvatta ascassau: Tringa ochroper, Linn. (que plusieurs auteurs écrivent ocrophus); pl. enlum. de Buffon, 845, (jeune), et de Lewin, 771. Cet oiseau, long de 8 pouces ó lignes, qui est également connu sous le nom de cul-blane, et qu'on appelle aussi pide-vert, piveite, riffusson, a le dessus du corps d'un brun olivàtre et bromé, avec des points blanchaires au bord des plumes, les parties inférieures onts, avu un fond blanc, des taches longitudinales grises au cou et le long des flancs; les pennes de la queue sont rayées de bandes noires et blanches, qui sont larges et peu nombreuses; l'iris est d'un brun foncé; la base du bec est d'un vert obscur; les pieds sont d'un cendre verdâtre, et les ongles noirs.

Le mâle ne diffère pas de la femelle: mais les jeunes de l'année ont les plumes des parties supérieures d'une teinte plus claire, et bordées d'une bande fine et roussktre; les points des couvertures sont jaunâtres et moins nombreux; l'espace blanc du haut de la queue est moins grand, et les bandes noires des pennes intermédiaires sont plus larges.

Le bécasseau habite le plus souvent, pendant l'été et à la fin de l'autômne, le bord des rivières et des ruisseaux, où il se nourrit de vers, de mouches et d'autres insectes qu'il prend à la course ou au vol; on en trouve aussi dans les marais, mais plus rarement sur les côtes maritimes : ce sont les lieux paisibles et solitaires, les eaux douces, les rives découvertes. les grèves et les endroits où il y a peu de plantes, qu'il fréquente de préférence. Lorsqu'il marche, c'est presque toujours en balançant la queuc, et quand il part, il jette un cri assez agréable, et se porte à peu de distance pour recommencer sa chasse; mais, s'il est poursuivi, il exerce la patience du chasseur, en passant et repassant d'une rive à l'autre de l'étang ou de la rivière. Cet oiseau entre assez souvent dans l'eau, où on le voit saisir sa proie; dans d'autres momens il vole en rasant sa surface. Il vit séparément avant la saison des amours. pendant laquelle le male et la femelle ne se quittent pas, et ensuite on en rencontre quelquesois de petites troupes de quatre à huit. Il niche jusque dans les provinces du centre de l'Europe, et il fait dans le sable ou dans les herbes, au bord des eaux, un nid où il pond trois à cinq œufs, d'un vert blanchâtre, avec des taches brunes. Sa chair est assez délicate quoiqu'elle ait une légère odeur de muse. On le chasse au fusil, et on le prend aussi à l'appeau avec des joncs englués. Quelques auteurs regardent le chevalier à croupion verdatre.

que Gmelin et Latham n'ont pas distingué du chevalier bécasseau, et qui se trouve dans l'Amérique septentifionale jusqu'à la baie d'Hudson, comme une espéce particulière, surtiout à raison de son croupion qui est verdatre, tandis, qu'il est blanc cher le bécasseau; mais cet oiseau est un de ceux qui paroissent exiger des vérifications nouvelles, et dont on se bornera à-

faire ici mention.

Le CERVALIE GUIGNETIE: Trings hypolencor, Linn.", et pl.
enl. de Buffon, \$50. Cetoiseau, long de 7 pouces a on 5 lignes,
et de la grosseur de l'alouette de mer, tringé cinclur, Linn.,
a beaucoup de ressemblance avec le bécasseau. Toutes les
parties supérieures sont d'un brun olivitar le reflets, avec une
raie noirâtre le long des baguettes, et des bandes transversales et en zignag, d'un brun plus loncé; on remarque une
raie blanche au-dessus des yeux, la gorge et le ventre sont
entièrement blancs, et les côtés du cou, ainsi que la poitrine,
rayés longitudinalement de brun; la queue, très-étagée, est
variée de gris brun, de blanc et de noirâtre; le bec est brun,
et les pieds d'un cendre verdâtre. On distingue les femelles

485

également double; la bande blanche au-dessus des yeux est plus large chez les jeunes de l'année, et les couvertures des ailes sont plus foncées; les plumes du dos sont aussi bordées de roux et de noiratre, et celles des couvertures terminées par des bandes rousses et noires.

La guignette, qui se trouve dans presque toutes les contrées de l'Europe, recherche, comme le bécasseau, les greves et les rives sablonneuses, et elle vit solitairement le long des eaux douces, où elle se nourrit de petits vers et d'insettes sans élytres. On les voit en assez grand nombre vers les sources de la Moselle, dans les Vosges, où elle s'appelle lambiche, et elle quitte ce pays des le mois de juillet. Sa voix est un son fluté, qu'elle répète souvent, et qu'elle fait entendre même pendant la nuit. Elle construit son nid dans un trou , près des ruisseaux , et elle v pond environ eing œuss d'un blane jaunatre, parsemés de taches d'un brun roussitre, qui sont plus nombreuses au gros bout: ces œufs sont figures t. VI, pl. 38 de l'Hist. nat. des Oiscaux de la Grande-Bretagne, par Lewin.

Outre les sept espèces d'Europe que l'on vient de décrire. et qui sont relatées dans le Regne animal de M. Cnvier, il y cu-

a d'autres également connues, savoir : Le CHEVALIER STAGNATULE, OU DES ÉTANGS (Tolanus stagnatilis . Bechst., Meyer), dont le bec est très-foible et très-délié, et

qui n'avoit pas encore été décrit sous son plumage d'hiver, lorsque M. Temminek l'a présenté, dans son Manuel d'Ornithologie, comme ayant alors les sourcils; la face, la gorge, le milieu du dos, le devant du cou et de la poitrine, et les autres parties inférieures, d'un blane pur ; la nuque rayée longitudinalement de brun et de blanc : le haut de la tête . le haut du dos, les scapulaires et les grandes convertures des ailes, d'un cendré clair avec des bordures blanchatres; les petites couvertures d'un cendré noirâtre ; les côtés du cou et de la poitrine blanchatres avec de petites taches brunes; la queue blanche avec des handes brunes diagonales, et une bande longitudinale en ziglag sur les deux pennes extérieures ; le bcc d'un noir cendre; l'iris brun , et les pieds olivatres. Les jeunes,

avant leur première mue, différent des adultes et des jeunes, en hiver, en ce qu'ils ont de petits points bruns sur la face et sur les côtes de la tête; en ce qu'une large bordure jannâtre entoure les plumes qui couvrent le haut de la tête et du dos, ainsi que les scapulaires et les couvertures des ailes, lesquelles sont d'un brun noiratre; enfin, en ce que les rémiges, blanchâtres à leur extrémité, ont de petites raies diagonales d'un brun très-foncé, et que les pieds sont d'un cendré verdatre. C'est dans cet état que Naumann en a donné, pl. 18, fig. 23, une représentation très-exacte. Le même oiseau, dans le plumage d'été, a les pieds verdâtres, le bec noir; l'espace entre le bec et l'œil, les tempes, les côtés et le devant du cou, les côtés de la poitrine et les plumes anales, blancs, avec une petite tache longitudinale noire sur chaque plume ; le sommet et le derrière de la tête d'un blanc cendré, avec des raies longitudinales noires; le haut du dos, les scapulaires et les grandes couvertures d'un cendré rougeatre, avec des raies transversales noires sur chaque plume: la gorge , le devant de la poitrine et le ventre, d'un blanc pur; les pennes de la queue ravées sur les barbes extérieures en zigzags longitudinaux. Leisler a décrit l'oiseau dans cet état, et l'on en trouve une assez bonne figure, tom. 5. pl. 458 de l'Ornithologie de Gérini. Le chevalier stagnatile habite, au nord de l'Europe, sur les

bords de la mer et des flenves; il émigre le long des côtes orientales jusque vers la Méditerranée, et non sur celles de l'Océan. Sa propagation a lieu dans les régions du cercle arctique.

Le CHEVALIER SYLVAIN, Tringa glareola, Gmel. ct Lath., pl. 19, fig. 25 de Naumann. Cette espèce, dont la longueur. est de sept pouces environ, et que Linnæus avoit confondue avec le bécasseau, tringa ocrophus, en diffère par divers caractères que Retzius a énoncés dans son édition de la Faune suédoise. Le haut de sa tête est noir, à l'exception d'une bande ferrugineuse qui la traverse depuis le bec jusqu'à la nuque; une autre bande pâle s'étend le long des sourcils, et une troisième, brune, passe sous les yeux; le bec est d'un brun noir; le cou est varié de petites taches blanches, noires. et brunes: les grandes pennes des ailes sont entièrement noires : les pennes moyennes blanches à l'extrémité; les couvertures des alles et les pennes du milieu de la queue mélangées de noir et de blane; les seapulaires, qui s'étendent au-delà de l'origine de la queue, ont leur côté extérieur d'un jaune ferrugineux, le côté intérieur tacheté de jaunis près de la tige, et d'un vert clair à la bordure; les pieds sont d'un vert obecur, et entierement dépourvus de membranes; les yeux sont placés plus près du vertex que dans les autres espèces, mais moins cependant que chez les bécasses. On trouve cet oiseau dans les marais boisée du nord de l'Europe; il passe, aux deux époques de sa migration, dans quelques provinces de l'Aflemagne, et fort rarement en Suisse et en France. Il fait dans les marais, sous le cercle arctique, un mid où l'on prétend qu'il pond quatre, outs d'un jaune verdâtre, avec des taches brunes.

M. Leschenaut a rapporté de Java un chevalier qui paroit être de la même espèce, quoique sa gorge et sa poitrine soient

d'un gris foncé et non piquetés.

M. Temminck place encore parmi les chevaliers d'Europe, la grive d'eau, de Buffon, turdus aquaticus, Briss., tringa macularia, Gmel., pl. 277, f. 2 des Oiseaux d'Edwards, sous le nom françois de chevalier perlé, auguel celui de chevalier grivelé. adopté par M. Vieillot, semble préférable en ce qu'il rappelle la dénomination de Buffon. Cependant cette espèce, qui ne passe qu'accidentellement sur les côtes de la Baltique et dans quelques provinces de l'Allemagne, habite ordinairement l'Amérique septentrionale, et se porte même jusqu'à la baie d'Hudson, où elle niche, et où on la nomme chechis hashish. Son bee, de couleur de chair à la base, est brun vers la pointe; l'iris est brun; une bande blanche partant du bec passe au-dessus de l'œil, et plus bas on voit un trait brun entre le bec et l'œil; le corps est parsemé de taches noirâtres, la plupart rondes, sur un fond d'un brun olivatre pour les parties supérieures, et blanchatre pour les parties inférieures, sur lesquelles la femelle a moins de taches que le mâle. La longueur de l'oiseau est de huit pouces.

Le seul chevalier étranger que M. Cuvier eite comme appartenant au genre Totanus, est l'espèce à gros bec et à pieds demi-palmés, de l'Amérique septentrionale, scolopax semipalmata, Linn., qui est représentée sous le nom de barge demi-

palmée, dans l'Encyclopédie Methodique, pl. 71, fig, 1 du Tableau d'Ornithologie de Bonnaterre. Cet oiseau à doigts blen bordes, à palmures presque égales, et dont le bec est plus court et plus gros que celui de la première espèce ci-devant décrite , n'en forme qu'une seule avec le chevalier à gros bec , totanus crassirostris et le chevalier demi-palme, totanus semipulmatus de M. Vieillot, qui avoit lui - même soupçonné cette identité. Son plumage est d'un gris brun en-dessus, blanchatre en-dessous, avec des monchetures brunes au cou et à la poitrine, Divers auteurs ont place parmi les chevaliers beaucoup d'autres oiseaux extraits des genres Tringa et Scolopax, de Gmelin et de Latham, et quelques-uns de ceux qui ont été décrits sous le nom de chorlito , par M. d'Azara , dans son Histoire naturelle du Paraguay. Cette classification n'étant pas encore dégagée de ce qu'elle peut avoir d'arbitraire, on se bornera ici a présenter une notice des individus qui y ont été compris, en conservant les noms deja donnés, pour ne pas augmenter les embarras d'une nomenclature qui n'a pas acquis

Le CHEVALIER proprement dit, de Buffon, pl. enl. 844, a eté reconnu pour un individu de l'espèce du combattant, machetes, Cuv.

un assez grand degré de fixité.

of Le Curvanne Averaat, Tringa austraht, Gmel., a le sommet de la tête rayé de brun; les parties supérieures du corps cendrecs avec des taches brunes; les parties inférieures rous-atres, les pennes de l'aile et de la queue noirâtres, le hec, et les pieds noirs. On trouve à Cayenne cette espèce à laquelle Latham rapporte un individu venn de la baie d'Hudson.

Le Crievania aastorá, Tolanas eurigatus, Vleill., a environ situ pouese de longueur, et se trouve aux Antilles et dans l'Amerique septentrionale; le bee, moir en-dessas, est de cou-leur de corne sur les côtés et en-dessous. In être et les partites asperieures offerent, sur un fond d'un gris sibe; un inélange de brun et de noiratre; le croupion, de la même cooleur, est blanc aux deux côtés; les pennes de la queue, d'un brun cluir, sont rayes tranaversalement de noir en-dessus, et blanches en-dresous ; la gorge et la polítine sont d'un blanc terne, avec des raies noires longitudinels sur le devant du cou, et transversalement es la cevant du cou, et transversalement per la point de tachea, et con la couraction de la chea, et la couraction de la chea et la couraction de la couraction

Le Crixvalira raane, Scolopuz candida, l.inu., Tolonus candidus, Briss. Cet oiseau, e.ovyé de la baie d'Hudson, a ome pouces de longueur; son bec et ses pieds sont orangés, son plumage est blanc, et l'on vois sur le dos des teintes bruncs qui semblent indiquer un passage d'une couleur à une autre, et sont propres à faire douter si ce n'est pas une variété secidentelle.

Le Chevalier blane et noir, Scolopax melanoleuca, Gmel. et Lath. Cet oiseau est donné comme avant une taille double de celle de la bécassine. Le blane, qui constitue le fond du plumage, est parsemé de taches noires sur toutes les parties du corps, à l'exception du croupion et de la queue, où les deux couleurs présentent des bandes alternatives. On le trouve, en automne, sur les côtes basses du Labrador : il remue sans cesse la tête, et cette particularité lui est commune avec l'espèce qui a recu, pour la même habitude, le nom de chevalier branle-tête , scolopax nutans; mais si , malgré l'identité du pays que les deux oiseaux habitent, la grande différence dans la taille ne permet guère de les considérer comme appartenant à la même espèce, cette circonstance ne présente pas le même obstacle au rapprochement du chevalier criard, totanus vociferus. Vieill., avec la synonymie déjà indiquée de seolopar melanoleuca, et des chevaliers ferrugineux et à cou ferrugineux, totanus ferrugineus et totanus ferrugineicollis, Vieille; scolopax noveboracensis et tringa islandica. Gmel. et Lath. D'un autre côté, l'on a reconnu au chevalier criard, qui, comme le chevalier branlc-tête, vit dans les terrains bas du Labrador, la même habitude de remuer la tête. Quoique le chevalier ferrugineux se soit rencontré en Islande, on le trouve aussi dans l'Amérique septentrionale, et le plumage des quatre espèces n'offre d'ailleurs que des différences très-neu importantes. Chez toutes il présente un mélange de blanc, de cendré, de noir ct de serrugineux; chez toutes les pieds sont verdatres; et pour ne pas s'exposer à décrire comme espèces particulières des individus peut-être aussi sujets à des variations que les combattans, qui déjà ont donné lieu à tant de doubles emplois, on croit prudent d'attendre que des voyageurs naturalistes aient été à portée de les examiner plus soigneusement et d'une manière comparative.

15

Le Chyvalisa (Espah, Scolopar incana, Gmel, et Lath, Cet oiseau, de dix pouces de longueur, a le bec noir; l'espace compris entre le bec et l'œil, le devant du cou et le milieu du ventre blanes; quelques traits bruns sur le haut de la gorge, et le reste du plunage d'un gris cendré: les pieds sont d'un vert jaunâtre. On a trouvé cette espèce aux îles d'Eimeo et de Palpestron.

Le Chryalita a crouvron vona, Todanus melanopygius, Vieili, Cette espèce, de huit pouces de longueur totale; a sur la tête; le con, le dos et les ailes, des plumes brunes à leur centre, et roussàtres sur les bords; le bas du dos, le croupion et les couvretures supérieures de la queue sont noirs; les parties inférieures sont blanches, avec des tachés noires sur le devant du cou et le haut de la poitrine; le bec est brun, et les pieds orangés. Cet oiseau, qui paroit sédentaire à la Louisiane, se trouve au centre des Etats-Unis pendant les mois d'octobre et de novembre.

Le Chevalier a Demi-palme. Scolopax semi-palmata, Lath., a la tête et le cou sillonnés de traits noirs et blancs; le fond cendré qui s'étend sur le corps, est parsemé de taches noires qui ont la forme d'un fer de lance; les parties inférieures sont blanches avec des mouchetures noires sur la poitrine et des raies transversales de la même couleur sur les flancs : les grandes pennes des ailes sont noirâtres et traversées par une bande blanche; les pennes du milieu de la queue sont cendrées avec des raies noires ; les extérieures sont blanches ; les pieds ont une teinte noiratre, et les doigts en sont réunis par une courte membrane ; son bec, de la même couleur, est gros et robuste comme celui du chevalier à gros bec, totanus crassirostris . Vieill. : ses trois doigs antérieurs sont aussi à demipalmés, et il existe d'ailleurs, entre ces deux oiseaux de l'Amérique septentrionale, qui ont douze à quatorze pouces de longueur, des rapports assez grands pour qu'ils puissent n'être que des variétés d'âge.

Le CREVALUR CRINATRE, Scolopar grizez, Gmcl. et l'atth. Cet oiseav, vui habite avec le scolopar novéroraceuis, le long des côtes de la Nouvelle-Yorck, et dont la taille est d'environ onne pouces, a le bec et les pieds bruns. Une ligne blanche qui pair du bec, s'étend au-dessus des yeux, la tête, le cou partie du bec, s'étend au-dessus des yeux, la tête, le cou

et les scapulaires sont d'un brun cendré, les ailes brunes; le dos et le ventre sont d'un blanc pur; la poitrine d'un blanc mélangé de brun; le croupion et la queue ont sur le même fond des raies noires.

Le Chryalia Liucopinfi, Tolanus leucophaus, Vicill., a renvicio un pied de longueur, son bee, qui a deux pouces deux lignes, est brun, et ses pieds sout d'un rouge orangé. Les parties supérieures du corps offrent un mélange de gris et de blanchâtre; les parties inférieures sont blanches, avec de potites lignes cendrées sur le devant du cou et sur les flancs.

Le CREVALIBA LECONBRYS, Totanus lescophys, Vieill, que fon trouve, comme le précédent, dans l'Amérique septentionale, a le corps etle bec à peu près de la même longueur, les pieds de la même couleur, et le gris et le blanc forment aussi la base de son plumage, avec des différences seulement dans la distribution. Cet oiseau office encore des raits de resemblance avec le Tringa noveboraceusis de Latham, et l'on est sans cesse arrêté dans la description partielle des sepéces de ce genre, par la crainte de donner pour telles de simples variétés d'âge out de sexe, et d'accroître ainsi le vague d'une nomenclature déjà trop étendue pour n'être pas trè-fautive.

Le CHEVALIER LEUCOPTÈRE, Scolopax leucoptera, Ginel., et pl. 82 du General Synopsis of birds de Latham . lequel a été. décrit en double emploi dans l'édition de Buffon donnée par Sonnini, sous les noms de bécasseau à ailes blanches et de vanneau aux ailes blanches, est un oiseau des fles de la mer Pacifique. Sa longueur est de huit pouces; il a au-dessus des yeux une bande étroite de couleur rousse. Les parties supérieures sont d'un brun foncé à l'exception du croupion, qui est roux comme les parties inférieures; les petites couvertures, des ailes sont blanches, mais non les ailes entières, et la queue a des raics transversales rousses et noires; son bcc est cendré: et ses pieds sont verdatres. Dans l'île d'Otaïti on nomme cet oiseau torowé, et dans celles d'Eimeo et d'Yorck, te-te. Le Chevalles Mannes, Totanus marmoratus, Vieillot, et le Chevalier moucheré, Totanus guttalus, id., se trouvent l'un et l'autre dans l'Amérique septentrionale et aux Antilles, Le premier, dont la longueur totale est de treize pouces, a la tête et le dessus du cou noirs avec des raies longitudinales blanches; le dos, les couvertures et les pennes secondaires des ailes marbrés de blanc, de gris et de nojre, les grandes pennes de cette dernière couleur; le croupion blanc et la queue de la même couleur avec des raies transversales qui s'étendent sur les côtés du ventre; la politine et les parties inférieures blanches; le bee noir et long de deux pouces trois lignes; les pieds rouges. Le second, qui n'aque neuf pouces de longueur, dant le bec, d'un pouce six lignes, est brun, et dont les pieds sont ornagés, a la tête, le dessus du con et le dos gris avec des taches blanches, le devant du cou brun et moucheté de gris, des raies transversales brunes et blanches sur le croupion et sur la queue, qui est blanche en-dessous.

Le Chryadra sons de Belou est décrit plus haut sons le nom de cheoulier brun. Il y a aussi un cheoulier noir de Steller, scolopar nigra, Lath., dont les pieds sont rouges; mais cet oiseaus que Steller a ru dans les lites sintées entre l'Amérique et l'Asie. borêcie, n'est pas suffisamment déterminé.

Le CREMILIEA AUX FIRDS COURSA, Tolanus brevipes, Vicili. L'individu qui est ainsi dénommé dans les galeries du Muséum, a le-bec long d'environ un pouce de longueur, et asset gros, le dessus du corps brun, des tuches longitudinales de la même couleur sur un fond blanc à la gorge et enrigangs sur la poitrine et sur les fiancs; le ventre et l'anus sont entièrement blancs.

Le CREATURA ASSAULVA: Latham n'a présenté cet bisent, décrit par Forster sous la dénomination de apotte doudceé, hécase tachetée, que comme une variété du seolopar totanus, dont la faille extun peu plus forte, et qui a sur les altes des taches blanches triangulaires. A la baie d'Hudson on Pappelle stuatheu, et M. Vicillot la décrit sous ce nou, comme un chevalter d'une espéce distincte, ayant près de quinre pouces de longueur, le hec brun, long de deux pouces et demi, et les pieds rouges.

Le GIRVALIBRA A TOTE RAVIR, Tringa virgata, Gmel. Cet oiseau, qu'on trouve aux iles Sandwich, est de la taille de la Bécossine : il a la tête et le con blancs avec des raies longitudinales brunes: les plumes dorsales brunes et bordées de blanc ; les seapulaires avec des taches ferrugineuses; les couvertures des ailes d'un cendré clair; les plumes uropygiales

et les parties inférieures du corps blanches ; le bec noiràtre. et les pieds jaunatres.

Le Chevalles Titares. Quoique l'oiseau désigné ici sous le nom spécifique qu'il porte dans l'Inde, soit considéré par divers auteurs comme une variété du chevalier gambette, la circonstance qu'il a le croupion rayé de noir et de blanc, tandis que celui de la gambette est toujours blanc, a paru a M. Vicillot suffisante pour en former une espèce particulière.

M. d'Azara a décrit, dans ses Oiseaux du Paraguay, sous le nom de chorlitos, quinze oiseaux riverains, qui se rapportent la plupart aux barges et aux chevaliers, et qu'il a distingués des bécassincs en ce qu'ils ne se cachent pas, sont moins nocturnes, marchent plus vite, et en ce qu'ils ont les ailes et les jambes plus longues, les doigts moins séparés et le doigt postérieur plus court, le bec moins droit, moins long, plus pointu et sans renflement à son extrémité. Ces oiseaux portent les n.º 394 à 408; huit d'entre eux seulement, ont été rangés. dans le nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle, comme appartenant au même genre.

Le CHEVALIER SOLITAIRE, Totanus solitarius, Vieill., décrit par M. d'Azara, n.º 294, sous le nom de chorlito à croupion blane, est regardé par Sonnini comme l'yacatoptil d'Hernandez. que Buffon et d'autres ornithologistes ont rapporté au chevalier gambette, quoique celui-ci ait les pieds rouges, tandis que l'auteur espagnol a annoncé que le sien les avoit jaunes. La longueur totale du chevalier solitaire est de treize pouces huit lignes, et celle de son bec de deux pouces deux lignes. Un trait blanc va du bec à l'œil et l'entoure ; le reste de la tête ct le dessus du cou sont bruns et veinés de blanchatre ; les plumes scapulaires, les ailes et la queue sont brunes et bordées de piquetures noiratres et blanches; le croupion, la gorge et la presque totalité des parties inférieures du corps sont de cette dernière couleur, sur laquelle les flancs présentent des raics transversales noiratres; la partie nue de la jambe et le tarse sont jaunes comme chez l'yacatoptil. Cet oiseau se tient seul sur les bords unis des lagunes, et quoiqu'il paroisse ne point quitter le Paraguay, il y est rare.

Le CHEVALIER A FRONT ROUX, Az., 595, Tolanus rufifrons, Vieill., a douze pouces et demi de longueur, et son bec deux pouces neul'lignes ; le tour de celui-ci est roux; on voit ensuite une tache et un ligne-sourcilière blanches, et le reste de la étée, aînsi que le cou et le dos, sont bruns, avec une bordure notifier à chaque plume; la queue, dont les pennes latérales et les deux du centre sont les plus courtes, est presque noire, avec une bordure cendrée; le croupion, le dessous du corps, et celui des alies sont blancs, les tarses et le bee noiritation.

Le CHEVALIER BRUN ET PIQUETÉ DE BLANC, Az., 396, entre jusqu'aux genoux dans les lagunes du Paraguay pour y chercher sa nourriture; et il ne faut pas conclure de la dénomination de Totanus natator, Vieill., qu'il ait l'habitude de nager, M. d'Azara rapportant seulement qu'un individu, blessé à l'aile, a tenté de s'échapper à la nage. Cet oiseau, dont le corps est long de douze pouces trois lignes, et le bec de deux pouces deux lignes, a la queue étagée, les deux pennes extérieures de chaque côté étant moins longues de trois lignes que celles du milieu, qui se terminent en pointe. Les plumes des côtés de la tête et du devant du cou ont, sur un fond blanc, une petite tache longitudinale brune; le dos et les couvertures supérieures des ailes sont d'un brun foncé, avec des piquetures blanches et noiratres sur leurs bords; les petites couvertures inférieures sont blanches et traversées dans leur milieu par une petite bande brune; la queue est rayée de brun et de blanc; le bec, d'un vert noiratre sur une partie, est tout-à-fait noir sur l'autre : les pieds sont jaunes.

Le Curvausa pas cuarrs. M. d'Azara a donné à l'oiseau par hi décrit sous le n.º 397, le nom de chorilio champêtre, et il a appliqué celui de Chorilio à bordare de blanc roussatre, au n.º 398. C'est cependant à ce dernier oiseau que renvoie la description du totanus campestris, Vielli, où l'on trouve des passages tirés des deux articles originaux, et cette circonstance auroit pu faire souponner une méprise de la part de l'auteur l'ampois, si l'on n'avoit lieu de croire, d'une part, qu'il a choist la dénomination la plus simple pour l'an des deux oiseaux dont M. d'Azara a déclaré que les habitudes étoient les mêmes, et si l'on ne vyorit, de l'autre, que le chorilto du n.º 397 a les deux mandibules terminées en forme de petite culler, ce qui nes rencoure pas chez les chevaliers. Celui du n.º 398 a onze pouces deux lignes de longueur

avec un bec de quatorze lignes , qui est de couleur de paille. Les plumes du dessus de la tête et du corps sont noiratres et bordécs de blanc roussatre; les côtés de la tête et le dessous du corps sont blanchatres ; mais sur le devant et les côtés du cou . les plumes sont noiratres à leur centre : les seconde . troisième et quatrième pennes de l'aile ont des bandes transversales blanches sur un fond noiratre, et à compter de la cinquième, le blanc est sur la bordure. Les couvertures supérieures, brunes au milieu, sont traversées de raies noires, et ont les bords roussatres : on voit une tache blanche sur la queue dont la bordure est noire. La mandibule inférieure est de couleur de paille, et la mandibule supérieure est noire. Ce que M. d'Azara a observé relativement au chorlito du n.º 397, et qu'il a dit être commun à l'oiseau n.º 398, consiste 1.º en ce que le premier est de passage au Paraguay, où il arrive, dans le mois de septembre, en troupes de dix à vingt : 2. en ce qu'on ne le rencontre pas sur les bords des rivières et des lagunes, mais dans les plaines découvertes, seches ou humides, et qu'en volant il jette le cri bibi.

Le Chryalina, courre navas, Tolannaf jucco-capillar, Vicill., a été décrit par M. d'Alaras, sur le seul individu qu'il ait eu en la possession, sous le n.º 503, et sous le nom de grand choritio bran; il avoit dix pouces de longueur, et son bec dix, sept lignes; les deux pennes xetérieures de chaque côté de la queue étoient plus courtes de deux lignes et demie que les pennes du militue; le devant du cou étoit varié de brun et de blanc; cette dernière couleur étoit celle des autres parties inférieures et des couvertures supérieures de la queue; tout le dessus du corps étoit brun avec quelques points blanchaftres sou les alles; les pieds étoient d'un jame visa.

Le CREVALIER POINTILLÉ, Totanus punciatus, Vicill., et petit choritio brun, Al., 400, a huif pouces trois lignes, et son bec quinne lignes; les doute pennes de la queue sont de longueur égale; le desuss de la tête et du cou, les couvertures supérieures des ailes et leurs pennes secondaires sont bruns et piquetés de blanc; les pennes extérieures des ailes et celles du milieu de la queue sont brunes; les autres ont des bandes blanches et noirâtres; les plumes des côtés de la tête et du devant du cou sont blanches sur les bords et brunes au centre; les couvertures inférieures des ailes offrent des raies de blané et de noiratre. Le bec, noiratre en-dessus, est d'un vert pâle en-dessous, M. d'Azara a trouvé cet oiseau tantôt seul, tantôt mar couple sur le bord des eaux.

Le CREVALISA ROBANTET, Totanus nigellus, Vieill., ou Chevalier aux pieds rouges d'Austra, n.º 400, a la queue garrile de
douve pennes et étagée; sà longueur est de huit pouces et
demi, et son bec a environ dix lignes; le front est blanchâtre;
la tête, le dessus du cou et les scapulaires offirent un melange
de noirâtre et de blanc; cette dernière couleur domine sur
les parties suprieireurs, et forme sur le devant du cour un
angle avec des plumes noirâtres la queue, noirâtre au centre,
est blanche à sa base et aux extrémités. Le bec est noir et les
tares orangés. Sonnint trouve de grands rapports entre eet
oiseau et le chevalier blanc, scolopaz condida, Linn, et Lath
Ou dois; d'adieurs, faire remarquer ici que ses doigs ton
entièrement séparés, et que le bec a la mandibule supérieure
heuncour plus forte que l'inférieure.

Le CHEVALIER A DEMI-COLLIER, Totanus semi-collaris, Vieill., ou Chorlito à demi-collier blanc et noiratre, Az, n.º 405, que Sonnini a mal à propos rapporté à la perdrix de mer à collier . de Buffon, glareola austriaca, Gmel. (laquelle en est si différente par la forme de son bec et sa queue fourchue), a huit pouces trois lignes de longueur totale et la queue étagée; on lui voit, comme chez la plupart des autres espèces, un trait blanc du bee à l'œil, et une ligne sourcilière de la même couleur; il a au bas de la gorge un demi-collier noirâtre qui s'étend jusqu'à la naissance des ailes, et au-dessous un autre blanc et plus étroit, qui va jusqu'au milieu du dos, où il prend une teinte rousse. Les plumes scapulaires sont mélangées de blanc et de noir, et les petites couvertures des ailes variées de brun et de roux; les grandes convertures et les pennes des ailes ont des taches blanches, arrondies; la poitrine, le ventre et les parties inférieures des ailes sont blancs : les pieds sont verts.

Les oiseaux décrits par M. d'Azara sous les n.º 401, 403, 404 et 406, ont le bec conformé de la même manière que celui qui porte le n.º 397, c'est-à-dirc que les mandibules formant à leur extremite une sorte de petite cuiller, s'écartent

par ce caractère des chevaliers proprement dits, dont le bec a la pointe déliée. Le n.º 497 a, dans la conformation, des tarses al comprime qu'ils alont pas une demi-ligae d'épaisseur, un autre caractère qui a déterminé M. Viellot à en faire un genre particulier, sous le nous de Stéganger, et le 403 de un genre particulier, sous le nous de Stéganger, et le 403 de dernier chorlito de M. d'Azara, est le bec-en-diseaux, ou conpeur d'eau, prayador des Espanols, et hairi guars des Guarinis.

On a ausi appelé chevaliers des oiseaux qui sont étrangers à ce genre; ainsi l'aigle Jean-le-Danc, falco gallieux, Linux, est, dans Salerne, le chevalier blanche-queue; l'échasse, charadrius hàmantopus, Linux, est le chevalier d'Italie; le jacana, para; jacana, j. Linux, est le chevalier d'Italie; le jacenan, para; jacana, j. Linux, est le chevalier d'atters naturalistes chevalier vert, l'oiseau que Gmelin et d'autres naturalistes ont placé parmi les ràles sous celui de rallas bengalensis; dont M. Vicillot a fait un chorlite, et que M. Cuvier a placé parmi les rynchées. (Ca. D.)

CHEVAL MARIN (Ichthyol.), nom vulgaire de l'Hippo-

CAMPE. Voyez ce mot et SYNGNATHE. (H. C.)

CHEVAL MARIN ARGENTÉ. (Ichthyol.) L'abbé Bonnaterre donne ce nom au synguathe argenté. Voyez Syngnathe. (H. C.) CHEVANNE (Ichthyol.), nom yulgaire d'une espèce d'able.

leuciscus jeses, qu'on trouve dans nos rivières et nos ruisseaux. Voyez Able et Cypain. (H. C.)

CHEVAUCHER. (Fauconnerie.) Ce terme sert à exprimer l'action de l'oiseau de proie qui s'élève par secousses au-dessus du vent, dont le souffle est opposé à la direction de son vol. (Cn. D.)

CHEVECHE. (Ornith.) Plusieurs oiseaux de nuit portent ce nom et celui de chevechette. Voyez-en la description sous le mot générique Chouette. (Ch.D.)

GHEVELINE. (Bot.) On donne ce nom à la clavaire coralloide. Ce champignon, employé comme aliment dans beaucoup d'endroits, a reçu un grand nombre de dénominations (voyer Cavaire), et particulièrement celles de menoltes, de barbe de bouse, de ganteline et de cheveline, (Luxi.)

CHEVELU. (Bot.) On dit d'une racine qu'elle est chevelue (capillamentosa), ou qu'elle a du chevelu, lorsqu'elle est garnie de ramifications capillaires nombreuses. On dit d'une graine 8. qu'elle est chevelue (comata) lorsqu'elle porte une touffe de longs poils très-déliés. Cette touffe de poils, cette chevelure . dans certaines plantes, dans le tamarisc, par exemple; naît du tégument propre de la graine. Dans d'autres, dans l'épilobe, l'apoevn, etc., elle est formée par le funicule ou cordon ombilical de la graine, lequel, en se desséchant, se divise en une multitude de filamens soveux. Il ne faut pas confondre la chevelure avec l'aigrette: l'aigrette prend toujours naissance du sommet d'un ovaire infère, et non d'une graine. (Mass.)

CHEVELURE DES ARBRES. (Bot.) On désigne ainsi plusieurs espèces de lichens filamenteux; du genre des usnées. qui croissent sur les arbres ; et qui pendent après leurs branches. En Dauphine, on les nomme chevelure de pin.

L'hydne coralloide, Trydnum coralloides, Pers., qui croit sur les branches et les troncs du hêtre, du sapin, et quelquefois sur les souches de chéties, reçoit aussi, le plus ordinairement, le nom de chevelure des arbres. On en distingue quatre variétés, qui sout peut-être autant d'espèces. L'une d'elles , figurée par Schoeffer, tab. 142, et par Bulliard, tab. 309, ressemble, dans sa jennesse, au chou-fleur.

M. Paulet décrit deux espèces de chevelures d'arbres. l'une blanche : plus connue sous le nom de corne de cerf, et l'autre conleur de chair. Ce sont encore autant de variétés de l'hydnum coralloides. (Voyez HERICIUM et HYDNE.) Ce champignon est suspeet, quoique, suivant Micheli, il soit bon à manger, (Lem.) CHEVELURE DOREE (Bot.), nom vulgaire des chrysocoma

linus yris et coma-aurea. (H. Cass.) CHEVESNE (Ichthyol.), nom vulgaire. Vovez Chevanne

CHEVEUX. (Mamm.) Vovez Poils. (F. C.)

CHEVEUX. (Chim.) Nature des cheveux. M. Vauquelin est le seul chimiste qui ait cherché à déterminer par une longue, suite d'expériences, la composition chimique des cheveux, e la cause de leurs diverses couleurs.

Les cheveux noirs sont formés , suivant lui ,

1.º De mucus, qui en est la base;

2.4 D'une huile blanche concrète, en petite quantité;

5.º D'une huile noire-verdatre plus abondante que la preecdente : . . . . . . . . . .

4.º De fer, dans un état de combinaison qui n'a pas été parfaitement déterminé ;

5.º De quelques atomes d'oxide de manganèse : . 6.º De phosphate de chaux;

7.º De carbonate de chaux en tres-petite quantité :

8.º De silice en quantité notable;

9.º Enfin d'une quantité considérable de soufre. L'huile noire-verdatre, et peut-être du protosulfure de fer, sont les causes de la couleur de ces cheveux.

Les cheveux rouges ont une composition analogue, avec cette différence cependant que l'huile noire-verdatre qu'on trouve dans les cheveux noirs, y est remplacée par une huile rouge, et qu'ils paroissent contenir moins de fer et plus de soufre que ces derniers.

Les cheveux blancs contiennent une huile qui est presque incolore, et en outre un peu de phosphate de magnésie; ils

sont dépourvus de fer.

M. Vauquelin pense que dans les cheveux rouges, blonds et blancs, il v a toujours un excès de soufre qui est vraisemblablement combiné, au moins en partie, avec de l'hydrogene. S'il en étoit autrement, ou expliqueroit difficilement comment ces trois sortes de cheveux noircissent aussi promptement qu'ils le font, quand on les recouvre d'oxides d'argent, de mercure, de plomb, de bismuth, etc.

Plusieurs observations que j'ai faites, m'ont conduit à penser que l'huile noire-verdatre et l'huile rouge sont de la mêine nature que l'huile incolore des cheveux blancs; que si les premiers différent de celle-ci, par la couleur, cela est du à des principes colorans que l'on n'a pu encore en séparer.

Propriété des cheveux. Les cheveux sont insipides et inodores quand ils sont bien propres; ils sont plus denses que l'eau; lersqu'on les chauffe, ils se fondent, pétillent, exhalent une odeur de corne brulée ; dégagent de l'eau, de l'huile, du souscarbonate d'ammoniaque, et de l'hydrosulfate d'ammoniaque; ils laissent de 0,28 à 0,30 de charbon, lequel ne donne qu'environ o,o i5 de cendre.

A o, m. 76 de pression , l'eau bouillante n'enlève aux cheveux qu'une très-petite quantité d'une matière soluble qui donne à ce liquide la propriété de répandre une odeur putride,

lorsqu'on l'abandonne à lui même. Si l'on augmente l'émergie dissolvante de l'eau, en la renfermant dans un digesteurs, on pourra dissondre les cheveux sans altération, si ce n'est cependant qu'il se produira un peu d'acide hydrosulfurique. Quand on aura opéré avec des cheveux noirs, la liqueur déposera peu à peu de l'huile noire, épaise, mêtée de soufre et de fer, qui sont peut-être à l'était de sulfure. Quand on aura opéré avec des cheveux rouges, le dépôtsera de l'huile rougeatre, mêtée de soufre et d'un peu de fer.

Si l'on outre-pasoit la température où la disolution des cheveux a lieu sans altération, ecux-ci se réduiroient en eau, en huile empyreumatique épaisse, en hydrosulfate, et en sous-carbonate d'ammoniaque; une partie de l'huile seroit à l'état savonneux.

La solution des cheveux dans l'eau, filtrée, est presque incolore; les acides foibles ne produisent aucun effet sensible; les acides concentrés la troublent; un excès rétablit la transparence du liquide; la noix de galle et le chlore la précipitent abondamment; les sels d'argent et de plomb sont précipités en flocons bruns; cette solution évaporrée ne se prend point en gelée.

L'eau qui tient les quatre centièmes de son poids de potaste ou de soude caustique, dissout les cheveux à chaud; il y a un dégagement d'hydrosulfate d'ammoniaque, et formation de dépôts amalogues à ceux qui sont produits dans les dissolutions opérées au moyen du digesteur. Ces dissolutions alcalines contiennent de l'acide hydrosulfurique.

Les acides aufurique et hydrochlorique mis en contact avec les cheveux, se colorent en pose, et finiscent par se dissoudre; l'acide nitrique les jaunit et les dissout en partic à une douce chaleur; la partic insoluble paroit être formée aux dépens de la matière huileuse des cheveux; elle est noire ou rouge, suivant que les cheveux soumis à l'expérience, avoient l'une ou l'autre de ces couleurs. Par l'action prolongée de l'acide, la matière huileuse se décolore et acquiert plus de solidité. La dissolution nitrique contient de l'acide oxalique, beaucoup de fer, et d'acide suffurique provenant de l'oxigénation du soufre. La dissolution nitrique des cheveux rouges contient plus d'acide aufurique et moins de fer que celle des cheveux noirs, d'acide suffurique et moins de fer que celle des cheveux noirs.

Le chlore blanchit les cheveux colorés, les ramollit, et finit par les réduire en une pâte visqueuse et transparente, qui est amère et soluble en partie dans l'eau, et en partie dans l'alcool.

Lorsqu'on fait réagir dans un digesteur de l'alcool sur les cheveux noirs, et qu'ou filtre la liqueur encore chaude, celle-ci dépose, par le refroidissement, de l'huile concrète blanche, qui est sous la forme de petites lames brillantes, ct retient en dissolution l'huile d'un noir-verdatre. Lorsqu'on opère sur les cheveux rouges, on obtient également, par le refroidissement, l'huile concrète cristallisée, et l'huile rouge reste en dissolution; et. ce qui est remarquable, c'est que les cheveux, de rouges qu'ils étoient, sont devenus châtains.

Telles sont les expériences que M. Vauquelin a faites sur les cheveux : avant lui . M. Hatchett avoit considéré la substance animale qui en forme la base, comme étant de la nature de l'albumine coagulée, et non de la nature du mucus: mais l'opinion de M. Vauguelin nous paroît beaucoup

mieux fondée que celle du chimiste anglois.

M. Vauquelin ne seroit pas éloigné d'attribuer la décoloration, plus ou moins rapide, des cheveux, que l'on a observée dans plusieurs personnes frappées subitement d'émotions profondes, à l'action qu'exerce sur la matière colorante des cheveux, un acide développé instantanément dans l'économie animale. Quant à la décoloration produite par la vieillesse. il l'attribue au défaut de sécrétion de la matière colorante. (CH.)

CHEVEUX DE BOIS. (Bot.) Dans les Antilles on donne ce nom à une espèce de tillandsie, tillandsia usneoides, plante parasite de couleur grisatre, qui n'a point de feuilles, et dont les ramifications entrelacées présentent la forme d'une chevelure négligée. (J.)

CHEVEUX DE VÉNUS (Bot.), nom vulgaire d'une adiante, adiantum capillus Veneris. On le donne aussi à une espèce de nigelle, nigella damascena, (J.)

CHEVEUX D'ÉVÊQUE (Bot.), nom vulgaire de la raponcule orbiculaire. (L. D.)

CHEVILLES. (Bot.) Deux champignons du genre des agarics de Linnæus, trouvés aux environs de Paris par M. Paulet, lui ont servi pour établir deux familles. La première, celle des

chevilles en clou, comprend la

\*\*Curvuza nousa, ainsi nonmée parce qu'elle est d'un roux foncé en-dessus. Sa tige est blanchâtre, semblable à une cheville, ou plutôt à un clou. Les feuillets es réunissent en forme de cercle autour de la tige sans 3 y insplanter. Ce champignon n'a rien qui annonce des qualités auspectes ; on le trouve, en automne, dans les bois. Voyez Paulet, tab. 47; 5.3, 2.

La seconde famille ne comprend aussi qu'une scule espèce, La Cheville en coin. On la trouve dans la même saison et dans les mêmes lieux que la précédente.

l'a connoissance de l'une et l'autre nous semble due à M. Paulet. Dans la cheville en coin, les feuilles s'implantent sur la tige. Celle-ci est pleine et blanche, comme tout le champignon. Cette plante n'a pas incommodé les animaux qui en avoient mangé, sa chair est fade; elle a une odeur terreuse, (L'ex.)

CHEVILLER ROUX-BRUN. (Bot.) Paulet désigne par ce nom le boletus granulatus, Linn., qu'il classe dans la famille des cèpes chevillers ou à lige en cheville, C'est un champignon auspect, de couleur de feuille-morte, brunâtre ou verdâtre en-dessous, à chair blanche, et qui se trouve dans les hois, en septembre. (Lin.)

CHEVIN. (Ichthyol.) Suivant la Chénaye des Bois, les Anglois donnent ce nom au meunier, leuciscus dobula. Voyez Able et Cypain. (H. C.)

CHEVRE (Mamm.), Capra, Linn. Chaeun sait que l'on donne ce nom à la femelle du boue; mais il a eucore été appliqué, comme nom de genre, à tous les rumians qui ont paru avoir le pluis d'analogie avec cet animal. Le genre Chèvre est un démembrement du groupe, si nombreux et si naturel, des manmiféres à pieds fourchus et à cornes creuses, que jusqu'à ce jour on a tenté en vain de subdiviser naturellement en groupes plus petits; aussi semble-i-libien pluiôt établi par l'usage que par la considération des parties de l'organisation qui distinguent les chèvres des autres rumians. Quoi qu'il en soit, nous par-lerons lei des animaux qui le compesent, et auxquels les naturalistes ont donné pour caractère commun : des cornes dirigées en Baut et en arrière, comprimées, ridées transversalement;

le menton généralement garni d'une longue harbe, le chanfrein concave, et lès chevilles osseuses des cornes, creusés intécrieurement. Du reste, les chèvres ont la pius graude resseublance avec les antilopes, par les organes de la misstication, « de la digestiou, des sens et des mouvemens.

Leur physionomie a de la finesse, et leur regard beaucoup de vivacité : elles ont le chanfrein droit, et même un peu creux. bien différentes en cela des moutons, qui l'ont arqué ; leurs yeux sont semblables à ceux des autres ruminans, mais sans larmiers : elles n'ont point de musse proprement dit : cependant l'intervalle qui sépare leurs narines est nu, et présenteroit en quelque sorte un musle en rudiment : leurs oreilles, pointues, droites et mobiles, n'offrent rien de particulier, et leur langue est très-douce! elles ont un pelage assez doux; les poils soyeux sont de longueur moyenne et très-lisses, et les poils laineux très-fournis et très-fins. Les semelles ont généralement des cornes, mais beaucoup plus petites que celles des males. Les organes de la génération sont comme chez les antiloues : la verge se dirige en avant, et les testicules sont au dehors, dans. un scrotum assez volumineux ; la vulve est petite , et les mamelles au nombre de deux. La queue est toujours très-courte. Ce sont des animaux fort lascifs ; leur rut a lieu en autoune , quoiqu'ils puissent s'accoupler en toute saison. La semelle porte cinq mois, et met au monde un ou deux petits, qui ne sont complétement adultes qu'à la troisième année. La vie des chèvres ne va guère au-delà de quinze ans,

Les espèces de ce genre out tous les sens fort délicats mais leur odorat a une fineux remarquable : elles voyent de trèsloin, et entendent bleu: leur goût est le plus obtus de leurs sens ; elles maugent des berbes qui, par leur amertume, répignent aux autres animans.

Ge espèces sont en petit nombre, et ont une taille moyenne, leurs proportious annoncent de la force, et leurs mouvemens de la soupleisse et de l'agilité; leur corps est gros et courf, leurs jambes sont épaisses et musculeuse; elles ont l'encolure forte, les individues males surtout, des jarrets pleins de vigueur, et leur adresse est prodigieuse. Cet animaux habitent les chaines des montagnes alpines, où ils forment de petites fimilles, et ils semblent se plaire particulièrement sur les pies les plus escarpés et aux bords des précipices les plus profonds. Lorsqu'ils sont noursuivis, on les voit s'élancer de rocher en rocher. avec la rapidité de l'éclair ; se précipiter dans des profondeurs que l'œil mesure à peine, ou gravir, avec la légèreté du vol, du fond des vallées aux sommets des plus hautes cimes. Aucun' ennemi ne peut les suivre ni les atteindre : placés ordinairement à la pointe d'un pic isolé, ils éventent ou voient le chasseur bien avant que celui-ci ne puisse les surprendre; ils suivent ses moindres mouvemens avec inquiétude, et se laissent rarement approcher d'assez près pour être atteints. Ce n'est qu'avec une parfaite connoissance des lieux, et par une tactique bien calculée pour les enfermer dans quelque étroit passage, qu'on parvient à s'en rendre maître à force ouverte, et il est rare qu'on puisse les surprendre, même lorsqu'ils reposent à l'abri de quelque rocher, ou qu'ils paissent aux bords des hautes forêts de pins, ou dans les hautes vallées que les glaciers entourent. Leur prudence et la délicatesse de leurs sens leur font apercevoir et fuir le moindre danger, non cependant qu'ils soient précisément des animaux craintifs et timides : lorsque le danger devient imminent, ils se défendent avec courage, et plus d'un chasseur, en les poursuivant, est tombé sous leurs coups, payant de sa vie son imprudence et sa témérité. Quand on les prend jeunes, on les apprivoise aisément, et ils s'attachent par le bien qu'on leur fait.

Certuits caractéristiques du naturel des chèvres sauvages me sont point entiférement effices par la domesticité, notre chèvre nous les montre encore tous: on consoit son indépendance, son agilité, son courage, le plaisir qu'elle trouve à gravir sur les plus huts rochers, l'adresse avec laquelle elle se suspend, pour aissi dire, aux bords des précipiess tes plus dangereux; on ne la maîtrise point par la force, elle veut être libre; mais elle cède aux bons procédés, et prend même un grand attachement pour ceux qui la soizment.

Les impressions dont ces animaux sont susceptibles, paroissent être très-vives et très-nettes; mais elles semblent ne pas laisser de profondes, traces : leurs déterminations varient à chaque instant; rien ne les arrête; un désir succède à un autre sans intervalle, sans cepos, et cette mobilité de sentiment se marque au dehors par la pétulaire des mouvemens; cependant, malgrécette apparente légèreté, quelles que soient la vivacité de leurs sauts et l'inégalité du terrain que ces animaux parcouprênt, ils arrivent toujours, avec la plus exacte précision, au point où ils tendoient. On est étonné de la rapidité avec laquelle leurs quatre pattes se ramassent et se placent sur l'étroite base d'un roc escarpé, pour conserver un équilibre sans lequel il pourroit leur en coûter la vie, et que la moindre erreur leur feroit manquer.

Les espèces qui ont été rapportées à ce genre paroissent ne se trouver que dans les hautes chaînes granitiques de l'Europe et de l'Asie.

Le Bouquerin; Capra ibez, Linn. Face antérieure des cornes, plate, contenue entre deux arêtes longitudinales, avec des côtes transversales asillantes qui se relèvent davantage en passant sur l'arête interne.

Le bouquetin a environ trois pieds et demi de longueur sur deux pleds et demi de hauteur. Sa couleur est généralement d'un gris fauve aux parties supérieures du corps, et d'un blanc sale aux parties inférieures une bande noire s'étend tout té long de l'épine du dos jusqu'au hout de la queue, mais elle se yoit surtout en hiver; alors la teinte brune du corps dimitue, les l'esses sont blanches, et il y a sur chique tlanc une liègne brune qui sépare la couleur du dessus du corps de celle du dessous; la barbe est d'un brun noir.

Le rut de ces animaux a lieu vers le milieu de l'automne : alors un malie rassemble plusieurs femelles, et ils vivent aims i reunis juagu<sup>a</sup> ce que la siaison du part soit arrivée. A cette époque, c'est-à-dire, vers le mois d'avril, cent soixante jours environ après la conception, les femelles se retirent à l'abri d'un taillis pour mettre bas; et, comme nos chèvres, elles ne produisent qu'un ou deux petits. Les malses exhalent dans le rut une odeur forte et désagréable. Il m'est pas rare, lorsqu'en automne Jes chèvres vour paitre dans les montagnes, de voir les bouquetins se méler avec elles, et les couvrir. Le mulet qui résulte de cet accouplement a ordinairement les couleux du père, et les cornes qui caractérisent l'espèce de la mère; mais nous en parlerous plus particulièrementà l'àrticle de cette dernière espèce.

Le bouquetin se trouve en Europe, dans les Alpes et dans les

Pyrénées; et en Asie, à ce qu'ou assure, dans le Caucase, le Taurus, et les montagnes de la Sibérie.

Pallasa décrit un bouquetin de ces dernières contrées, qui différoit de celui d'Europe: il étoit beaucoup plus long à proportion de sa hauteur; le poil étoit d'un gris sale, mélé de brun à la nuque et aux bras, et le devant des quatre canons étoit noir.

Il est difficile de décider si le bouc estain de Belon appartient à cette espèce ou à l'espèce suivante, sa description étant très-incomplète.

Le Bouquein du Caucase; Capra Caucasia, Guldenst., Act. Petrop., 1779, p. 16 et 17. Cornes triangulaires; face anterieure formant un angle obtus avec des côtes ou nœuds saillans.

La taille et les proportions de cet animal sont à peu près celles du bouquetin : il est brun foncé aux parties supérieures du corps, et blanc aux parties inférieures; la tête est grise, excepté le tour de la bouche qui est noir; la poitrine a aussi cette couleur, et l'on voit une ligne d'un brun foncé le long de l'épine, et une blanche derrière chaque canon.

Guldenstedt a découvert cette espèce dans les parties septentrionales du Caucase.

L'ÆGAGRE, Capra argagrus, Gmel.; Pallas, Spicil. Zool., fasc. XI, pl. 5, fig. 2 et 3; Menagerie du Muséum, in-fol. Face antérieure des cornes formant un angle aigu avec des nœuds ou côtes légèrement marqués; face postérieure arrondie.

Cet animal est aussi à peu près de la taille du bouquetin, dont il a les proportions. Les couleurs, d'après Gmelin jeune, sont, en-dessus, d'au gris roussaitre avec une ligne dorsale et la queue noires; la tête est noire en avant et rousse aux côtés: la gorge est brune ainsi que la barbe. Les femelles n'ont que de petites cornes, ou en sont tout-à-fait privées.

Les bécoards, qui ont eu autrefois une si grande réputation en médecine, se tiroient vraisemblablement de plusieurs ruminans: ce sont des concrétions qui peuvent se former dans le corps de toutes les espèces de cette famille; il paroit cependant que les plus estimés provenoient de l'ægagre, que tout porte à regarder comme le passeng des Persans. Dans cette supposition, cette espèce proit répandue dans toute l'étendue du Causase et du Taurus.

Qu a conjecture qu'elle se trouvoit aussi dans nos montagnes

L. Lingle

d'Europe, et nous avons reçu des Alpes de Suisse, dans notre Menagerie, deux maltes et une feuelle d'une grande espèce de chèvre qu'on assuroit être sanvage, et qui avoient les cornes et plusieurs autres caractères des ægagras. C'est comme tels que M. Cuvier a décrit ce animanux dans la Ménagerie du Muséum d'histoire natarelle, mais avec quelques doutes cependant. On suit, en effet, queles métis qui proviennent de l'accouplement du houquetin et de la chèvre domestique, ont les cornes de la mère, c'est-à-dire, semblables à celles des ægagres, et les conleurs du père, qui ont encore, avec celles des ægagres, une grande ressemblance. Voiel la description que M. Cuvier donne de ces ani maux.

« Les deux males sont à peu près de même grandeur et de même àge, à en juger par les cornes; mais ils différent par les couleurs, l'un ayant le fond du poil gris, et l'autre fauve.

« Leur taille est plus forte que celle des hones; leur corps plus robuste, plus trapu; leur poil est lisse, et, quoique assez long, il n'est nulle part pendant, hors la barbe.

« Ils ont seize décimètres de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'anus, et huit décimètres et demi de hauteur au garrot.

« L'individu gris parott un peu plus haut, parce qu'il a les poils de la nuque et du garrot plus longs, et relevés presque en forme de crinière.

« Son poil est gris, nué de blanchâtre à certains endroits, et de gris roussitre à d'autres. Le chaffrein a une large hande qui a'étend depuis l'occiput jusqu'à la queue; une autre qui descend le long de l'épaule, et une troisième en avant de la cuisse; les quatre jambes, les pieds, la barbe, anc bande qui se prolonge sous le cou, toute la poitrine et la plus grande partie du dessous du corps, sont d'un brun noirtare plus ou moins foncé; la queue est noire, et autour de l'anus est un large espace arrondi d'un blanc pur.

 « Il n'y a sur les pieds d'autres marques qu'une callosité grise aux genoux de devant, c'est-à-dire, sur le carpe.

a L'autre individu, un peu moins fort et moins en poil, est d'un l'auve clair assez brillant; la distribution du brun sur on corps est la méme, mais toutes les bandes sont plus étroites; la ligne dorsale est très-pâle sur la nuque, et celle du devant de la cuisse finit avant de rejoindre celle du dos; il y s peu de fauve derrière les canons de devant, et le blanc de l'anus est moins pur; le scrotum est gris pâle dans tous les deux.

« Les cornes, mesurées sur leur grande courbure; ont buit décimètres de longueur; elles sont comprimées latéralement, tranchantes par-devant, arrondies par-derrière, ridées en travers; et celles du gris ont huit nœuds saillans sur leur tranchant; celles du fauve n'en ont aucun. 3

Nous avons appris depuis que, dans les Pyrénées et dans les Alpes, presque tous les troupeaux avoient quelques individus de cette grande espèce de chèvre à leur tête, comme une sorte d'ornement : mais nous n'avons pu savoir si ces animaux n'étoient que des métis de bouquetin et de chèvre. Ce qu'il y a de certain e'est qu'ils forment une race féconde, pendant un temps du moins; qu'ils s'accouplent avec la chèvre commune, et que celle-ci donne des produits qui tiennent d'eux, et qu'ils peuvent encore féconder: mais je n'ai jamais vu, dans cette race secondaire, la grossesse se terminer heureusement, et, quelque soin que j'aie pris, je n'ai jamais pu conserver la race primitive : ou bien la femelle avortoit, ou bien, si les petits venoient au monde, ils restoient languissans, se développoient mal, et mouroient avant la deuxième année. Cependant les individus adultes conservoient une très-bonne santé . et ne souffroient point du changement qu'ils avoient éprouvédans leur régime, en passant des pâturages des Alpes dans ceux de nos parcs; ce qui permet de penser que ce n'est point à ces changemens qu'il faut attribuer l'impossibilité où nous avons été de conserver cette race.

Il y a une singulière ressemblance entre les difficultés qu'éprouvent ces animux à se propager, quoique féconds, et celles qu'ont aussi, à se reproduire, les variétés trés-éloigaées de la souche primitive de nos animaux domestiques. On sait que lorsqu'on a pousé jusqu'à un certain point les modifications des animaux qui nous sont soumis, ils cessent de se propager facilement, et deviennent presque aussi stériles que les mulets eux-mémes: ce n'est, par exemple, qu'avec la plus grande peine que l'on conserve directement la variété dogue de forte race.

De ces diverses considérations, j'oscrois conjecturer que ces

animaux n'étoient point d'une race pure, mais non pas cependant qu'ils étoient une variété de l'espèce de la chèvre , analogue à celle du dogue pour l'espèce du chien : ils n'avoient pas, comme cette dernière, des formes, des proportions et un naturel entièrement différens de ceux qui caractérisent les espèces de leur genre ; au contraire, sous ce rapport, ils avoient tous les traits des races les plus libres. Une seule conjecture nous resteroit donc à former sur ces singuliers animaux : c'est qu'ils étoient des mulcts de bouquetin et de chèvre, et que ces mulets, sans sc propager comme les races primitives, conservent cependant un certain degré de fécondité, comme les mulets de loups et de chiens. Sans doute les animaux qui viennent originairement de la même souche, appartiennent à la même espèce : celle-ci, comme le dit Buffon « est un être abstrait, qui se compose de la succession constante et du renouvellement non interrompu des individus »; mais ce renouvellement peut ne pas s'arrêter aux métis, ni même à leurs premières générations, et la règle n'en conserve pas moins toute sa force. Les soins de l'homme, d'ailleurs, peuvent, à cet égard, faire ce que la nature ne feroit point à elle seule ; et si nous n'avons point encore d'espèces métives, il ne seroit peut-être pas absolument impossible que nous en obtinssions un jour.

Il faut donc continuer à conclure que des individus qui na jaccouplent pas naturellement, ne sont pas de la même espèce; mais, dans le cas contraire, il ne faudroit pas admettre que les individus sont d'espèce semblable. On doit nécessirement faire une différence entre l'accouplement, même fécond, des individus, et leur propagation: l'un peut se borner à la succession d'un très-petit nombre d'individus, et s'affoiblir graduellement, l'autre appartient nécessairement à lous, et se conserve.

C'est à l'espèce de l'ægagre qu'on rapporte communément aujourd'hui la chèvre domestique, sans que pour cela on ait, je crois, aucune expérience positive; mais ces animaux ont entre cux beaucoup de ressemblance : leurs cornes, d'ailleurs, ont les mêmes caractères. Nous ne devons donc considérer les chèvres domestiques que comme des variétés.

La domesticité a apporté d'assez grands changemens chez ces animaux ; les unes ont conservé la taille et les proportions de la race sauvage; d'autres se sont considérablement rapetissées : ici, le corps s'est raccourci proportinanellement au raccourciagement des jambes; lis, il a conservé sa iongueur, tandis que les jambes ont diminué. Chez la chèvre comnume, les oreillessont restées droites et mobiles; chez la chèvre amabrine, au contraire, elles sont devenues pendantes, et se sont breucoup alongées. Les cornes ont aussi éprouvé d'assex grafdes modifications : leur grandeur, leur direction, ont varés quelques races les ont entièrement perdues, et leur nombre s'est quelquefois accru. Enfin, les pois ont souvent changé de nature et de couleur; la chèvre d'Angora des poils longs, soyeux et frisés; et parmi nos chèvres communes on trouve des pelages noirs, bruns, blancs, ou variés par le mélange de ces couleurs.

La Chèvae commune différe peu de la race sauvage, si ce n'est par les couleurs, qui sont communément la noire et la blanchêtre, répandues uniformément ou diversement mé-

langées,

La Cuèvas natur, ne diffère de la prétédente que par la petitesse de sa taille; elle paroit fer originaire d'Afrique, et avoir une origine assez aucienne; car les modifications qui la caractérisent sont profondément enracinées en elle; on l'a transportée en Amérique, sans qu'elle ait éprouvé de changement.

La Curvage mambanne ou de Syare se distingue par sa tôte ' busquée, sa taille alongée, ses cornes très-courtes, ses oreilles longues et pendantes, et son poil fauve et court; elle paroit surtout répandue dans les contrées chaudes de l'Asie. Les

femelles donnent beaucoup de lait.

La Cuèvar pa Juoa a le corps un peu plus court, à proportion de la hauteur, que le boue comman, et elle est remarquable par ses cornes qui font plusieurs tours sur elle-mémes en vécariant de la tête, par ses oreilles pendantes et son poil blanc, asser long et fin i les poils laineux de cette chèvre ont tout les douceux des baines de Cachemire, ils donneroient des étoffes d'une finesse remarquable, et l'animail en est asser abondamment potivu. Il seroit fort à désirer que cette variété remplagit, dans les usages domestiques, la variété commune, elle est trés-abondante en lait, et, si elle étoit une fois répandue, sa laine pourroit dévenir un objet d'économie.

La Culvas o'Ascoux. Elle différe surtout de la précédente par ser poils longs, soyeux et friés, qui servent, dans le Levant, à faire de très-belles étoffes. Cette variété, la plus éloignée de la souche commune, exige beaucoup de soin, et est très-difficile à conserver. Les femelles avortent facilement, dans nos contrées du moins, où cette chèvre a souvent été apportée, mais où elle n'a pu encore se anturaliser.

La Crevre p'Inlance se caractérise par l'accroissement du nombre de cornes; mais cette variété se rencontre dans toutes celles que nous venons d'indiquer.

M. de Blainville a fait connoître, d'après des dessins et des descriptions vues à Londres, deux ruminans qu'il regarde comme des variétés de la chèvre : la première, en effet, a les traits du genre; mais la chèvre imberbe a tous les earactères des moutons. Toutefois, dans le doute, nous en donnerons ici l'à description.

La Caivase cosses est entiérement blainche, couverte par fout le corps de poils four longs, tombans, non frisés, soyeux; les oreilles sont horizontales; les comes, courbées en arrière et en dehors, à la pointe, sont serrées contre la partie postérieure de la têtes; le front est assez busqué; il n'y a pas de barbe, proprement dite, sous le menton; et les poils de la face, fort longs, se portent d'orbie et aganche, partant de la ligne médiane du chanfrein; la queue est courte et retroussée, comme dans les autres chèrres.

La Cuèvat susuaux à beaucoup de rapport, pour la forme générale, a vece le bouquetin du Caucase. Son corps est épais, alongé; le col court, très-large; les jambes assez élevées, et cependant fortes la tête à beaucoup de ressemblance avec éclle du helie; le chanfrein est arqué, le front bombé; les freilles horizontales, médiocres : les cornes très-comprimées, dides, transversalement, se touchant presque à la base, s'écartant ensuite en dehois et en arrière, en se tordant un peu; miss elles sonts plus petites et moins comprimées dans la femelle ala queue est recourbée en-dessus : le poil est en général coirt et serré, il est plus long, et forme une sorte de crinière noire sur le cou et la plus grande partie du dos: il n'y à point de barbe sous le menton, mais une sorte de fanou our peun pendante sous la ganache. La couleur générale est

bariolée de noir, de roussatre et de blane, dispersés d'une manière assez irrégulière: ce qui pourroit faire présumer, dit M. de Blainville, que l'individu qui a servi à cette observation étoit à l'état de domesticité.

Ce sont là les principales races que nous connoissions; mais il est vraisemblable que la domesticité en a produit encore d'autres.

Le bouc domestique s'accouple avec la brebis, et la féconde. Le mulet qui en résulte, participe de la nature de ses parens, et il est fécond, mais il se reproduit difficilement. J'ai eu un semblable mulet femelle qui, par ses formes, tenoit du mouton, et de la chèvre par ses allures et ses poisis, il ne s'est accouplé qu'à la troisième année avec un bouc, et il a été fécondémais le fœtus n'est point venu à terme; l'avortement a en lieu au quatirième mois.

On dit que la chevre s'unit au chamois; mais le produit de cet accouplement n'est point connu.

La chèvre, à l'état domestique, est assez délicate; elle a besoin de soins; elle craint le froid et l'humidité, et ne prospère pas dans les pays de plaines. Elle cherche le soleil et les paturages secs; et elle donne beaucoup de lait proportionnément à sa grosseur, lorsqu'elle est bien nourrie.

Cet animal, considéré dans l'économic rurale ou douncetique, cet, par rapport à la vache, ce que l'ânc est par rapport au chevail l'un et l'autre sont le partage et le soutien du pauvre, et rendent plus de services dans les contrées montagneuses et arides, que dans les pays riches et cultivés. Les chèvres font de grands dégâts dans les forêts, aussi at-ton cherché dans quelques provinces à en étendre la race.

Le lait de la chèvre est sain, et convient aux personnes affoiblies: mais le heurre qu'on en tire est peu savoureux. Ses poils sont employés à quelques suages communs; et avec sa peau on fait du maroquin et du parchemin. Les outres dont on se sert dans les pays chauds, se font ordinairement de neux de boucs.

Chèvre. Ce nom a souvent été donné, par des voyageurs, à des animaux qui n'appartiennent point à ce genre, et surtout à des antilopes. Le chamois a quelquefois été nommé Chèvre des Aless. On a donné le nom de Chèvre du Básoard à plusieurs antilopes; celui de Crivae du Conzo, à l'antilope pygmæn; celui de Crivae elevi, à l'antilope l'eucophaca. La Gravae de Grann est l'antilope grimmin; la Cuevae l'addes, l'antilope guturous. Brisson appelle un moudon Crivae du Lexant, Aldravande, le muse, Cristae a susse. Les Hollandois du Cap nomment Cuevae pale, l'antilope (Crivae de Prisson, le springbock; Crivae pensente, un autre antilope, etc. La Crivae andvae de Kolhe est l'antilope strepsierros, et celle de Marmol, un animal qui, dit-il, a de longe polis; semblables à du crin, qui descendent jusqu'à terre, etc. (£, C.)

CHEVRE VOLANTE. (Ornith.) Quelques rapports trouvés entre le cri de la chèvre et celui de la bécassine commune, scolopar gallinago, Linna, ont fait donner à l'oiscau cette dénomination bizarre. (Cs. D.)

CHÈVREFEUILLE (Bot.), Loniera, Tânn, Genre de plantes dicotylédones, monopétales, à étamines épigynes, distinctes, de la famille des captifoliacées, Juss., et de la pentandrie monogynie, Linn., dout les principaux caractères sont d'avoir un calice très-contt, à cinq dents, une corolle tubuleuse, infundibuliforme, ayant son limbe partagé en cinq découpures, le plus souvent inégales; cinq étumines à filames saillantos du tube de la corolle, un ovaire inférieur surmonté d'un style de la longueur de la corolle, et termine par nn stigmate simple, un peu en tête; une baie à trois loge polyspermes.

Lânneus avoit réuni à ce genre plusieurs espèces, que les botanistes modernes en ont séparées, pour établir les genres Xylosteum, Diervilla et Symphoricarpos. (Voyez ce qui a été dit à ce sujet au mot Cartaineus.) Le genre Chévrefeuille, borné aux plantes ayant les caractères qui viennent d'être donnés cidessus, comprend dix espèces, dont quatre sont indigènes de Europe, et les autres exotiques. Ces plantes sont des arbrisseaux sarmenteux, grimpans, à feuilles simples et opposées, à fleurs disposées en tête, ou par vérticilles. Les espèces les plus remarquables sont les suivantes:

Chevarreutte des Jardins; Lochiera caprifolium, Linn., Sp. 3/6. La fige de cette espèce se divise en rameaux sarmenteux, Réxibles, qui s'élèvent à dix, quinre et ving pieds de hauteur, en s'entortillant autour des arbres qui sont dans leur voisinage, ou des supports qu'on l'eur donne. Les feuilles sont ovales, ses-8.

siles, opposées, glabres, glauques en dessous, et les deux ou trois paires supérieures de chaque rameau sont connées à leur base, réunies en une seule feuille arrondie et perfoliée. Les fleurs sont grandes, à cinq divisions inégales, rouges en dehors dans une variété, blanchatres dans l'autre, ainsi que dans l'intérieur, disposées en un ou deux verticilles seuillés, et en une tête terminale et sessile. Ce chèvreseuille croit dans les haics et les bois, en Italie, et dans les parties méridionales de l'Eurone. On le cultive partout pour l'ornement des jardins. Ses rameaux, longs et flexibles, se plient aisément pour prendre toutes les formes qu'on veut leur donner. Le plus souvent on en couvre des treillages, des berceaux, on en tapisse des murs; on en forme des guirlandes qui embrassent la tige des arbres, s'enlacent avec grace dans leurs branches, et font le plus bel effet dans les mois de mai et de juin, où elles se chargent de charmantes fleurs, qui, non-seulement plaisent aux yeux par l'élégance de leur forme, mais encore font sur l'odorat la sensation la plus agréable par le parfum délicieux qu'elles exhalent. Quoique cc chevreseuille soit essentiellement sarmenteux et grimpant de sa nature, l'art du jardinier est cependant parvenu à en faire, quand il le veut, un arbrisseau à tige, dont on arrondit la tête en la taillant aux ciseaux. Il est d'ailleurs très-rustique, ne craint pas le froid, et peut a'accommoder d'une terre médiocre. Il ne lui faut ni trop de soleil, ni trop d'ombre. On le multiplie si facilement de boutures, de marcottes, ou de drageons, qu'on n'est guère dans l'usage de l'élever de graines. Ses propriétés sont les mêmes que celles de l'espèce suivante.

CHEVREPHILLE DES BOIS; Lonicera periclymenum, Linn., Sp. 24/7-Cet arbrisseau a absolument le même port que le précédent, mais il en diffère en ce que ses feuilles sont toutes libres, pointues, et ne sont jamais réunies par l'eur base. Ses Beurs, d'un blanc jaunatre, souvent un peu rougetierse an debors, réunies plusieurs ensemble en têtes terminales, répandent une odeur agréable, et paroissent en juin et en juillet. Cette espèce crott dans les haies et les bois, en France, en Allemagne, en Suisse, etc. On l'emploie, comme la précédente, pour la décoration des jardins, et on la cultive de même. Les feuilles, les feurs et les baies du chévréfeuille des bois et de celui des

jardins, sont diurétiques. Le suc exprime de l'eurs feuilles est, dit-on, vulnéraire et détersif; leur décoction s'emploie en gargarisme dans l'inflammation des amygdales, et l'eau distilée des fleurs passe pour être utile dans les maladies inflammatoires des yeux.

CRÉVAREMULE DE VIGINIE; L'Onicera sempervireas, L'Lina, ppec. 247. Cette espèce est, comme les deux précédentes, un arbrisseus sarmenteux et grimpant, ayant ses rameaux garnis de feuilles oude-oblonques, opposées, escisies, glabres, persistantes, et dont les supérieures sont réunies par leur base et perfoliées. Les fleurs sont d'un rouge célatant et orangé, disposées en verticilles nus et terminaux, dépourvues d'odeur; le tube de leur corolle est ventru à son orifice, partagé en son limbe en ciuq d'úvisions presque égales. Ce chèvrefeuille croit naturellement au Mexique et dans la Virginie. On le cultivé, depuis 1656, en Europe, où il est parfaitement acclimaté aujourd'hui, passant l'hiver en pleine terre saus soulfiri du froid, expendant ses fruis moirissent arrement dans le climat de Paris,

CHEVREFEUILLE DU JAPON; Lonicera japonica, Thunb., Flor. Jap., 89. Ses tiges sont grimpantes, divisées en rameaux velus. garnis de feuilles ovales, un peu aigues, opposées, pétiolées, d'un vert assez foncé en-dessus, plus pàlesen-dessous. Ses fleurs sont blanches extérieurement, d'un jaune doré intérieurement, portées deux à deux sur de très-courts pédoneules, et disposées plusieurs ensemble en tête terminale; elles répandent une odeur douce de fleur d'orange. Leur corolle est de la grandeur de celle de notre chèvreseuille des bois, sormée d'un long tube fendu à son extrémité en deux lèvres roulées en dehors, dont l'inférieure est étroite, et la supérieure, beaucoup plus large, se termine par quatre dents arrondies. Cet arbrisseau croit naturellement au Japon et à la Chine; il a été apporté de ce dernier pays en Angleterre en 1805 ou 1806. On le cultive en France depuis 1811, et jusqu'à présent on le tient pendant l'hiver dans l'orangerie. Il est probable qu'il pourra s'aeclimater dans nos départemens méridionaux. Sa culture est facile, et on le multiplie facilement de marcottes.

CHEVREFEUILLE DES ANTILLES. (Bot.) Voyez Ciocoque. (DE T.) CHEVRETTE (Endom.), nom donné par Geoffroy à quelques insectes coléoptères qu'il avoit réunis dans le même genre que es cerfs-volans. La bleue et la vorte sont une même espèce. (Voyer Lucans caranoios.) La brune est un trogosite, dont la larve, qui fait beaucoup de tort aux blés, est désigue den plusieurs départemens sous le nom de cadelle. (C. D.)

CHEVRETTE, ou Sauterrelle de mer. (Crust.) On nomme ainsi, dans plusicurs de nos ports de l'Océan, le cardon, ou la crevette de mer, crustacé du genre Crangon. (C.D.)

CHEVRETTE (Mamm.), nom de la femelle du chevreuil, cervus capreolus, Linn. (F. C.)

CHEVRETTES. (Bot.) Une espèce de champignons est ainsi nommée, et Carvaorinsa, parce que leur pied ressemble en quelque sorte à celui de la chèvre. Le docteur Paulet en fait une famille; c'est celle de ses champignons sous-épineux, dits chevreties et chevrotiens, qui sont des urchins ou hydnes, au nombre desquels se trouvent les Hydnum repandum, Linn.; carraosum, Batsch.; rufsecens, Schæff.; subsquamosum, Batsch.; imbricatum, Linn.; carriscalpium, Linn., et plusicurs autres, indiqués par Paulet dans son Traité des Champignons, vol. 1, p. 545, et vol. 2, p. 12,7 cet auteur nomme Carvaorins récatives oppositues de la champignons de la champignons de la champignons de la champignons. Cet auteur nomme Carvaorins récatives ou de manuel de la champignons de la champignon de la champig

On nomme encore CHEVRETTS Ct CHEVRILLE, la Chanterelle, autre champignon du genre Mérule. (LEM.)

CHEVREULIA. (Bol.) [Corymbifères, Juss.; Syngénésie polygamie superflue, Linn.] Ce nouveau genre de plantes, que nous établissons dans la famille des synanthérées, appartient à notre tribu naturelle des inulées.

La calathide est discoide, cylindracée, composée d'un petit disque pauciflore, équaliflore, régulariflore, androgy-niflore, et d'une large couronne multisériée, multiflore, équaliflore, téminiflore. Le péricline, égal aux feurs, est cylindracé, formé de squames imbriquées, largement liafaires, arrondics au sommet, uninervées, glabres, luisantes, scaricuses sur les bords et surtout au sommet; les intérieures progréssivement plus longues et plus étroités. Le clinanthe est plane, nu, ponctué. L'ovaire est grêle, muri d'un bourrelet basilaire, et prolongé supérieurement, dès

l'époque de la fleuraison, en un trés-long cel filiforme, portant un bourrelet apicilaire, dilaté horiontalement, et une aigrette de aquamelles filiformes, presque capillaires, à peine barbellulées. Les fleurs du disque sont au nombre de quatre ou cinq, et prajitement régulières, nullement labiées; leurs anthères sont munies d'appendices basilaires, longs, subulés, plumeus ou barbas. Les fleurs de la courone ont leur corolle plus courte que le style, à tube trés-long, trésgefle, et à limbe avorté, irrégulièrement denté, comme tronqué.

La CHEVREULIA STOLONIFÈRE (Chevreulia stolonifera, H. Cass.; Chaptalia sarmentosa, Pers. Syn., 2, 456; Xeranthemum cespitosum, Aubert du Pctit-Thouars, Flore de Tristan d'Acugna, p. 39, t. VIII) est une petite plante herbacée; dont la racine originaire produit plusieurs tiges sarmenteuses, rameuses, rampantes, qui s'enracinent par quelques - uns de lenrs nœuds; elles sont grêles, cylindriques, tomenteuses, et portent des scuilles opposées, connées à la base, oboyales. subspathulecs, étrécies inférieurement en une sorte de pétiole membraneux, entières, mucronées au sommet, pubescentes et vertes en-dessus, tomenteuses et blanches en-dessous. Au-dessus de la racine originaire et des nœuds enracinés s'élèvent verticalement de courtes branches simples. chargées de feuilles très - rapprochées, et portant quelques calathides axillaires qui semblent sessiles en fleuraison : mais leur pédoncule qui à cette époque n'avoit qu'une ou deux liques de longueur, acquiert cinq pouces à la maturité; il est gréle, cylindrique, tomenteux. Les corolles sont jaunatres.

Nous avons ciudié les caractères de cette plante, dans l'herbier de M. Jussieu, sur des échuntillons recueillis par Commerson près de Montevideo. Sclon M. du Petit-Thouars, elle est asset commune dans l'ile de Tristan d'Acupan, sur les montagnes artiels, Sec caractères génériques différent beau-coup de ceux du Leria de M. Decandolle, qui d'ailleurs est dela tribu des mutisiets. Nous avons dédié ce nouveau genre au savant chimiste qui enrichit ce Dictionnaire d'ekcellens articles, et qui a composé, pour les Elémens de Botanique de M. Mirbel, un petit Traité de Chimie végétale. (H. Cass.)

CHEVREUSE (Bot.), variété du pêcher, ou amandierpêcher, Voyez Amandier. (J.) CHEVRILLE. (Bot.) Voyez CHEVRETTE. (LEM.)

CHEVROTAINS (Mamm.); Moschus, Linn. Les chevrotains se distingueut extérieurement de tous les ruminans qui nous sont connus, par leur tête nue, c'est-à-dire, sans bois ni cornes, et par les deux longues incisives pointues et tranchantes, qui descendent de la bouche des males à la machoire supérieure i ils sont en outre les seuls qui aient un péroné. Du reste, ils ressemblent aux autres ruminans : ils n'ont point d'incisives à la machoire supérieure; mais ils en ont huit à l'inférieure, et leurs molaires sont au nombre de vingt-quatre ; six de chaque côté des deux machoires. Leurs yeux n'ont rien de caractéristique; ils n'ont point de larmiers, mais leurs narines sont séparées par un musle semblable à celui des cerfs. Les oreilles sont de grandeur moyenne et pointues; la queue est courte. Les males ont la verge dirigée en avant , et les femelles ont deux mamelles entre les jambes de derrière. Le poil est court, assez gros et très-sec.

Ce sont des animaux qui sout encore peu connus, et qui paroissent être fort sauvages. Ils out une petite taille et toute la legèreté des gazelles, dont ils ont vraisembiablement aussi les mœurs. On ne rencontre ces animaux qu'en Asie. Le plus

célèbre est :

Le Muse: Moschus moschiferra, Linn.; Buff., Suppl., p. 29. Il a la grandeur d'un chevreuil, et est aussi presque entièrement privé de queue. Les poils, qui sont de la nature de ceux du cerf commun ou de l'élau, sont blancs dans uue grande partie de leur longueur, et le bout en est noir, brun ou fauve. Il résulte de la, que la couleur de cet animal est indéterminée . parce que, suivant qu'il est vu de face ou de éôté, il présente des teintes différentes. Les parties inférieures sont blanchatres . ainsi que le dessous de la queue. On voit de chaque côté de la machoire inférieure, et un peu au-dessous des coins de la bouche, un bouquet de poils durs, roides et semblables à des soies. Les ergots de l'individu de notre cabinet sont d'une longueur démesurée ; les oreilles sont jaunes intérieurement, et d'un gris-brunâtre à l'extérieur; l'iris est d'un roux-brun. Le train de derrière est beaucoup plus éleve que celui de devant, et annonce un animal capable de faire des sauts prodigieux. La bourse qui contient le muse est située en avant du prépuée.

ehez le mâle seulement; elle a deux ou trois pouces de diamètre. Le muse habite particulièrement le Thibet et les provinces qui l'avoisinent; il est recherché pour sa chair, mais bien plus encore pour la matière odorante qu'il produit. Ceute matière est employée chez les Orientaux, surtout daus les parfums. Le muse a passé d'usage chez nous dans la parfumerie, et ne nous sert plus guére qu'en pharmacie. Il est rare, qu'on puisse s'en procurer qui soit pur; il est ordinairement fahsité avec du sang desséché, ou d'autres substances analoguel. C'est des Chinois que nous le tirons, et l'on sait combien ce peuple sanque de bonne foi.

Le Chennoranni Moschus pygmeus, Linn.; Buff., t. 12. pl. (2. Ce joli animal est de la taille du lievre, et ses formes ont une délicatesse et une élégance remarquables. Le dessus de son corps est d'un brun -roux qui devient fauve sur les côtés; toutes ses parties inférieures sont blanches. Sa légèreté est prodigieuse, mais ilse fatigue assex vite, et un houmne peut finipar l'atteindre. Il est fort délicat, et n'a pu encore soutenir le vovaez d'Europe.

Le MÉMINA: Moschus memina, Linn.; Schreher, pl. 243. Cette espèce est eucore peu connue; elle est plus grande que la précédente. Sa couleur est brune, avec des taches blanches assez semblables à celles des jeunes cerfs qui ont encore leur livrée. Elle a la gorge entièrement blanche. Elle se trouve à Cellan.

Le Carvaorats ne Java (Buff., t. 6, pl. 30.), semblable au précédent, excepté qu'il n'a point de livrée. Il a trois bandes blanches sur la poitrine, et le brun du pelage est ondé de noir; le nez est noir. C'est un animal qui n'est encore que très-imparfàliement connu.

On trouve dans l'Oriental Miscellany, sous le nom de muse de l'Inde, la figure d'une espèce de chevrotain, dont M. de Blainville a vu la tête, qui est assez remarquable par sa grandeur et par la longueur de ses canines. Il en parle dans le Bulletin de la Societé philomathique, année 1816, pag. 76. (F. C.)

CHEYBEH. (Bot.) Ce nom égyptien est donné, suivant M. Delile, au lichen prunastri de Linnæus, maintenant evernia prunastri d'Acharius, qui ne se trouve pas dans l'Egypte, mais qui y est apporté de la Grèce pour un usage économique. On le mêle dans le pain pour le rendre plus savoureux. Forskell, qui parle aussi de cet emploi, nonme la plante scheha oi gieha, ce qui signifie, selon lui, cheveux graistres ou blance. Lorsqu'il demanda à connoître la plante ainsi nommée, on lui présenta une espèce d'absinthe qui portoit en effet ce nom, à cause de sa couleur blanchâtre. Cest probablement l'artemisia arborescena, que M. Delile cite aussi sous le nom du cherbeh, (J.)

CHEVROLLE (Crust.), Caprella. M. de Lamarck a nommé ainsi une division de crustacés, voisine des cloportes alongés, vivant sur les plantes marines, avec dix pattes, mais dans une série interrompue telle qu'il n'y en a passur le second et le troisème anneau. Tel est l'oniceus ecoloperdoïdes, figuré par Pallas dans ses Glanures zoologiques, cahier IX, pl. IV, n.º 15. Tels sont encore les cancers atomus et filiformis de Gmelin. Voyez CLOPORES. (C. D.)

CHEYLÈTES. (Entom.) C'est le nom sous lequel M. Latreille a désigné le ciron des livres, acarus eruditus, Schranck, espèce de mite à mandibules en pince. Voyez Mirz. (C. D.)

CHE YU. (Ichthyol.) Suivant la Chenaye des Bois, les Chinois appellent ainsi l'alose. Voyez Cluranodon. (H. C.)

CHIACCHIALACCÁ. (Ornith.) Suivant Gemelli Carreri, ee mon a été donne par les anciens Mexicains à de petites poules brunet, dont la grosseur u'excède pas celle du pigeon commun, et qui, d'ailleurs, ont beaucoup de ressemblance avec les nôtres. Ces oiseaux, autrefois réduits en domesticité, sont, depuis, retournés à l'état sauvage, et vivent dans l'intérieur des terres, au Mexique et à la Guiane. (Cu. D.)

CHIACHAS. (Bot.) Voyez CHINAGS. (J.)

CHIAI-CATAI. (Bot.) Il est fait mention d'une plante de en om dans le chapitre de Dalichamps qui traite de la rhuharbe. Elle croit dans le Cathay, faisant partie de la province de Chianfu. Les gens du pays lui attribuent de grandrs vertus pour fortifier l'estomac, aider la digestion, calmer les douleurs et dissiper les fièvres. Ils en portent toujours avec eux dans leurs voyages, et pour en avoir une scule once ils donneroient un plein ascé de rhubarbe. Onne peut déterminer quelle est tette plante, dont la description manque entièrement. (1-) CHIAMANDOLA (Ornith.), nom employé en Sardaigne pour désigner diverses espèces de canards. (CH. D.)

CHIAMETIA. (Erpétol.) Araoldus Montanus donne ce nom un serpent d'Amérique, commun sur le mont Chiametla, près de la Nouvelle-Galice et de la province de Caliacan. Les habitans du Chill et de Guadziajara l'appellent cobra, ou vilo de Chiametla, (H. C.)

CHIAMPIN. (Bot.) On lit dans l'Abrégé des Voyages, qu'à Ceilan et dans d'autres lieux de l'Inde, il existe un arbre de ce nom, originaire de Chine, dont la fleur blanche exhale une bonne odeur. Confite, elle prend une consistance ferme et une saveur fort douce: on ajoute que l'arbre qui la porte est une espèce de petit platane. Cette indication ne peut être vraie, puisque la fleur du platane est très-différente; mais cet arbre est peut-être le champae, michelia, nommé aussi triampaca, dont les fleurs odorantes sont très-recherchées dans l'Inde. Vovez Cnaxtrac, (J.)

CHIANTOTOTL. (Ornith.) Fernandez, qui parle decet oisseu, chap. 159, 1e décrit comme eiant de la taille de l'étourneau, ayant le bec cendré et un peu courbé, la poitrine et le ventre blancs, avec des taches brunàtres; le dos d'un brun tirant sur le bleu, les ailes d'un blanc noirâtre. A ces signes l'auteur ajoute que l'oisseau vit dans les plaines, et qu'il est bon à manger. (CM. D.)

CHIAPPARONE. (Ornith.) C'est le nom qu'on donne au proyer, emberiza milliaria, Linn., dans le pays de Gencs. (Ch. D.) CHIAR. (Bot.) Voyez FACOUS. (J.)

CHIARTOLITE. (Min.) Voyez Macle. (B.)

CHIASORAMPHE. (Ornith.) Voyez Bec-crossé. (CH. D.)

CHIATTO. (Erpétol.) D'après Gesner, c'est un des noms italiens du Caapaup. Voyez ce mot. (H. C.)

CHIBIGOUASOU (Mamm.), nom qui signifie grand chat, au rapport de M. d'Azara, et que les Guaranis donnent a l'occlot, felis ocelot, Linn. (F. C.)

CHIBOUÉ. (Bot.) A Saint-Domingue, suivant Nicolson, l'on nomme ainsi le gomart, bursera, qui laisse suinter de son écorce un baume très-vulnéraire. Voyez GOMART. (J.)

CHIC. (Ornith.) Ce nom s'applique, en Provence, à divers oiseaux du genre Bruant, emberiza. Le chic proprement dit est, suivant M. Guys, le mitilène, emberica labla, Linn., Teprésenté dans les planches enluminées de Buffun, sous le n.º 656, fig. 2. Le chic farnous paroit être le bruant fou ou fini, emberica cirlar, Linn.; le chic jaune, le bruant commun, emberica cirimella, Linn.; le chic gavotte ou moustache, le bruant gavoué, emberica provincialis, Linn.; le chic e reseaux, le bruant peyer, emberica milliaria, Linn.; le chic e reseaux, le bruant de roscaux, emberica schæniclas, Linn. Il n'y a que le chic d'Avausse qui n'appartienne point au gener Bruant, et qui dissigne la fauvette d'hiver ou mouchet, motacilla modularis, Linn. (Cs. D.)

CHICA. (Bot.) Dans l'ouvrage de MM. Humboldt et Bonpland sur les plantes équinoziales, il lest fait meotion d'un arbrisseau de ce nom, à tige grimpante, qu'ils regardent comme une espèce de lignone) et nomment bignonie chica. Ils ajoutent qu'on tire de ses féuilles, par la macération dans l'eau et au bain-marie, une matière dont la couleur est à peu près semblable à celle de l'orce acliento ou d'un rouge de brique : cette matière colorante, que les naturels nomment aussi chica, est, dans le pays, un objet de commerce, parce que les habitans des nations voisines s'en servent, les uns, pour se rougir le corps entier, d'autres leur tête et certaines parties du vinge seulement. Il paroit que des expériences nouvelles prouvent que cette anbatance pourra être employée par les peintres et les teinturiers. (J.)

CHICA. (Bot.) Boisson faite dans le Pérou avec la farine de maïs séchée au soleil. On la met avec de l'eau dans de grandes, cruches: la liqueur fermentée qui en résulte, est spiritueuse, et s'aigrit facilement. Son goût approche de celui d'un cidre de qualité inférieure. (J.)

CHICAL. (Mamm.) Hasselquist dit que c'est, en Orient, le nom du Chacal, canis aureus, Linn. Voyer ce mot et Chien. (F. C.)

CHICALLOTL, CHICHICALLOTL (Bot.), noms mexicains de l'argemone, ou payot épineux. (J.)

CHICALY. (Ornith.) Waffer rapporte, au chapitre V de son Voyage dans l'isthme de l'Amérique, qu'il y a dans les bois de cette contrée un gros oiseau appelé par les Indiens chiealy-chiealy, lequel fait un bruit semblahle à celui du coucou, mais plua perçant et plus rapide. Sa queue est longue, et il la porte droite comme le coq : son plumage offre un mélange de bleu, de rouge et d'autres couleurs vives. Les Indiens font une espèce de tablier avec les plumes qui couvrent son dos; il se tient presque toujours sur les arbres, et vit de fruits; sa chair est noritre et grossière, mais d'assex bon goût.

Le même vovageur parle ensuite de trois oiseaux qui appartiennent visiblement à l'ordre des gallinacés; et, passant de là aux perroquets et aux aras, il dit que ceux-ci copient le ton du chicaly-chicaly. S'il n'y a rien dans les mots bruit et ton, employés par Waffer ou son traducteur pour désigner la voix du chicaly, qui ait pu le faire considérer comme un oiseau chanteur, ce n'étoit pas plus le cas d'être tenté, avec Sonnini, de le regarder comme un ara. Cet oiseau ne présente vraisemblablement pas les couleurs rouges, bleues, etc., en masses, mais en reflets métalliques; et d'après la faculté de relever la queue, attribut que les dindons partagent avec le coq, et l'usage que les Indiens font de leurs plumes dorsales, assez longues dans plusieurs de ces espèces, il n'y a pas lieu de douter que ce ne soit un véritable gallinacé, lequel, par son eri, se rapproche de l'yacou ou jiacupema de Marcgrave. (Cn. D.) · CHICHAROU (Ichthrol.), nom qu'on donne en Saintonne au saurel, ou maquereau bâtard. Voyez CARANX. (H. C.)

"CHICAS. (Ornith.) On appelle ainsi, dans quelques départemens, le choucas, corvus monedula, Linn, (Cu. D.)

CHICHE. (Bot.) Voyez CICEROLE. (L. D.)

CHICHI. (Ornith.) Ce nom est employé au Kamtschatka; pour désigner des oiseaux de proie du genre Falco. (Ca. D.)

CHCHICA HOATZON (Bol.), nom mexicain d'un panicaut, cyngium, figure par Hernandez, pag. 145, qui est aussi nommé, selon lui, cohayalit, c'ests-dire serpent punnt, et llípidon, ou plante noire et fétide. Il paroit avoir beaucoup de rapport avec le panicant l'étide, eryngium fétidum, ou avec l'eyngium aquaticum, qui existent tous deux dans les Autilles. (3)

CHICHIC HOANTI (Bot.), espèce de hoanti, ou anserine du Mexique, chenopodium, plus amère que les autres. Voyez HOANTI. (J.)

CHICHICTLI. (Ornith.) Fernandez, chap. XVIH, decrit some

ce nom une espèce de chouette dont Linnæus a fait son striz

chichictli. Voyez Chouerte. (CH. D.)

CHICHILTOTOTI. (Ornith.) On donne ce nom, dans le Mexique, au bec d'argent, qui est le cardinal pourpré de Brisson, tanagra jacapa, Linn. (Cn. D.)

CHICHIMICUNA. (Bot.) Cen com péruvien, qui signifie nourriture des chauve-souris, est celui du nyeterisition ferrugineum de la Flore du Pérou, qui n'est peut-être qu'une espèce de myrsine, genre de la famille des ardisiacées. (J.)

CHICHLAS (Ornith.), nom gree de la grive draine, turdus viscivorus, Linn. (Cn. D.)

CHICHM (Bot.), nom arabe du cassia absus, suivant M. Delile. (J.)

CHICHOULLOS (Bot.), nom donné par les Provençaux, suivant Garidel, au fruit du micocoulier ordinaire. (J.)

CHICIATOTOLIN. (Ornith.) Voyez Синдатогоди. (Св. D.) CHICLI. (Ornith.) L'oiseau que M. d'Azara a décrit sous ce nom, n.º 256 de son Ornithologie du Paraguay, est une espèce de fauvette. (Св. D.)

CHICOCAPOTES, Caroras. (Bol.) Dans le grand Recueil des Voyages, publié anciennement par Théodore de Bry, on trouve sous ce nom un arbre que C. Bauhin rapportoit au eydonia. Cet arbre est le marmelos, ou crataeva marmelos de Linnæus, dont M. Correa a fait plus récemment son genre Ægle, qui est rangé parmi les aurantiacées. (1.)

CHICON (Bot.), nom vulgaire de la laitue romaine, qui est l'une des trois races du lactuea sativa, Linn. (H. Cass.)

CHICORACE (Conch.), Chicoreus. C'est le nom que M. Denys de Monfort donne à une division des murex de Linnæus, qui différent un peu des autres, en ce que l'ouverture ovalaire est garnie, au bord externe de la lévre droite, de longs appendices foliacés qui, se conservant au nombre de trois rangssur chaque tour de spire, donnent à la coquille une forme triquétre. Le type de ce genre, que M. de Monfort nomme le chicorace frisé, chicoreus ramosus, est le murez ramosus de Linnæus, vulgairement la chicorée frisée, figurée dans Gualtieri, tab. 37, fig. C'est une coquille auscra aiongée, de trois à quatre pouçes de long, de couleur roussàtre; striée et pourvue de côtes transversales, qui vont se terminer aux appendices. L'animal qui

la forme, et qui est tout à fait semblable à celui des rochers, murez, vit sur les côtes d'Afrique et d'Amérique. (De B.)

CHICORACÉES. (Bot.) Vaillant et M. de Jussieu nomment ainsi un groupe de plantes parfaitement naturel, qui comprend trente à quarante genres de la famille des synanthérées. Nous l'avons adopté dans notre classification; mais, au lieu de l'élever au rang des familles, comme M. de Jussieu, nous en faisons une simple tribu. En outre, nous nous sommes permis de substituer au nom de chicoracées, tiré d'un genre un peu anomal, celui de lactucées, qui est plus agréable à l'oreille, et qui rappelle tout à la fois le genre le plus intéressant de la tribu, ainsi qu'un des caractères généraux de ce groupe. Le caractère le plus remarquable des lactucées réside dans la corolle, et consiste en ce que les cinq incisions du limbe sout tellement inégales, que l'une d'elles, qui est l'antérieure, pénetre jusqu'à la base, tandis que les quatre autres n'entament que le sommett Les botanistes, assimilant mal à propos cette espèce de corolle à celle des sleurs semelles radiantes, les confondent sous la dénomination commune de demi-fleurons, trèsimpropre surtout pour les corolles des lactucées. C'est pourquoi nous nommons celles-ci corolles fendues, et les autres corolles ligulées. La tribu des lactucées est la dernière de notre série ; mais, comme cette série est circulaire, la dernière tribu se trouve immédiatement voisine de la première, qui est celle des vernoniées. Effectivement, les lactucées et les vernoniées ont beaucoup d'analogie, non-seulement par le style et le stigmate, dont la structure est absolument la même dans les deux tribus, mais encore par la corolle, qui est souvent palmée chez les vernoniées; or, les corolles palmées se rapprochent beaucoup des corolles fendues. (H. Cass.)

CHICORÉE (Bot.), Cichorium. [Chicoracées, Juss.; Syngénésie polygamie égale, Linn.] Ce genre de plantes, de la famille des synanthérées, appartient à la tribu naturelle des factucées.

La calathide est pluriflore, subéqualiflore, fissidore, androgyaiflore. Le pércline est double; l'extérieur formé de squames unisériées, courtes, plaches; l'intérieur, de squames unisériées, longues, apprimées. Le clinanthe est souvent garni de courtes fimbrilles; la cypsèle porte une aigrette très-courte, de squamellules paléflormes, plurisériées ; imbriquées. Nous avons remarqué qu'à la maturité parfaite, le péricarpe devient quelquefois, à sa base, déhiscent et comme valvé.

On connott cinq espèces de chicorées, qui sont des plantes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces, à fleurs bleues, ou quelquefois blanches ou roses. Elles habitent l'Europe, la Barbarie, les Indes orientales.

La Chiconge sauvage, Cichorium Intylus 1 Linn., est vivace et très-commune sur le bord des chemins. Sa tige, haute d'un à deux pieds et rameuse, porte quelques feuilles oblongues-lancéolées, roncinées, un peu védues sur les côtes et nervures, et des calathiées axillaires, presque essailes, géminées.

La Chiconne-endre, Cichorium endivia, Linn., qu'on dit originaire des Indes orientales, n'est peut-être qu'une variété de la précédente, dont elle differe seulement en ce qu'elle est annuelle, qu'elle s'élève davantage, que ses feuilles sont glabres, entières ou deutes, rarement lobées; qu'enfin ses calahidessont, les unes sessiles, les antres longuement pédonculées.

La chicorée sauvage est très-fréquerament employée par les médécius, comme tonique, stomachique, apéritive. Quelques agronomes la recommandent comme un excellent fourrage. Les jardiniers avent en tirer parti, malgré son amertume, qu'ils adoucissent un peu en faisant étioler est feuilles en cet état, on les nomme barbede capacin, et on les mange en saiade, la racine, torrefière et moulleu, a servi de supplément au calfé,

La chicorée endive n'est pas moins utile: elle est généralement cultivée dans les potagers, comme un de nos meilleurs légumes. La scariole, ou scarole, et la chicorée frisée, sont les deux variétés que l'on préfère. (H. Cass.)

CHICORÉE D'HIVER (Bot.), nom vulgaire du crepis biennis, Linn. (H. Cass.)

CHICOREUS (Conchyol.), nom latin du geure Chicorace.

CHICOT (Boh.), Cymnocladas, Linneus, avoit retui à sou genre Custandina, sous le nom de guitandina duice, a la plante dont il estici question, que M. de Lamarck, a considérée comme devant former un genre particuler, distingué du guitandina par ses fruits pulpeux, cylindriques, à plusicurs loges diviées par des cloisons trausversales : chaque loge renferme une semence três-dure. Le calte cest presque Lubulé, à cinq décousement et le comment et le production de la comment de la commentation de la comment

527

pures; la corolle composée de cinq pétales courts, presque égaux, contenant dix étamines libres, dont quelques-uncs souvent stériles; un ovaire supérieur; un style. Ces caractères placent cette plante dans la famille des légumineuses, et dans la décandire monogynie; mais, comme ess fleurs sont plus ordinairement dioiques, la plupart des auteurs la raogent dans la dioécie décandie.

Cette plante (gymnocladus canadensis, Lam., Ill., tab. 825; Duham., Arb., tab. A2; Mich., Arb. Amer., 2, tab. 41) est un arbre d'une hauteur médiocre. Son trone supporte une cime ample, d'un bel aspect, garnie de feuilles deux fois silées, quelquefois longues de deux pieds, composées de folioles alternes, molles, ovales, aigues, presque glabres; ses fleurs sont diorques, disposées en grappes courtes, terminales; les pétales blancs réguliers, un peu cotonneux, à peine plus longs que le calice; les filamens très-courts, situés à l'orifice du calice ; les gousses lisses, cylindriques, longues d'environ cing pouces. Cet arbre croît au Canada : on le cultive dans quelques jardins de l'Europe à cause de la beauté de son feuillage; mais il tombe tous les ans, et lorsque l'arbre en est dépouillé, il n'offre plus que des branches courtes et en petit nombre, d'où vient que les Canadiens lui ont donné le nom de chicot.

M. de Lamarck rapporte à ce même genre l'hyperanthera de Forskaël, sous le nom de gymnocladus arabica : quelques autres l'ont réuni au genre Anoma de Loureiro. Cet arbre s'élève fort haut: ses rameaux sont verdatres et cotonneux; les feuilles, situées à l'extrémité des rameaux, sont composées de six à huit paires de folioles glabres, ovales, entières; une glande pétiolaire entre chaque paire de folioles : les fleurs irrégulières . d'un blanc violet; leur calice campanulé, à cinq divisions colorces; cinq pétales inégaux; cinq filamens fertiles, glabres, stériles, velus à leur base; un ovaire velu, subulé; un stigmate à trois dents; une gousse cylindrique, à six stries longitudinales; les articulations épaisses, longues de six ou sept pouces. Cette plante croft dans l'Arabie : elle se rapproche beaucoup plus des casses, dont elle s'éloigne d'ailleurs par son calice et la situation de ses pétales; d'autres la font congénère du moringa; quoiqu'elle en diffère par son fruit. Ces difficultés porteroient à croire qu'il eût mleux valu conserver le genre de Forskaël. (Poin.)

CHICOTIN. (Bot.) Dans l'Abrégé des Voyages, une plante de ce nom, existant au Groënland, et dont la racine a la forme d'une noisette alongée, est rapportée au genre Telephium. Cette racine a une forte odeur de rose musquée, qu'elle retient même quand elle est entièrement séche. (J.)

CHIĆOURVEH (Bot.), nom arabe sous lequel la chicorée, cichorium intybue, est connue dans l'Egypte, suivant M. Delic. C'est le sjikouria de la Flore d'Egypte de Forskaël. Il est évident que le nom françois est dérivé de l'arabe. L'un et l'autre des autens que nous venons de nommer ajoutent qu'ellc est aussi nommée hendécht, ou hendés ¿ c'est encore de là que vient son secoud nom françois d'endive. (J.)

CHICOY. (Bot.) Les Espagnols nomment ainsi, au rapport de Camelli cité par Ray, le xi-cu, ou zapotl de Chine, le figocaque des Portugais. C'est un arbre élevé, à feuilles simples, alternes et grandes, dont les fruits, de la grosseur d'une pomme, séchés au solcil, sont présentés sur les tables, dans les desserts. sous forme de compotes préparées avec du vin, du sucre et quelque aromate. La figure imparfaite qu'en donne Camelli, dans un recueil de dessins non publié que nous possédons. fait présumer que cet arbre appartient au genre Plaqueminier, diospyros. On est confirmé dans cette opinion par le nom de zapotl, donné à des espèces congénères, et parce que les fruits du plaqueminier d'Amérique, diospyros virginiana, sont nommés figues caques, ce qui répond au nom portugais. Cette opinion est partagée par M. de Lamarck qui, dans l'Encyclopédie méthodique, mentionne cet arbre sous le nom de chit-sé : il croit que c'est le même que le ono-kaki du Japon, cité et figure par Kæmpfer, que M. Thunberg, dans sa Flora Japonica, a depuis nommé diospyros kaki. Le chi-ku, ou chiqueis, cité dans l'Abrégé des Voyages, est encore le même arbre. (J.) ...

CHICQUERA (Ornith.), nom indien d'un petit oiseau de proie de Chandernagor, dont la mandibule supérieure a deux crans trés-marqués, et que M. Levaillant a décrit comme un faucon, pag. 84, et figuré pl. 50 de son Ornithologie d'Afrique. (Cm. D)

CHICUATLI. (Ornith.) Voyez CHIQUATLI. (CH. D.)

CHIEN (Mamm.), Canis, Linn. Ce genre se compose d'espèces qui se ressemblent par les points principaux de leur organisation, mais qui se sépareut cependant en deux groupes bien distincts et bien caractérisés. Le premier se forme des chiens, proprement dits, et le second, des renards. Ces animaux ont tous, à la machoire supérieure, six incisives, deux canines et six molaires, dont deux turberculeuses, la carnassière et trois fausses molaires; et à la machoire inférieure, six incisives, deux canines et sept molaires, dont deux turberculeuses, la carnassière et quatre fausses molaires. (Voyez DENTS.) Les pieds de devant ont cinq d'igts; les deux du milieu sont égaux et les plus longs; les deux autres sont aussi d'égale longueur, et l'interne est le plus petit et ne descend jamais jusqu'à terre; ceux de derrière en ont quatre, avec le rudiment d'un cinquième os du métatarse, qui ne se montre par aucune trace à l'extérieur; ces doigts sont entre eux dans les mêmes rapports que les quatre plus longs des pieds de devant ; les ongles sout propres à fouir, et les doigts seuls posent à terre dans la marche.

Les chiens ont la pupille en forme de disque ; les renards l'ont alongée et semblable à celle des chats domestiques : c'est là le caractère le plus positif de ceux qui distinguent extérieurement ces animaux. Leurs narines sont entourées d'un organe glanduleux, d'un mufle ; leurs oreilles sont grandes , pointues , mobiles et dirigées en avant; leur langue est douce, et leur pelage généralement très-fourni ; ils ont les deux sortes de poils. et des mous.... her mais qui sont petites.

La plante de leurs pa ds est garnie de tubercules; celui qui se trouve à la base des doigts a trois lobes, et il a la même forme à tous les pieds ; celui qui garnit l'extrémité de chaque doigt est elliptique; de plus, on en voit un sous l'articulation du poignet.

La verge est dirigée en avant; les testicules sont à l'extérieur ; le vagin est simple, et les mamelles sont généralement

au nombre de six ou de dix.

Les chiens à pupille en forme de disque sont des animaux diurnes, et, par l'exercice, leur vue peut acquérir beaucoup de force. Les renards ou les chiens à pupille alongée voient mieux, au contraire, la nuit que le jour. On sait combien est prodigieuse, chez ces animaux, la finesse de l'odorat; leur ouïe

est aussi très-délicate; mais le goût et le toucher semblent l'étrepeu, du moins dans le sens que nous attachons à cêtte idée: ils n'ont aucune répugnance pour les chairs corrompues, et ils sont loin d'avoir la propreté recherchée du chat; ceci, au reste, regarde plus particulièrement les chiens; les renards paroissent encore, à cet égard, se séparer du genre; ils qui d'ailleurs la fourure Deaucoup plus fine que celle des chiens,

Tous les animaux de ce genre boivent en lapant, et ils sont loin d'être, aussi carnivores que les chats; leurs dents tuberculeuses l'annoncent; en esset, les chiens ont besoin de matières

végétales dans leur nourriture.

Les femelles sauvages éprouvent les besoins du rut, en hiver, et la gestation est de deux à trois mois, ou trois mois et dem aviron; la portée est de trois à six petits, qui naissent les yeux fermés, et qui n'arrivent à leur entier développement qu'après la deuxième année. La vie de cesanimaux est de quine à vingt ans.

Les chiens hurlent ou aboient; ils font surtout enten dre leur voix lorsqu'ils chassent, et elle se modifie suivant les sen-

fimens qu'ils éprouvent.

La couleur de leur pelage est le brun, qui, d'une part, se fonce juqu'au noir, et de l'autre, se pàlit jusqu'au fauve; le blanc s'y joint souvent, et c'est du mélange de ces trois couleurs que résultent tsutes l'es variétés qu'offrent, sous ce rapport, les différentes espèces de ce genre.

Les chiens, proprement dits, sont en genéral des animans de taille moyenne, et leurs proportions annoncent de la force et de l'agilité; la partie antérieure de leur corps est forte et ramassée, et la partie postérieure svelte et légère; leurs jambes sont élevées, leur con est long et épais: leur tête effilée, leur poitrine large, leurs cuisses et leurs épaules sont charnues, et leurs jambes tendineuses; leurs muscles se dessinent fortement, mais leurs allures ne sont pas en parfaite harmonie avec leurs ragnes; ils ont la démarche un peu indé cise, et ne portent pas la tête haute; leur regard manque de hardiesse, et ils sont généralement prudens; ils n'out du courage que lorsqu'ils sont pressés par la faim.

Les renards différent encore des chiens à ces divers égards; Els sont généralement plus petits et plus bas sur jambes ; leur corps paroit alongé, et ses proportions n'annoncent pas de vigueur; leur téte paroit plus pointue, plus fine; ils la portent dans les épaules, et toutes leurs formes sont arrondies; aussi ont-ils un naturel plutôt timide que courageux; ils ne chassent que des aniamax sans défense, les lapins, les oiséaux; ils ont toujours recours à la ruse, au tilence; e'est la nuit ordinairement qu'ils se metten à la recherche de leur proie, et la fuite cet la seule resource qu'ils opposent au danger; s'ils se défendent, ce a'est qu'à la dernière extrémité, et lorsqu'on les poursuit jusqu'au fond de leur retraite.

Ce sont des animaux qui habitent les bois ; les grandes espèces se retirent à l'abri des parties les plus fourrées ; les petites se creusent des terriers où elles se eachent au moindre danger. Ils aujvent leur proje à la piste, et se réunissent quelquefois plusieurs pour l'attaquer; mais leur naturel ne se déploie que dans les pays couverts de forêts : dans les contrées habitées . la présence de l'homme leur impose une contrainte qui arrête le développement de leurs facultés, et souvent, malgré leur force et leurs armes, ils sont réduits à se nourrir de mulots, de reptiles et même d'insectes. Les espèces qui ne terrent pas, tiennent peu au sol natal, et des qu'elles sont attaquées elles s'éloignent, et souvent ne reviennent plus. Les autres, au contraire. ne quittent leur retraite qu'à la dernière extrémité, et tentent constamment d'y revenir lorsqu'elles en ont été éloignées : e'est la seulement où elles eroient être en sûreté; et quand cette retraite a été détruite, leur premier soin est d'en construire une nouvelle, et de choisir pour cela des lieux encore plus cachés que ceux où étoit la première.

Les nombreuses différences qui se trouvent entre la physionomie et le naturel des chiens et des renards sufficient peutétre, malgré les points importans de l'organisation par les quels ess animaus se rapprochents, pour qu'on dût les considérer séparément, et en traiter dans des articles distincts; car vil n'est pus possible d'en agir sinsi, jorqu'on envisage les organes qui occupent le premier rang dans la machine animale, il n'en est pas de même lorsqu'on étudie les organes d'un ordre inférieur, et surrout les dispositions morales: or, ces organes secondaires paroissent exercer sur la physionomie extérieure et sur le fautuel des animaux, une plus forte influence que

34.

ceux d'un ordre plus élevé. Dans bieu des cas, sans doute, il ne faut pas, avec Buffon , refuser de reconnotire éles genres; mais îl ne faut peut-être pas non plus tenir trop exclusivement aux caractères des méthodes, presque toujours trop absolues. Toutefois, pour nous conformer à la règle admise en histoire naturelle, nous parlerons ici des chiens et des renards, mais en conservant les deux groupes qu'ils forment naturellement.

Ce genre, plus qu'aucun autre-peut-être, montre tous les avantages qu'on tireroit pour la distinction des espèces, de l'étude du caractère moral des animaux, et de leurs dispositions instinctives. La plupart des chiens se ressemblent tellement entre eux, par les formes et les propprtions du corps, par les couleurs, qu'on est fort embarrassé pour reconnoitre et par les couleurs, qu'on est fort embarrassé pour reconnoitre de chien domestique, nous n'aurions aucun moyen de le distinction de le distinction con le compart de l'experie de l'experie de l'experie de l'experie de le distinction Ce n'est vraisemblablement que par l'étude des mœurs des renards qu'on parviendra à mettre quelque précision dans la distinction des espèces de ce groupe, dont le aombre promet de s'élever beaucoup plus encore qu'il ne l'est désir

On trouve des chiens dans tous les continens, mais c'est celui de l'Amérique qui semble en étre le plus riche. Les chiens d'Europe sont en trés-petit nombre, et l'on n'eu connoit encore en Afrique que deux espèces. L'Asie paroit en posséder cinq ou six. Nous parlerons successivement des chiens et des renards de chacun de ces continens.

## Des Chiens, proprement dits.

Les parties septentrionales de l'ancien monde n'en possèdent que deux espèces : le loup et le chien domestique.

Le CHEN BONESTICUE; Conis familiaris, Linn. Cette espèce toute entière paroit avoir passé sous l'empire de l'homme. On ne la connoît nulle part à l'état de pure nature. Des races domestiques ont bien, dans plusieurs contrées, recouvré leur indépendance depuis un certain nombre de générations, et par-là elles ont sans doute repris quedque-uns des traits de respèce libre. Il s'en trouve aujourd'hui dans presque toutes les parties de l'Amérique; on en rencontre dans quelques contrées de l'Afrique, et il en existe dans l'Indie; Willamson,

- Gongle

dans ses Chasses d'Orient, représente une troupe de chiens sauvages à la poursuite-d'une panthère qui s'est réfugiée sur un arbre. Mais à en juger par ce que rapportent les voyageurs, ces chiens seroient loin d'avoir perdu toutes les traces de la longue servitude de leur race; leurs couleurs varient encore d'une race et même d'un individu à l'autre, et ils rentrent sans résistance dans l'état de domesticité. Le premier de ces traits n'annonce pas en effet une ancienne indépendance, et il en seroit de même du second, s'il étoit prouvé que la disposition des chiens à s'apprivoiser est acquise, et non point originelle. Ils ont cependant des traits communs: tous leurs sens sont très-délicats : leur museau, qui n'est pas alongé comme celui du levrier, ni raccourci comme celui du dogue, mais assez semblable au museau du matin, leur procure une grande force d'odorat : leurs oreilles toujours droites, mobiles, et dont l'ouverture est dirigée en avant, donnent à leur ouïe beaucoup de finesse; leur vue est perçante, et, excepté lorsqu'ils chassent en troupe, ils font rarement entendre leur voix. Ils vivent, comme on sait, quelquefois en familles de deux cents individus, habitent de vastes terriers, chassent de concert, et ne souffrent point le mélange des individus d'une famille étrangère. Ainsi réunis, ces chiens ne craignent pas d'attaquer les animaux les plus vigoureux et de se défendre contre les carnassiers les plus forts. Le repos, chez eux, succède immédiatement aux fatigues; et. des que leurs besoins sont satisfaits, ils s'y livrent, comme tous les autres animaux sauvages, avec d'autant plus de sécurité, que les dangers qui les entourent sont plus foibles. C'est à peu près tout ce qui nous est connu sur les habitudes du chien marron. Il est facheux que les voyageurs ne se soient pas étendus, plus qu'ils ne l'ont fait généralement, sur les mœurs de ces animaux.

La recherche des alimens et de la sécurité qui faisoit la condition principale de l'existence du chien sauvage, n'est plus, pour ainsi dire, qu'une condition secondaire de l'existence du chien domestique; ce n'est plus en poursuivant une proie qu'il obient sa subsistance; ce n'est plus, en fuyant le danger ou en le bravant, qu'il peut s'y soustraire, mais c'est en se consacrant au service de l'homme. Ce service est devenu la première condition de sa vie, et ce sont les différentes empreintes qu'il en reçoit, qui caractérisent ses différentes races; de sorte qu'on pourroit, jusqu'à un certain point, juger de la civilisation d'un peuple, ou d'une de ses classes, par les mœurs des animaux qui lui sont associés.

Des causes auxi puissantes que celles des mœurs des peuples et des classes dont lis se composent, des climats, de la nourriture, du sol, etc., suffiroient presque pour expliquer les nombreuses modifications que le chien domestique a éprouvées, et qui forment ses différentes races. Cependant ess modifications sont si considérables, et de telle nature, que plussieurs naturalistes onter uêtre fondés à penser que nos chienn n'avoient pas pour souche une seule espèce; qu'ils devoient leur estiatence à des sepéces différentes, qu'on ne pouvoient leur estiatence à des sepéces différentes, qu'on ne pouvoient leur estiatence à des sepéces différentes, qu'on ne pouvoient leur estiatence à des sepéces différentes, qu'on ne pouvoient leur estance à des sepéces différentes, qu'on ne pouvoient leur estance à des sepéces différentes, qu'on ne pouvoient leur estance à des sepéces différentes, qu'on ne pouvoient leur estance à des processes de la métange de leurs races.

Nous ne parlagerons point cette manière de voir outre la difficulté bine réconnue des mulets, pour se reproduire, difficulté qui n'existe point entre nos chiens, nous verrons que les modifications les plus fortes n'arrivent au dernier degré de développement que par des gradations insensibles; qu'on les voit natire véritablement, et que dès-lors il est impossible de supposer leur existeme dans une espéce qui auroit anté-rieurement existé. D'ailleurs, dous les chiens ont une disposition instinctive qui les poéte à se réunir en famille, et qu'ils nous montrent dès qu'ils sont dans la situation de le faire, Nous avons vu que les chiens rendus à l'état sauvage vivent ainsi, et les villes de l'Orient nous montrent le même phénomène dans ces chiens, qui n'ont aucun matire, qui se sont réunis en familles, et qui, après avoir adopté un quartier, n'y souffrent la présence d'aucun ehien étranger.

Il scroit très-important de pouyoir établir quel ordre ons suivi, dans leur développement, les caractères qui distinguent nos diverses races de chiens, et de montrer le chien sauvage pasant successivement d'une variété à une autre, et donnant enfin naissance à ces chiens extraordinaires qui s'éloignent à tant d'égards par leur physionomie, de la physionomie caractér sièque du genre. Ce problème a souvent été proposé; mais il n'est point de nature, dans l'état actuel de la science, à être résolu çar je ne saché pas que l'histoire naturelle pos-

sède un seul fait qui puisse aider directement à as solution. Aussi Buffon, n'ayant pu se conduire que par des analogies, dans le travail qu'il entreprit à ce sujet, fut-il conduit à proposer un système évidenament arbitraire. Il faut donc commencer par observer les véritables caractères qui distinguent les diverses races; et lorsqu'on pourra joindre à ces observaines celles des causes qui influent sur l'organisation pour la modifier, on tentera, peut-être avec succès, une explication qui jusqu'alors ne pourroit être qu'hypothétique.

Les races, en histoire naturelle, se composent des individus d'une espèce qui se ressemblent par quelques traits étrangers aux autres individus de cette espèce; par conséquent. toutes les fois qu'une modification quelconque se propage par la génération, elle peut faire le type d'une race. En partant de ce principe, nos races de chiens sont infiniment plus multipliées que nous ne l'admettons communément, et les modifications qui les caractérisent étant de nature très-différente. on devroit faire pour ces races ce qu'on fait pour les animaux d'un même genre, lorsqu'on veut y former des subdivisions. c'est-à-dire, qu'on devroit distinguer leurs modifications suivant l'importance de l'organe qui lesa éprouvées, et les classer ensuite conséquemment à ce rapport. On n'en a point sgi ainsi; la plupart de nos races de chiens semblent avoir été formées par le caprice. Les uns ont pour caractères, la finesse des poils ou leur longueur, la direction, la forme ou le développement des oreilles; les autres, les proportions des jambes ou celles de la tête, la grandeur de la taille, on l'étendue de la queue; et des modifications plus importantes n'ont servi à caractériser aucune race.

C'est aussi dans la vue de porter quelques lumières dans cette branche de l'histoire naturelle, que je me suis occupé de recherches sur les modifications que présentent nos chiens dâns leur charpente oscuse. Je vais en présenter succinctement les révultats.

Taille. Lorsqu'on examine les diverses races de chiens, on est d'abord frappé de leur différence de taille, et l'on sait que l'extréme accroissement de quelques variétés, comme la petitesse de quelques autres, par tiennent point à des vices de conformation, et que le plus petit roquet est en général aussi exactement conforme que le matin, et qu'il en est de même du levrier et du dogue de forte race.

Un chien de la Nouvelle-Hollande que nous avons possédé. avoit huit décimetres de la tête à l'origine de la queue, et sa hauteur au garrot étoit de vingt-six centimetres; mais les voyageurs rapportent qu'il en existe une race plus grande. Ouoi qu'il en soit, ces chiens sont d'une moyenne taille, comparativement aux notres. Daubenton a donné une table trèscurieuse des dimensions des chiens des principales races, aux détails de laquelle nous renvoyons, croyant superflu de les reproduire ici. Elle fait connoître, de la manière la plus exacte, les changemens que les chiens éprouvent dans leur taille et dans leurs proportions; nous nous contenterons d'indiquer les bornes dans lesquelles ces changemens se renferment généralement. On voit dans cette table un matin dont la longueur mesurée du bout du nez à l'anus, étoit de deux pieds onze pouces, et la hauteur à l'épaule , d'un pied onze pouce six lignes; un basset, au contraire, avoit deux pieds six pouces de long, et onze pouces de haut seulement. On v voit encore un grand danois dont la longueur étoit de trois pieds six pouces, et un épagneul qui n'avoit que onze pouces du bout du museau à l'anus.

Tête. Après la taille , les différences les plus frappantes des chiens sont dans les formes de la tête. Lorsqu'on remarde de profil la tête du chien de la Nouvelle-Hollande, et qu'on la pose de manière que la ligne des premières molaires soit horizontale, on voit que la partie inférieure de la machoire d'en bas, dans sa plus grande étendue , est parallèle aux dents; sa partie antérieure se relève jusqu'aux incisives, et sa partie postérieure jusqu'à l'apophyse épineuse qui est sur la liene des dents. Le condyle maxillaire est élevé de quelques centimètres au-dessus des dernières molaires et au niveau du condyle de l'os occipital. La partie postérieure de l'apophyse zigomatique du temporal est un peu au-dessous de la partie antérienre de l'os de la pommette, et les frontaux forment un angle tres-ouvert avec les os du nez. Cette tête étant vue de face, les frontaux sont relevés sur leurs bords extérieurs ; un enfoncement très-marqué les sépare au point où ils se joignent, La longueur du museau, mesurce depuis le bord extérieur de

l'orbite jusqu'aux incisives, est de quatre-vingts millimétres, ct dans la partie la plus étroite, de trente-chiq millimétres, cette partie se trouve à égale distance de la canine et du troi sous-orbitaire. Les temporaux, dels le pointoù ils se séparent de leur apophyse montante, s'arrondissent et se rapprochent pour former la boite du crâne, et le sillon auquel se terminent les crotaphites anterieurement, està peu près à égale distance de l'apophyse orbitaire du coronal et de la base interne antérieure de l'apophyse sigomatique du temporal. Les crêtes sagittale et temporale étoient tres-développées; mais je ne m'arréterai point à ce caractère qui ne m'a paru soumis à aucuu règle; il varie dans les individus d'une même race, et l'âge n'a sur lui qu'une foible influence.

La tête du mátin est, de toutes nos races de chiens, celle qui se rapproche le plus de la tête que nous venons de décrire; toutes les parties y sont dans les mêmes rapports; seulement la porțion du museau la plus étroite se trouve beaucoup plus rapprochée du trou sous-orbitaire.

Le danois ne diffère guère du précédent que par un museau plus large et des areades rigomatiques un peu plus arquées. Le petit danois, le chien courant, les braques et certains hassets ontaussi les plus grandsrapports, par les formes de la tête, avec le màtin, et par conséquent avec le chien de la Nouvelle-Holland e, ils n'en diffèrent guère que par les pariétaux plus bombés.

Les levriers s'en rapprochent beaucoup aussi; seulement le museau de ces chiens est plus étroit comparativement à sa longueur, et leurs sinus frontaux moins étendus.

Le chien de berger se rapproche aussi d'une manière trèsremarquable par sa têté des races précèdentes; mais il s'en distingue encore plus que les braques et les levriers par la capacité du cràne. Les temporaux, ne tendent plus à se rapprocher dès, leur naissance, ils élèvent d'abord verticalement, et ne commencent à s'arrondir qu'à leur partie moyenne; l'apophyse épineuse est moins élèvée, et la ligne inférieure de la màchoire d'en has plus droite; le museau est un peu plus large; les bords des osdu front sont très-peu relevés; ils offrent une surface presque plate, et l'arcade zigomatique est plus arquée de bas en haut.

La tête du chien-loup ressemble beaucoup à celle du chien

de berger; sculement les frontaux sont beaucoup plus relevés au-dessus des os du nez, et leur bord est si bombé qu'ils laissent entre eux un sillon assez profond.

La tête du chien de berger nous conduit à celle du barbet, de l'èpagneul et de toutes leurs variétés, bien remarquables par le grand développement de leurs sinus frontaux, qui font que, dans le dernier, les os du front forment, pour ainsi dire, un angle droit avec ceux du mes; la machoire inférieure est aussi très-recourbée à sa partie postérieure, de sorte que le condyle maxillaire qui étoit à peu près sur la ligue des molaires dans les premières racès, est dans celle-ci beucoup au-dessus de ces denis. Les crotaphites s'étendent presque jusqu'à la partie postérieure de l'apophyse orbitaire du coronal, ce qui fait que la capacité du crâne surpasse encore celle du chien de berger, à sa partie anottérieure surrout.

Ces changemens, quelque considérables qu'ils soient, paroîtront cependant très-foibles si on les compare à ceux que présente la tête du dogue, et surtout celle du dogue de forte race. Il semble que toutes les parties de cette tête ont été repoussées en haut. L'occiput, que nous avons vu dans les premières races assez peu relevé au - dessus du museau, et à peu pres de niveau avec les incisives supérieures, se trouve, dans cette tête-ci, presque au niveau du front. Ces changemens paroissent tenir au développement excessif des sinus frontanx. Les mouvemens de ces parties semblent avoir forcé toutes les autres à se développer dans le même sens : d'où il est résulté que la machoire inférieure s'est reployée considérablement. et que son condyle, qui sc trouvoit, dans le chien de la Nouvelle-Hollande, au niveau des dernières molaires, se trouve, dans le dogue de forte race, de plusieurs centimètres au-dessus. L'apophyse zigomatique du temporal est, par la même cause, très-relevée, relativement à l'anophyse molaire. Les crotaphites ne s'avancent que jusqu'au bord interne de l'apophyse temporale; le museau est tellement raccourci que sa longueur mesurée, comme dans le chien de la Nouvelle-Hollande, est à sa largeur comme 4 à 3. Enfin, et ceci est surtout à remarquer, la tête de ce dogue, quoique d'un tiers plus grande que celle du chien de berger et du barbet; est loin d'avoir la capacité du crane aussi étendue : dans le premier, les pariétaux.

au lieu d'être bombés, sont aplatis et forment entre eux, pour se réunir, un angle presque droit.

Nous ne devons point négliger de faire remarquer les rapports qui existent dans nos diverses races de chiens, entre l'étendue du cerveau et celle de l'intelligence. Le matin , le levrier, et le chien de la Nouvelle-Hollande lui-même, sont, comme on sait, bien moins susceptibles d'éducation que le chien-loup, déjà remarquable par le soin qu'il a des troupeaux, et surtout que l'épagneul et le barbet, si propres à la chasse et si étonnans par la facilité qu'ils semblent avoir pour entendre le langage humain. Aussi, comme nous l'avons vu, ces derniers ont un crane bien plus grand que les premiers; et le dogue de forte race, qui a le crane le plus étroit, est aussi le plus stupide de tous. L'intelligence des animaux, quoique susceptible de modification comme les autres facultés, offriroit des caractères spécifiques peut-être plus fixes que ceux qui sont tirés des organes du mouvement ou du pelage, parce que les phénomènes de l'esprit ont la première influence sur les êtres intelligens; mais l'étude de ces phénomènes n fait jusqu'à ce jour si peu de progrès, qu'on ne pourroit offrir sur cette matière que des conjectures vagues, et par conséquent inutiles. Il est fâcheux, pour cette partie de l'histoire naturelle, que les hommes aient mis moins d'importance aux maladies de l'esprit qu'aux maladies du corps; ils auroient recherché dans l'intelligence des brutes l'explication des phénomènes de leur propre intelligence, comme ils ont recherché dans le corps des animaux l'explication des phénomènes de leur propre corps, et nous aurions une psycologie, comme une anatomie comparée.

Des doigts. En général, tous les chiens, comme nous l'avon dit, ont cinq doigts aux picels de devant, et quatre à ceux de derrière, réunis par une membrane qui s'avance jusqu'à la dernière phalange, avec le rudiment d'un cinquième os du métatarse qui ne se montre par aucune tracé l'extérieur. Ces doigts, qui sont d'inégale longueur, conservent à peu près les mêmes relations dans toutes les races, excepté l'interne des pieds de devant, dont l'extrémité quelquefois ne s'avance pas jusqu'au milieu du métacarpe, tandis que d'autres fois il ya jusqu'au bout de cet os,

De plus, on voit des chiens qui ont un einquième doigt au pied de derrière, à la face interne; mais il n'acquiert pas, chez tous, le même développement. Il paroit que cette modification commence par l'ongle et les phalanges; ce sont ees parties du pouce qui paroissent les premières, et ce sont les seules qui existent lorsque ee cinquième doigt est imparfait : dans ce cas, l'extremité de l'os métatarsien ne paroit point du tont, ou ne paroit qu'en rudiment ; les phalanges restent tout-à-fait suspendues dans la peau : le doigt n'est point articulé , n'a point de muscles, et n'est susceptible d'aucun mouvement. Ce doigt est ordinairement fort court, et il arrive quelquefois que son métatarse est imparfait, et que les phalanges et l'ongle seulement sont complets; mais quelquefois aussi tous ces os sont exactement conformés, et ne différent de ceux des autres doigts, qu'en ce qu'ils sont proportionnellement plus petits. Cependant, quelques chiens out ce cinquième doigt très-long, bien proportionné, ets'avançant jusqu'à la naissance de la première phalange du doigt voisin. Ce changement, lorsqu'il est arrivé à son plus haut degré, en amène quelques-uns dans le nombre et dans les relations des os du tarse.

Du tarse. Chez les chiens qui n'ont qu'en rudiment le cinquième os du tarse, cet os s'articule à la facette inférieure du . gros cunéiforme qui, lui-même, est en relation avec le scaphoide, le second cunéiforme et le second os du métatarse, en comptant pour un le rudiment dont il vient d'être question. Mais chez les chiens qui ont le einquième doigt complet, il se développe un quatrième cunéiforme, entre le premier et le deuxième doigt, et alors, dans quelques variétés, le grand cunéiforme s'élève et vient, par son côté interne, donner une large facette articulaire à l'astragale. Dans un chien-loup, la moitié de ce grand cunéisorme correspondoit à l'astragale, tandis que dans un grand danois ces rapports étoient beaucoup moins étendus; et cela tenoit à ce que, dans le premier, le scaphoïde, le cuboïde et les cunéiformes, étaut beaucoup moins longs que dans le second, mettoient une assez petite distance entre le calcanéum et les os du métatarse, de sorte qu'ils permettoient à ceux-ci de repousser, pour ainsi dire, en haut le grand cunéiforme qui, comme on sait, n'est ordinairement retenu dans sa position que par des ligamens et la facette assex

étroite avec laquelle il s'articule au scaphoïde. Lorsque les chiens ont acquis un certain age, et qu'ils n'ont pas le cinquième doigt complet, le rudiment de l'os métatarsien de ce doigt se soude avec le grand cunéiforme; et j'ai vu ce dernier os, dans le pied d'un gros danois qui avoit les cinq doigts complets, soudé avec le scaphoïde. C'est certainement à un accident semblable qu'on doit attribuer la forme singulière qu'a le scaphoide du piedà cinq doigts, représenté par Daubenton, t. 5, pl. 52, fig. 1, et l'absence du cunéiforme surauméraire, que nous trouvons dans des pieds qui ont cinq doigts parfaits. Le doigtinterne des pieds de devant semble être d'autant pluslong que les chiens sont plus sédentaires, et il se raccourcit chez les races très actives. Quant au cinquième doigt des pieds de derrière, toutes les races, telics que nous les admettons, actuellement du moins, peuvent en être pourvues ou en être privées. Je l'ai vu dans un dogue de forte race, dans un matin, dans un chien-loup, etc., et je ne l'ai point trouvé dans beaucoup d'autres individus de ces mêmes races.

De la queue. Cet organe peut être considéré comme étant une dépendance de ceux du mouvement : les mamifières auxquels la queue est véritablement uille, s'enservent comme d'une sorte de main ; telles sont plusieurs espèces de quadrumaneas cile aert aussi, ches quelques autres ; à l'extension des ailes ou des membranes qui en tiennent lieu. Cependant il est peu de parties du corps qui éprouvent autant de changement que la queue, surtout chez les animaux où elle n'a, comme chez les chiens, qu'une trés-foible part à l'exercice des fonctions.

Il est diticile d'établir exactement les caractères ostéologiques de la queue du chien. Le nombre des vertèbres qui composent eto organe m'est point constant dans chaque race: celui qu'on rencontre le plus communément, et qui se trouve chez le chien de la Nouvellé-Hollande, est de dix-huit, d'où l'on pourroit soupçoaner que c'est de ce nombre de vertèbres que se composit originairement la queue du chien, dans les divers changemens que cet animal a éprouvés, sa queue s'est raccourcie ou alongée. On assure qu'il existe une race de chiens dont la queue est extrêmement courte, et de deux à trois pouces seulement; d'autres observateurs n'ont trouvé, dans la queue de quelques autres races, que seire vertèbres; mais il paroit que quelques autres races, que seire vertèbres; mais il paroit que

la taille n'influe point sur la longueur de la queue; j'en ai compté d'ix-huit her un carlin, comme je l'avois fait cher un épagneul, cher un braque, chez un chien-loup. Un basset m'en a donné vingt, tandis qu'un chien ture et un dogue de forte race m'en out donné vingt et une. La forme de ces vertêbres ne m'a point offert de différences sensibles dans les diverses races, ee qui peut finire conclure qu'il n'en existoit pas non plus dans les muscles qui s'y attachent. Cependant on voit des chiens porter ordinairement la queue base, et d'autres la tenir sans cesse relevée. Cette différence pourroit en produire une dans le développement des apophyses.

Quoique nous ayons surtout voulu montrer dans ce travail les principales différences ostéologiques par lesquelles se caractérisent les diverses races de nos chiens domestiques, nous jetterons encore un coup d'œil sur les modifications des autres organes.

Des sens. Si nous considérons les sens, nous verrons que la domesticité n'a point exercé, chez les chiens, d'influence sur les organes de la vue ; les yeux de toutes les races se ressemblent : il n'en est pas de même pour le nez, pour la bouche et pour les oreilles. Ces organes ont éprouvé des changemens plus ou moins profonds, plus ou moins marqués, sur lesquels nous devons nous arrêter. L'alongement du museau déterminant un alongement dans les os du nez, et conséquemment dans les cornets que ces os renferment, est un des premiers caractères par lesquels les chiens se distinguent, sous le rapport du sens de l'odorat. Il paroît que les races dont le museau a un certain alongement, telles que le chien de la Nouvelle-Hollande, le màtin, le chien-loup, les chiens courans, ont l'odorat beaucoup plus délicat que celles qui ont le museau court et obtus telles que les dogues et les carlins. Cependant, le chien levrier paroit avoir le nez bien moins fin que les autres chiens à museau long, quoique, de toutes les races, ce soit la sienne qui ait la tête la plus effilée et la plus longue : cela tient vraisemblablement aux différences d'étendue des sinus frontaux; car les cornets du nez sont comme dans les autres races. Mais un des changemens bien remarquables qu'ont éprouvés le nez et la bouche de certains chiens , c'est ce sillon profond qui est venu séparer leurs lèvres supérieures et leurs narines, comme on

La Line

l'observe surtout chez quelques dogues, qui reçoivent de cocaractère une physionomie toute particulière.

Les modifications de l'ouie se manifestent surtout dans la situation et dans l'étendue de la conquie externe de l'orcille. On sait que chez les chiens de races peu soumises, comme le chien de berger, le chien-loup, l'orcille est droite; mobile et d'une graudeur médiocre: si l'on sarive aux races plus privées, on voit l'oreille tomber en partie, l'extrémité s'affaisse et n'a plus de mouvement; tels sont, par excample, les matins; enfin, chez les chiens tout-à-fait asservis, l'orcille externe, cuirer, nes es outient plus; ses muscles s'oblitérent en partie, et en même temps elle prend une étendue presque monstrucuse, par le développement de ses cartifiges : c'est ce que nous montrea plusieurs espèces de chiens de chasse, les harbets, les épagneuls, etc.

Des organes de la génération. Les organes de la génération et eeux qui en dépendent, ne pouvoient point être accessibles à de grandes influences; aussi montreut-lis peu de changemens; les seuls même qu'on ait observés consistent dans le nombre des namelles.

Généralement les chiens en ont dix, cinq de chaque côté; savoir quatre sur la poirtine, et six sur le ventre. « Mais, dit Daubenten, il y a de grandes variétés dans le nombre des manules de ces a nimaux : de vingt et un chiens de différentes races, tant males que femelles, dont j'ai compté les mamelles, il ne s'en est trouvé que huit qui eusent cinq mamelles de chaque côté; huit autres n'en avoient que quatre à droite et autant à gauche; deux autres, cinq mamelles d'un côté et quatre de l'autre; et enfin les trois autres chiens avoient quatre mamelles d'un côté, et seulement trois de l'autre. Et il est remarquer que les chiens avauges n'entretq u'une scule fois en chaleur dans l'année, tandisque le chien domestique éprouve deux fois le besoin du rut.

Du pelage. Les poils sont, de toutes les parties du corps des animaux, celles qui reçoivent le plus facilement l'influence des causes extérieures, et qui en éprouvent le plus de changemens; les chiens en sont un exemple remarquable : leurs poils différent par leur nature, par leur couleur, par leur finesse, par leur longueur, par leur disposition. Les chiens des pays

froids ont généralement deux sortes de poils; les uns, courts, fins et laineux, couvrent immédiatement la peau, tandis que les autres, soyeux et longs, eulorent l'animal. Dans les régions équatoriales, cette laine légère et chaude s'oblitère, et finit par disparoitre tout-à-fait; et il en est de même dans nos habitations, où la plupart des chiens peuvent se soustraire à l'intempérie de nos climats et au froid de nos hivers. Le chien turc a la peau nue ct huileuse; le dogue, le doguin, le levrier, le carlin, ont le poil court et ras; le chien de berger, celui de la Nouvelle-Hollande, le matin, le chien d'Islande, ont les poils plus longs que les espèces précédentes, mais plus courts que le chien-loup, que l'épagneul, que le barbet, et surtout que le bichon, dout les poils descendent quelquefois jusqu'à terre. Si l'on considère le poil sous le rapport de sa finesse, on ne distingue pas moins de races : le chien de berger , le chienloup, le griffon, ont les poils durs, tandis que le bichon, quelques barbets, le grand chien des Pyrénées, l'ont soyeux et doux : chez les uns il est droit et lisse, chez les autres laineux et bouclé : quelques races ont le corps equvert de longs poils . tandis que la tête et les jambes n'ont que du poil ras; d'autres, au contraire, ont la tête et le cou garnis d'une crinière, et le corps couvert de poils courts : tel est, dans le premier cas, le chien-loup, par exemple ; ct dans le second, le chien-lion. Sous ce rapport, les chiens offrent presque toutes les variations que présentent les poils, dans la classe entière des mammifères. Quant aux couleurs, c'est du blanc, du brun, plus ou moins foncés, du fauve et du noir, que celles des chiens se composent. On voit de ces animaux qui sont entièrement de l'une ou de l'autre de ces couleurs : mais le plus souvent elles sont dispersées irrégulièrement par taches, tantôt grandes, tantôt petites; quelquefois cependant on voit qu'elles tendent à se disposer symétriquement; souvent elles se partagent chaque poil, et produisent alors des nuances différentes, suivant que le blanc, le noir . le fauve ou le brun dominent : ainsi on voit des chiens dont le pelage est semblable à celui du loup, par le mélange du blanc, du fauve et du noir : d'autres, plus rares, chez lesquels il est d'un beau gris ardoisé. Ces couleurs n'accompagnent pas toujours exclusivement certains autres caractères : les races de chiens qu'elles distinguent ne se remarquent pas nécessairement aussi par les formes de la tête, la nature des poils, ou les proportions du cops; s toutefois, lorsqu'on a soin de réunir des individus de même couleur, la racc ordinairement se perpétue, et il en est de même pour la plupart des caractères que nous avons déjà examinés : nouvelles preuves que les modifications accidentelles finissent toujours par devenir héréditaires. Cest par le soin qu'on a pris, en général, de n'accoupleries. Cest par les oin qu'on a pris, en général, de n'accoupler aux danois et les levriers, les dogues, les doguins, sont fauves; les chiens de berger, noirs, les chiens-loups, blanes; les chiens courans, les braques, les basets et les épagueuls, blanes, avec des taches noirse, etc.

On voit, par les détails dans lesquels nous venons d'entrer, que la plupart des modifications de nos chiens se fondent les unes dans les autres, et qu'exceptéle développement du crâne, toutes peuvents erencontrer, à peu de chose prês, dans toutes les races. En eflet, ces races ayant été formées sur les services que les chiens nous rendent, il étoit tout simple que nous trouvasions leurs caractères principaux dans l'organe où l'intelligence a son siège; mais ces détails nous laissent incertains aur les caractères de la race primitive, et sur celle que nous dev uns en rapprocher. Pour lever cette difficulté, ne possédant ni le chien sauvage al le chien rendu depuis plusieurs générations à une entière liberté, nous ne pouvons choisir dans cette vue que la race la moins domestique de toutes, et Buffon crut le fairée en choisissant le chien de berger.

Il étoit alors difficile d'éviter cette creur : depuis, l'histoire naturelle s'et cnrichie d'une vurieté qui vit presque entièrement libre, puisque les hommes qui se la sont suscciée sont peut-érre, de tous les sauvages, ceux qui sont le moins avancés dans la civilisation ; je veux parler du chien des habitans de la Nouvelle-Hollande. En effet, les peuples de ces contrées savent à peine se vêtir et faire du fen, et leurs habitations différent peu des abris que se construisent les grands singes, ou des tamières des ours : assurément le chien qui vit avec une teller adrèvent de d'hommes, doit être, comme cux, bien près de l'état de pure nature.

En comparant donc à ce chien, comme nous l'avons fait, les principales races de son espèce, par le caractère de la tête, on

8.

- -

est conduit à former de ces races trois familles principales; et c'est dans cet ordre que nous allons en parler. Nous désignerons chacune de ces familles par le nom de leur principale race : la première se composera des màtins, la seconde des épageutls, et la troisième des dogues.

## Les Malins.

Parietaux tendant à se rapprocher, mais d'une manière insensible, en s'élevant au-dessus des temporaux; condyle sur la même ligne que les molaires.

LE CRIEN DE LA NOUVELLE-HOLLANDE, Nous avons possédé cet animal, qui avoit été ramené en France par l'expédition aux Terres Australes, commandée par le capitaine Baudin, et nous allons en donner une description détaillée, comme nous avons fait de sa tête, puisqu'il doit nous servir de point de comparaison pour les autres races. Ce chien avoit la taille et les proportions du chien de berger, excepté la tête qui ressembloit entièrement à celle du matin, comme nous l'avons dit. plus haut. Son pelage étoit très-fourni, et sa queue assez touffue: il avoit les deux sortes de poils : des laineux gris. et des soyeux fauves ou blancs; la partie supérieure de la tête, du cou, du dos et de la queue, étoit fauve foncé; les côtés, le dessous du cou et la poitrine étoient plus pàles; toute la partie inférieure du corps, la face interne des cuisses et des jambes et le museau étoient blanchâtres. Du reste, ses organes avoient dans toute leur pureté les caractères du genre.

Les mouvemens de cet animal étoient très-agiles; etson activié, lorsqu'ilétoitible, étoit fort grande; mais, cecas excepté, il dormoit continuclicment. Sa force musculaire surpassoit de beaucoup celle de nos chiens domestiques de même taille. Dans ses mouvemens, il tenoit sa queue relevée ou étendue horizontalement; et lorsqu'il étoit attentif, il la tenoit base; il couroit la étte haute et les oreilles droites, dirigées en avant; ses sens paroisseient être d'une finesse extrême; mais, ce qui étonners peut-être, étest qu'il ne savoit pas nager; jeté à l'eau; il se débatoit machinalement, et ne fiaisoit aucun des mouvemens convenables pour se soutenir. Son courage étoit très-remarquable: il attaquoit sans la moindre hésitation les chiens de la plus forte taille; et je l'aiv su plusieurs fois, dans les peremiers

temps de son séjour à notre Ménagerie, se jeter en grondant sur les grilles au travers desquelles il apercevoit une panthère, un jaguar ou un ours, lorsque ceux-ci avoient l'air de le menacer.

Cette témérité paroitroit ne pas tenir entièrement à l'inexpérience de notre individu, mais scroit peut-être une des qualités de sa race. Le rédacteur du Voyage de Phipps rapporte qu'un de ces chiens, qui étoit en Angelterre, se jetoit sur tous les animaux, et qu'un jour il attaqua un àne, qu'il auroit tuési l'on n'étoit veuu s'aon secours.

La présence de l'homme ne l'intimidoit point : il se jetoit sur la personne qui lui déplaisoit, et sur les enfans surtout, sans aucun motif apparent; ce qui semble confirmer ce que dit Watkin-Tinch de la haine de ces chiens pour les Anglois, lorsque ceux-ci arrivérent au port Jackson. Il n'obéissoit point à la voix, et le châtiment l'étonnoit et le révoltoit. Il affectionnoit particulièrement celui qui le faisoit jouir le plus souvent de sa liberté: il le distinguoit de loin, témoignoit son espérance et sa joie par des sauts; l'appeloit en poussant un petit cri, assez semblable à celui des autres chiens, dans la même situation ; et, aussitôt que la porte de sa cage étoit ouverte, il s'élançoit, faisoit rapidement cinq ou six fois le tour de l'enclos où il pouvoit s'ébattre, et revenoit à son maître lui donner quelques marques d'attachement, qui consistoient à sauter vivement à ses côtés, et à lui lécher la main. Ce penchant à une affection particulière ressemble à celui du chien de berger, et s'accorde avec ce que les voyageurs assurent de la fidélité exclusive du chien de la Nouvelle-Hollande pour ses maîtres; mais si cet animal donnoit quelques caresses, ce n'étoit que pour des services réels, et non point pour obtenir d'autres caresses : il souffroit volontiers celles qu'on lui faisoit. et ne les recherchoit point. Il marquoit sa colère par trois ou quatre aboiemens rapides et confus; excepté ce cas, semblable au chien sauvage, il étoit très-silencieux. Bien différent de nos chiens domestiques, celui-ci n'avoit aucune idée de la propriété de l'homme, et il ne respectoit rien de ce dont il lui convenoit de faire la sienne; il se jetoit avec fureur sur la volaille, et sembloit ne s'être jamais reposé que sur luimême du soin de se nourrir. Il appartenoit sans doute au peuple le plus pauvre et le moins industrieux de la terre, de posséder

55.

le chien le plus enclin à la rapine qui fat comu, et le plus incorrigible à cet égard. Cependant, les sauvages de la Nouvelle-Hollande se font accompagner pur ces chiens à la chasse, ce qui feroit supposer quelque seutiment de propriété chez ces unimanx; mais ne nous offerent-lis pas alors le tableau où Buffon peint l'homme et le chien sauvage s'entr'aidant pour la première fois, pounsuivant de concert la proie qui doit les nouverir, et la partageant enscable après l'avoir atteinter Ce que cet aninal naugeeit le plus voloniteis, c'étoit la vinde crue et fraiche. le poisson ue paroissoit jointes avoir faits a nourriture, car la faim elle-unem en le décidoit pas à le mager; il ue refusoit pas le pain, et paroissoit goûter avec plaisir les matières suerées.

Son rut, jusqu'alors, ne s'étoit montré que toutes les anées une fois, etc aété; es qui correspond, pour la Nouvelle-Hollande, à l'hiver de notre hémisphère, et fait rentrer lerut de ces animaux dans la règle à la guelle nous avons eru apércevoir qu'il étoit soumis cher les manufaires carnassiers en général. Chaque fois que cet état s'est manifesté, on a cherché à faire produire cette chieune avec un chien de même forme, de même couleur, mais non point de même race qu'elle; l'accouplement a ulieu; il h'y a point eu de conception, ce qui confirme la difficulté qu'on a généralement à faire produire deux races lorsqu'elles y la contre de conseguent en tres different res-different en la contre deux races lorsqu'elles sont res-different en la contre de l

Le MATIN. Les chiens de cette race sont grands, vigoureux et légers; leurs orcilles sont à demi pendantes. On en trouve de blanes, de gris, de Druns, de noirs; ils portent la queue recourbée en haut. Ils sont très-bons pour la garde.

Le Danois. Il diffère du matin par un corps et des membres plus fournis. Ces animaux sont également bons pour la garde, et ils aiment les chevaux.

Le Levarea se distingue des espèces précédentes par des formès plus sveltes, plusminces, plus effilées: il yen a de taille, de poils et de couleurs très-différentes, que l'on regarde communément comme autant de races. J'ai vu des levriers chiens tures.

Tous ces chiens peuvent être dressés pour la chasse, et surtout pour celle qui denande plus de force et de courage que d'intelligence et d'adresse. Les levriers cependant courent les lièvres en plaine, et font la base de cette espèce de chasse.

## Les Epagneuls.

Les pariétaux, dans les têtes de cette famille, ne tendent plus à se rapprocher dès leur naissance au-dessus des temporaux; ils s'écartent et se renslent, au contraire, de manière à beaucoup agrandir la boite cérébrale, et les sinus frontaux prennent de l'étendue.

Ses principales races, les plus intelligentes de toutes, sont: L'Epagneul, qui est couvert de poils longs et soyeux; ses

L'ERACKBUL, qui est couvert de poils longs et soyeux; ses orcilles sont pendantes comme celles du clien-courant, et ses jambes peu élevées; ses couleurs sont le blanc, quelquefois avec des taches noires ou brunes. Cette variété est cucore remarquable par ses qualités pour la chasse. Il y a de grands et de petits épagneuls : l'épagneul noir est le gredin, et le pyrame est l'épagneul noir marqué de feu.

Le Baber, couvert de poils longs et fins. C'est peut-être, de tous les chieux cloui dont l'intelligence est le plus susceptible de développement; et il le doit sans doute à ce qu'il fait, plus particulièrement que les autres races de cette famille, la société de l'homme. Il y a de grands et de petits barbets.

Les CHENS-COURLANS. Ils sont remarquables par la longueur de leurs oreilles pendantes, et par celle de leurs jambes charmes. Ils sont couverts d'un poil très-court, portent leur queue relevée; et leur couleur est généralement le blane avec des taches noires ou fauves. Ce chien est le chasseur par excellence.

Le CHIEN DE BERGER. Il a une taille moyenne; ses oreilles sont courteset droites; il porte sa queue horizontalement en arrière, ou pendante, mais quelquefois aussi relevée; ses poils sont tréslongs sur tout le corps, excepté sur le muscau : se noir est la couleur dominante de ces chiens. On sait combien ils sont utiles à la garde des troupeaux.

Le Chies-topp se distingue du précédent par sa tête dégarnie de poils, ainsi que ses oreilles et ses pieds. Il porte toujours sa queue très-relevée, et elle est remarquable par les longs poils qui la garnissent. La couleur de ce chien est le noir, le fauve, mais surtout le blanc. Il pourroit servir, conme les chiens de berger, à la garde des troupeaux.

Les Bassers. Ils se caractérisent par le raccourcissement ex-

trême de leurs jambes, qui sont droîtes ou torses; ce qui produit les bassets à jambes droîtes et les bassets à jambes torses. Leurs orcilles sout longues et pendantes. On en voit de toutes couleurs.

Les Banques diffèrent des chiens courans par un muscau moins long et moins large, par des oreilles pluscourtes, à démipendantes, desjambes plus longues, le curps plusépais, la queue plus charnue et plus courte. Les braques sont blancs ou tachetés de noir et de fauve: le braque du Bengale est mouchet.

L'Alco a anssi été considéré comme une variété de chien; mais elle u'est connue que par une figure très-imparfaite de Recchi. M. de Humboldt dit qu'il paroit être une variété de chien de berger. Voyez Alco.

## Les Dogues.

Les chiens de cette samille se caractérisent tous par le raccourcissement du museau, le mouvement ascensionnel du crânc, son rapetissement, et l'étendue des sinus frontaux.

Ce sont des animaux très-peu intelligens, comparativement aux races de la famille précédente, et la pesanteur de leur intelligence semble se marquer par celle de leur corps. Les races principales sont:

Les Docues de Forte Ace. On les reconnoit au premier coup d'oil, à la grandeur de leur tête et à leur épaise corpulence; leurs oreilles sout petites, à demi-pendantes; leurs lèvres épaises tombent de chaque côté de la gueule; ils ont les jambes asser courtes et fortes; leur queue est recourbée en haut, et généralement assez petite; les poils sont ras, blancs et noirs.

Le Dours est semblable au précédent, pour les formes et les proportions du corps; seulement il a une taille plus petite. C'est dans cette race que l'on voit des chiens à narines séparées par une fente profonde. Les poils sont ras, et leur couleur fauve plale.

, Le Doguin. C'est ce qu'on appelle communément le carlin, le mops. Il ressemble au dogue, sinon qu'il est plus petit, et que ses lèvres ne sont pas aussi développées.

Ce tableau des races de chien est sans doute très-incomplet; mais les races étrangères ne nous sont point connues, et il en est un grand nombre qui ne doivent leur existence qu'au ca-



price et à la mode, et qui n'offrent aucune particularité dont la science puisse faire son profit.

On est toujours sûr de former des races, lorsqu'on prend le soin d'accoupler constamment des individus pourvus des particularités d'organisation dont on veut saire le caractère de ces races. Après quelques générations, ces caractères, produits d'abord accidentellement, se seront si fortement enracinés. qu'ils ne pourront plus être détruits que par le concours de circonstances très-puissantes; et les qualités intellectuelles s'affermissentainsi, comme les qualités physiques; seulementeomme il dépend de nous de développer les premières, jusqu'à un certain point, par l'éducation, et non pas les secondes, nous sommes, pour ainsi dire, absolument les maîtres de créer des races, en modifiant l'intelligence. C'est ainsi que les chiens se sont fermés pour la chasse, par une éducation dont les effets se propagent, mais qui a besoin d'être entretenue pour qu'ils ne dégénérent pas. Cette éducation fait un art particulier, qu'il n'est pas dans notre plan de décrire, mais dont les règles reposent entièrement sur l'excellence des sens de la mémoire et du jugement des chiens.

Le Lour, Canis lupus, Buffon, Cet animal a la taille de nos plus grands chiens, et la physionomie d'un màtin dont les orcilles seroient droites comme celles du chien de berger. Sa couleur est généralement d'un gris fauve, et elle vient de ce que chaque poil est alternativement, dans sa longueur, blanc, noir et fauve : le museau , le devant des pattes antérieures , sont noirs.

Buffon a tracé de la manière la plus vive, et avec assez de vérité, le caractère du loup de nos contrées, « Le loup, dit-il , cst l'un de ces animaux dont l'appétit pour la chair est le " plus véhément, et quoiqu'avec ce goût il ait recu de la na-« ture les moyeus de le satisfaire, qu'elle lui ait donné des « armes, de la ruse, de l'agilité, de la force, tout ce qui

« est nécessaire, en un mot, pour trouver, attaquer, vain-« crc, saisir et dévorer sa proie, cependant il meurt sou-« vent de faim, parce que l'homme lui ayant déclaré la « guerre, l'avant même proscrit en mettant sa tête à prix, le « force à fuir, à demeurer dans les bois, où il ne trouve que

« quelques animaux sauyages, qui lui échappent par la vitesse

" de leur course, et qu'il ne peut surprendre que par hasard « ou par patience, en les attendant long-temps, et souvent « en vain, dans les endroits où ils doivent passer. Il est natu-« rellement grossier et poltron , mais il devient ingénieux par « besoin et hardi par nécessité : pressé par la faim , il brave « le danger, vient attaquer les animaux qui sont sous la garde « de l'homme, ceux surtout qu'il peut emporter aisément, " comme les agneaux, les petits chiens, les chevreaux : et " lorsque cette maraude lui rénssit, il revient souvent à la « charge, jusqu'à ce qu'ayant été blessé ou chassé et maltraité " par les hommes et les chiens, il se recèle pendant le jour « dans son fort, n'en sort que la nuit, parcourt la campagne, « rôde autour des habitations, ravit les animaux abandonnés, « vient attaquer les bergeries, gratte et creuse la terre sous « les portes, cutre furieux, met tout à mort avant de choisir « et d'emporter sa proie; lorsque ces courses ne lui produisent « rien, il retourne au fond des bois, se met en guette, cher-« che, suit à la piste, chasse, poursuit les animaux sauvages. « dans l'espérance qu'un autre loup pourra les arrêter, les « saisir dans leur fuite, ct qu'ils partageront la dépouille : « enfin, lorsque le besoin est extrême, il s'expose à tout, « attaque les semmes et les enfans, se jette même quelque-« fois sur les hommes, devient furieux par ces excès, qui fi-« nissent ordinairement par la rage et la mort. »

Tout est vrai dans ce tableau, si ce n'est la poltronnerie naturelle du loup, et l'espoir qu'il a, lorsqu'il poursuit une proie, qu'un autre loup vienta l'aider à s'en saisir. Le loup n'est poltron qu'où il a de nombreux dangers à craindre, et il ne peut pas y avoir d'animaux courageux où l'homme domine en maitre, Quant a l'espoir, c'est un sentiment qu'é-prouvent sculs les êtres pour lesquels il existe un avenir; et il ne peut y avoir d'avenir que pour l'espèce humaine, parce qu'elle seule pense et prévoit.

Cet animal vit habituellement solitaire; il ne se réunit à d'autres loups que lorsque la faim le presse; et les mâlea passent peu de temps avec les femelles à l'époque du rut. Alors ils sont entre eux dans l'état de guerre le plus violent, et leurs combats on des combats à mort. La femelle porte trois mois et demi, et lorsqu'elle est prête à mettre bas, elle

se retire dans un lieu écurté, où elle prend de ses petits le plus grand soin. Lorsqu'on les attaque, elle les défeud avec intrépiditée flureur. Le besoin de les uourriraugmente beaucoupson courage; et c'est à cette époque que les hergeries, et les animaux qui passent la nuit aux champs, courent le plus grand danger. Après six semaines, les petits commencent à suivre leur mère, et ils ne la quittent qu'au bout d'un an environ; leurs dents de lait tombent à six mois, et ils sont en état d'engendrer vers la deuxième année; leur vie ne va pas audetà de vinget aus.

Le loup pris jeune s'apprivoise aisément, et il s'attache à celui qui le soigne, au point de le reconnoître après plus d'une année d'absence. C'est un fait dont j'ai été le témoin; et le loup qui l'a présenté, avoit été doué d'un caractère assez heureux pour que l'age n'eût apporté ancun changement dans sa confiance et sa familiarité. On ne sauroit trop le répéter, il ne faut point juger les dispositions naturelles des animaux d'après quelques individus seulement, et il faut toujours avoir égard aux circonstances dans lesquelles leur race se trouve. Au reste, on doit admettre qu'en général aucun animal n'est privé de la faculté de s'apprivoiser, et n'a un caractère absolument intraitable. Tous les animaux, ainsi que nons, aiment le bien et fuient le mal, et ils n'apprennent à connoître positivement l'un et l'autre que par l'expérience. Si les hommes leur font du bien, ils s'y attachent, autant qu'il est en eux de s'attacher; dans le cas contraire, ils les fuient; et si quelques individus refusent long-temps de s'apprivoiser, c'est que le sentiment de la défiance, qui est naturel à tous les animaux, et qui est un des dons les plus précieux que la nature leur ait accordés, est trop fort pour que le bien qu'on leur fait puisse être facilement senti par eux; mais jamais leur férocité n'est absolue. Lorsqu'on a voulu établir ce fait pour quelques espèces, et même pour celle qui nous occupe, on n'a pas senti qu'un auimal qui scroit dans cette disposition périroit infailliblement; l'homme n'est pour lui qu'un être, comme tous les autres êtres de la nature ; l'impossibilité absolue de s'habituer avec lui, entraîneroit celle de s'habituer avec les autres. Et comment un animal qui seroit perpétuellement dans un état de défiance absolue pour tout ce qui l'environneroit, pourroit-il exister?

i men La

Le loup a une très-grande force ; il emporte facilement un mouton en s'enfuyant, et il est peu de chiens assez forts pour le combattre avec succès; aussi c'est principalement à sa force qu'il a recours, lorsque pour se nourrir, il est obligé d'attaquer des animaux vivans ; il connoît peu la ruse, et ce qu'on raconte des loups qui se réunissent pour attaquer une bergerie, et qui s'entendent assez pour que l'un s'expose à être poursuivi par les chiens, afin que l'autre puisse attaquer sûrement le troupeau, et en emporter une pièce, n'a d'autre fondement que l'ignorance des bergers qui ont vu, dans un ensemble fortuit de circonstances, le résultat du raisonnement et de la réflexion. Nous ne nous donnerions pas la peine de contester ce fait ainsi raconté, si des hommes, d'un très-grand mérite, ne l'avoient employé pour établir, sur l'intelligence des brutes, des systèmes tout-à-fait inadmissibles. Dégagé de toute supposition, en quoi ce fait consiste-t-il réellement? En deux loups qui, également pressés par la faim, se sont approchés d'un troupeau qu'ils ont également senti ou entendu. Les chiens leur inspiroient de la défiance, et les teuoient dans l'éloignement; mais eeux-ci en se mettant à la poursuite du lonp qui se trouvoit le plus près d'eux, ont laissé à celui qu'ils n'ont point attaqué, et qui n'attendoit qu'un moment savorable pour pénétrer dans la bergerie, la facilité de s'elancer, de prendre un mouton, et de disparoitre. Qu'est-il besoin pour cela de supposer un raisonnement fait de coucert entre ces loups, une préméditation quelconque de leur part? On peut être sûr que toute explication de ce genre qui suppose ces qualités, est une grande erreur; autrement les animaux seroient des hommes.

Le Lour Noin; Canis lycaon, Linn. Ce loup ne diffère du précédent que par sa couleur qui est noire sur toutes les partiés du corps. Formet-til en effet une espéce, on ne doit-on le considérer que conume une variété du loup commun? C'est ce qu'il-ir'est pas facile de décider. Il paroitroit qu'il ne se rencontre en France qu'accidentellement.

Notre Ménagerie a possédé un mâle et une femelle de loups noirs, qui avoient été envoyés comme tels, des Pyrénées; ils étoient très-féroces, et aucun bon traitement n'a pu les apprivoiser. Chaque anaée ils out fait des petits qui ont été presque aussi défians et féroces que leurs parens, mais qui n'avoient ordinairement ni les mêmes traits ni le même pelage; on les auroit crus d'une autre espèce de quelque variété du chien domestique. On ponrroit conclure de là que ces loups n'étoient pas de race pure, et que le sang de quelque chien étoit mélé au leur; cependant ils avoient été pris à l'état sauvage; mais il n'est pas rare dans les pays de forêts, de voir des chiennes en chaleur, étre couvertes par des Joups.

La plupart des voyageurs assurent que le loup d'Europe se trouve aussi en Amérique, et Bartram parle de loups noirs. Quoiqu'il soit asset difficile de reconnoitre une ideatité d'espèce, par la seule comparaison qu'on peut faire d'un afriand qu'on a vu dans un continent, avec un animal qu'on voit dans un antre, nouspourrions difficilement élever des doutes contrecte assertion, qui, d'ailleurs, a été avancée par des homanes de beaucoup de mérite; mais, dans ce cas, ce loup noir, dont nous venons de parler, seroiri-li le même que le nôtre ? Pour lever toutes les difficultés, cesanimaux auroient besoin d'être examinés de nouveau, et surtout dans leurs mours.

On ne connoît, dans les autres parties de l'ancien monde, que deux espèces de chieus: le chacal, qui est commun à l'Asie et à l'Afrique; et uu loup, naturel à Java, que M. Lesche, naut nous a fait connoître.

Le CHACAL: Canis aureus, Linn.: Schreber . tab. 94. La taille de ce chien est entre celle du loup et celle du renard commun. Il ressemble beaucoup au premier par les couleurs; mais il en diffère par la queue qui est touffue comme celle des renards, et bien plus courte. En-dessus, le chacal a les poils fauves, avec l'extrémité noire. Cette dernière couleur s'accroit sans règle, et forme quelques taches transversales irrégulières du dos aux côtés; la couleur fauve de la tête est plus unie; le fauve et le noir y sont mêlés plus uniformément. Les côtés sont fauves, ainsi que les jambes et les cuisses ; deux taches noires sont sur le poignet comme aux loups. La gorge est blanche, et l'on voit une ligne noire descendre en avant des épaules, de la partie supérieure du cou à la partie inférieure ; ce qui est encore un rapport avec le loup. Les couleurs d'un chacal de l'Inde et celles d'un chacal de Barbarie ne différoient point.

Limited by Lates

Cet animal paroit être répandu dans tontes les parties chudes de l'Asie et de l'Afrique, Il vite nroupes nombreuses, habite des terriers qu'il se creuse lui-même, et tous les individus d'une même troupe e hassent de concert, et se défendent réciproquement lorsqu'ils sont attaqués, lls causent beaucoup de dégâts dans les contrées où ils ont pu se multiplier; lis y déterrent les morts, et penértent même dans les étables, où ils mangent jusqu'aux enirs des hamois, lorsqu'ils n'y trouvent pas une autre nouriture. La muit ils font entendre continuellement, en se répondaul tes uns les autres, leur voix emblable à une sorte de hurlement, et d'ont fous les voyageurs ont été frappés. Pressés par la faim, ils peuvent devenir dangereux même pour l'homme; mais habituellement ils se nourrissent de charognes qu'ils disputent aux hyènes et aux vantours.

Les voyageurs s'en sout tenus à ces détaits, bien insuffisans, pour nous faire comoirte l'histoire naturelle du chaacht; et il paroittoit, à leurs récits, que ces animaux sont quelquefois de taille'et de couleur asse différentes, ou plutôt qu'il a été parlé, sons le même nom, d'animaux étrangers l'un à l'antre. C'est ce qui avoit porté Buffon et d'autres naturalistes à fuire une espèce distincte de l'advire, sans qu'ils l'ui alent donné expendant des caractères asses précis pour la faire adopter. C'est à l'espèce du chacal qu'on a voulu raoriorter le chien

Gest a respect es cancar qu'on étoit plus fondé à le rapporter à cet animal qu'an loup commun. Il y a, entre les caractères des chiens et des chacals, beaucoup de ressemblance; et si de simples analogies sufficient pour établir la disposition à la domesticité, il seroit difficile du ne pas regarder le chien domestique comme une race de chacals sommise à l'homme et modifiée par une longue acritincle. Jusqu'au pelage exclusivement, qui ne peut nous être connu pour le chien dans l'état de nature, ces animaux se ressemblent àbsolument par l'organisation, et lis se ressemblent encore par les mœurs; les un comme les autres vivent en troupes, se creusent des terriers, chassent de concert, ce qui ne parot être le caractère d'aucune autre espèce sauvage de chiens. Au reste, comme nous l'avons dit, c'est seulement par une expérience directe qu'on pourroit établir la faculté du cheal à aequérir la domesticité du chien; jusque-la, ces derniers animaux se distingueront des autres par ce caractère qui suppose des dispositions naturelles toutes particulières, que rien n'autorise encore à supposer aux chacals.

Le Lour De Java. Sa teinte générale est d'un brun-fauve qui devient noiràtre sur le dos, aux pattes et à la queue. Il a la taille et les proportions du loup commun, seulement acs orcilles sont plus petites. Il a été rapporté de Java par M. Leschenaut.

Les chiens d'Amérique ne sont encore que bien imparfaitement connus. Tous les voyageurs en parlent, mais dans des termes si différens qu'on ue sait à quoi s'arrêter. On ne connoit mêne avec quelque exactitude que les deux espèces suivantes:

Le Lour Rouge; Lupus mexicanus, Linn. Roux, avec une sorte de crinière noire sur les épaules.

Il estun peu plus petit que le loup commun, mais il en a toute la physionomie. Voici la description qu'en donne M. d'Azara, d'après un judividu vivant: « Au-dessous de sa tête est une « grande tache blanche entourée d'une autre tache foncée:

- « la couleur générale de l'animal est d'un roux foncé, très-« elair dans les parties inférieures, et presque blanc à la queue
- et dans l'intérieur des oreilles. Dans un espace de deux
- « pouces, à partir des ongles, il est très-noir..... De la même
- « manière, à partir des yeux, le rougeatre dégénère en noir « jusqu'à la pointe du muscau qui est noir. De l'occiput à la
- « fin de l'épaule, il y a une crinière dont les poils sont noirs
- de leur moitié à leur pointe. »

La femelle est tout-à-fait semblable au mâle; elle a six mamelles, et paroit mettre au monde ses petits vers le mois d'août, elle en fait trois ou quatre. Ce loup porte au Paraguny le nom d'agouare gouzou; il abhite les lieux has et marécageux, vit solitaire, va la nuit, nage facilement, et se nourrit de petits animaux; il chasse â la piste et est très-courageux. Son cri, dil M. d'Avara, consiste dans les sons goara-ea, qu'il répète plusieurs fois et en les tratoant, et il les fait entendre de fort loin.

Le Chien antarctique; Canis antarcticus. Sa taille surpasse

celle, du renard, et égale celle du chaeal; en-dessus, sa conleur formée de poils anneles de fauve et de noir, est d'un fauve some bre; le ventre et l'intérieu des membres sont d'un jaune pâle, et la gorge est d'un blanc sale; le milieu de la queue est brun, et son extrémité blanche. Notre Muséum en possède un très-bel individu. Cette espèce se trouve dans les iles Malouines et dans celles de Falkland, où M. de Bougainville la rénontrée. Il mous apprend que cet anima les creuse un terrier d'aans lesdunes, sur les bords de la mer; qu'il aboic comme le chien ordinaire, mais plus foiblement, et qu'il se nourir je particulièrement d'oiseaux. Buffon, qui en avoit vu deux individus, trompé sans doute par les couleurs, avoit conclu qu'ils étoient de la même espèce que le ream?

Le CLUPEU de Molina paroit être le chien antarctique, si ce qu'il dit du commodore Byron, qui trouva cet animal aux îles Malouines, est fondé sur des observations exactes.

Je place cet animal dans la famille des chiens plutôt que dans celle des renards, saus que je sache s'il a les caractères de cette famille; je le suppose seulement par l'analogie des formes et des proportions du corps.

Le Chies ca autra; Canis cancrivorus, Buffon, Supp., t. 7, p. 1.8s., Le Cabinet du Muséum possède encore l'animale ravée à Buffon, de Cayenne, par le comte de Laborde, sous le nom de Chius nes sous, et il ca possède un second individu également envoyé de Cayenne.

Ce chien a les plus grands rapports avec le chacal; seulement, il est un peu plus grand, et soù pelage est peut-être plus noi-ratre. La description qu'en donne Bullon est sullisamment détaillée, et il y ajoute quelques notes sur les mours, qui donne roient peut-étre un craractère plus présis que les couleurs du pelage, pour distinguer le chien crabier des autres espèces du genre : nous ne pouvons donne mieux faire que de le copier.

« Cetanimal avoit deux pieds quatre pouces de longueur; la « Léte, six pouces neu l'lignes, depuis le boutdu nez jusqu'à l'occi-« put; elle est arquée à la hauteur des yeux, qui sont places à « cinq pouces trois lignes de distance du bout du nez. On voit

« que ses dimensions sont à peu près les mêmes que celles du « chien de berger; c'est aussi la race de chien à laquelle cet

a animal de la Guiane ressemble le plus; car il a, comme le

e chien de berger, les oreilles droites et courtes, et la forme

« de la tête toute pareille ; mais il n'en a pas les longs poils sur le e corps, la quene et les jambes. Il ressemble au loup par le puil, " au point des'y méprendre, sans cependant avoir ni l'encolure " ni la queue du loup; il a le corps plus gros que le chien de m berger; les jambes et la queue un peu plus petites; le bord des « paupières est noir, ainsi que le bout du museau ; les joues « sont ravées de deux petites bandes noiràtres : les moustaches a sont noires ; les plus grands poils ont deux pouces cinq lignes ; " les orcilles n'ont que deux pouces de longueur sur quatorze « lignes de largeur à leur base ; elles sont garnies , à l'entrée . d'un poil blanc jaunatre, et couvertes d'un poil court, roux, « mêlé de brun. Cette conleur rousse s'étend des oreilles jusque « sur le cou; elle devient grisatre vers la poitrine qui est a blanche, et tout le milieu du ventre est d'un blanc jaunatre, « ainsi que le dedans des cuisses et des jambes de devant : le « poil de la tête et du corps est mélangé de noir, de fauve, de gris et de blanc. Le fauve domine sur la tête et les jambes : « mais il y a plus de gris sur le corps, à cause du grand nombre de poils blancs qui y sont mêlés. Les jambes sont minces, et. " le poil en est conrt : il est, comme celui des pieds, d'un g brun soncé, mêlé d'un peu de roux; les pieds sont petits, et « n'ont que dix-sept lignes jusqu'à l'extrémité du plus long « doigt; les ongles des pieds de devant ont cinq lignes et demie ; « le premier des ongles internes est plus fort que les autres ; il a « six lignes de longueur, et trois lignes de largeur à sa nais-« sance; ceux des pieds de derrière ont cinq lignes. Le tron-« con de la queue a onze pouces; il est couvert d'un netit « poil jaunatre, tirant sur le gris; le dessus de la queue a « quelques nuances de brun, et son extrémité est noire. » Ces animaux chassent les agoutis, les pacas, etc. Ils s'en saisissent et les tuent. Ils aiment aussi les fruits, tels que ceux du bois rouge, etc. Ils marcheut par troupes de six ou sept ; ils ne s'apprivoisent que difficilement, et conservent toujours

un caractère de méchanceté. Le chien crabier est vraisemblablement le Kouyana de Barrère. C'est dans l'Amérique aeptentrionale que l'on rencontre le plus de loups. Catesby, dans son Histoire unturelle de la Caroline, dit :

« Les loups d'Amérique ont la forme et la couleur de ceux

d'Europe ; mais ils sont un peu plus petits ; ils sont aussi plus timides et moins voraces, et une bande de ces animaux fuira devant un seul homme. On a cependant vu des exemples du contraire, dans les hivers très-rudes, Anciennement, les loups étoient les animaux domestiques des Indicas, qui n'avoient point d'autres chiens avant qu'on leur en amenat d'Europe. Depuis ce temps-là, les races des loups et des chiens d'Europe se sont mélées, et sont devenues prolifiques. C'est une chose remarquable, que les chiens d'Europe, qui n'ont en eux aucun mélange du loup, ont de l'antipathie pour ceux de la race bigarrée, et les houspillent toutes les fois qu'ils les rencontrent. Ces derniers no se tiennent avec eux que sur la défensive ; et tàchent seulement d'éviter la fureur des autres, ayant toujours la queue entre les jambes. Les loups de la Caroline sont en très-grand nombré, et plus malfaisans qu'aucun autre animal; ils s'attroupent pendant la nuit, et vont chasser le daim, comme des chiens, en poussant les hurlemens les plus affreux. " @ -

Parmi les chiens indéterminés de l'Amérique, on doit placer au premier rang celui que Rechi a représenté, et que Hernandez a décrit sous le nom de xoloit-zevintli, qui est le même que le cuetlachtli, et dont est provenu le loup du Mexique des auteurs systématiques. Voici la description qu'en donne Brissou, qui, le premier, l'a inscrit comme espèce distincte au Catalogue des espèces du genre Chien.

. Le Loup DU MEXIOUE: Lupus mexicanus, Linn. Il est de la grandeur du loup ordinaire, mais il a la tête plus grosse ; il a les yeux hagards et étincelans; les oreilles assez longues et droites; le cou gras et épais; la queue assez longue et point velue. Il lui sort de la lèvre supérieure de gros poils roides comme les pie quans flexibles du porc-épie, variés de gris et de blanc, et couchés en arrière. La couleur de tout son corps est grise, et variée çà et là de taches fauves; sa tête est aussi grise et marquée de bandes transversales noiràtres; il a sur le front de larges taches fauves; ses oreilles sont grises; son cou est marqué d'une longue tache fauve; il en a une parcille à la poitrine, et une autre à la partie antérieure du ventre : des bandes noiratres s'étendent de part et d'autre depuis le dos jusqu'au côté; sa queue est grise, et a vers son milieu une tache fauve qui s'efface peu à peu; ses jambes et ses pieds sont variés de bandes

el

Cha d'ur. de 1 la te grises et noiratres, qui s'étendent du haut au bas. On le trouve dans les endroits chauds de la Nouvelle-Espagne.

Bartran (Voy, dans l'Amérique septentionale), en parlant du joup de la Horide, dit: el le stipus grand qu'un chien, et parlaitement noir; mais la femelle a sur la poitrine une et tache blameh. Il est moins grand que les loups du Canada et de la Pensylvànie qui sont d'un jaune brundire.

Haarne et Makensie rapportent que les loups qu'on rencontre dans les contrées habitées par les eskimaux sont blancs; et le dernier parle d'un petit loup qu'on trouve entre le 65.° et le 70.° degré de latitude, et qui attaque les castors.

Tous cestapports incomplets, que nous pourrions multiplier à l'infini, fontsentirla nécessité d'examiner plus attentivement qu'on ne l'a fait les loups d'Amérique, pour bien déterminer, d'abord à lis appartiennent aux chiens proprement dits, ou aux renards; et ensuire pour donner de ces animaux une description détaillée, et même des figures, s'il étoit possible: une simple description hisse ordinairement dans l'esprit un vague qui expose à l'erreur, ce que ne fait jamdis une bonne figure.

## Des Renards.

Pupilles qui en se fermant prennent la figure de la coupe d'une lentille.

¿Jous les redards ont la même physionomie, dont on a le type dians celle du renard commun. Les espèces de ce groupen es edistinguent guère que par les couleurs; encore trouve-t-on entre celles-ci les plus grands rapports. Les mœurs des renards tranggers nous sont peu connues, et on doit le regretter; car elles aideroient sans doute à caractériser ces animaux plus exactement qu'on ne l'a pu faire par la seule considération du pelage.

Renards des contrées septentrionales de l'ancien et du nouveau monde.

LE RENARD COMMUN, Conis unipez, Linn, ¡Buffon, t. 7, pl. 6. Chacun, en Europe, connoit cet animal dont la longueur Chacun, en Europe, connoit cet animal dont la longueur d'un pied et demi caviron, et dont le pelage est fauve, varié de blanchâtre et d'un peu de noir, ce qui donne quelquefois à la teinte principale un œil grisktre; la gorge, le devant du œu,

Je ventre, l'intérieur des cuisses et les bords de la mèhoire supérieure sont blancs; le derrière des oreilles est noite, de museau roux, les pattes brun foncé en avant; la queue est touffue et terminée par des poils noirs. C'est encore Buffon que nous copicrons pour faire connottre le naturel de cet animal.

« Le renard est fameux par ses ruses, et mérite en partie sa " réputation : ce que le loup ne fait que par la force , il le fait par adresse, et réussit plus souvent sans chercher à combattre " les chiens ni les bergers, sans attaquer les troupeaux, sans " traîner les cadavres ; il est plus sur de vivre. Il emploie plus d'esprit que de mouvement; ses ressources semblent être en « lui-même: ce sont, comme l'on sait, celles qui manquent le " moins. Fin antant que circonspect, ingénieux et prudent. même jusqu'à la patience, il varie sa conduite ; il a des moyens de réserve qu'il sait n'employer qu'à propos; il veille " de pres à sa conscrvation; quoique aussi infatigable et même w plus léger que le loup , il ne se fie pas entièrement à la vitesse de sa course : il sait se mettre en sûreté en se pratiquant un asile où il se retire dans les dangers pressans où il s'établit. « où il élève ses petits : il n'est point animal vagabond, mais animal domicilié. présuppose une attention singulière sur soi-même ; ensuite le choix du lieu, l'art de faire son manoir, de le rendre com-

" Cette différence, qui se fait sentir même parmiles hommes, a de bien plus grands effets et suppose de bien plus grandes eauses parmi les animaux. L'idée seule du domieile mode, d'en dérober l'entrée, sont autant d'indices d'un sentiment sifpérieur. Le renard en est doué, et tourne tout à son profit; il se loge au bord des bois, à portée des hameaux : il " écoute le chant des cogs et le cri des volailles: il les savoure « de loin; il prend habilement son temps, cache son dessein et « sa marche, se glisse, se traine, arrive, et fait rarement des " tentatives inutiles. S'il peut franchir les clôtures, ou passer « par-dessous, il ne perd pas un instant, il ravage la basse-cour, il v met tout à mort, se retire ensuite lestement, en empor-« tant sa proie, qu'il eache sous la mousse, ou porte à son ter-« rier : il revient quelques momens après en chercher une « autre, qu'il emporte et cache de même, mais dans un autre " endroit; ensuite une troisième, une quatrième, etc., jusqu'à

qu'il faut se retirer et ne plus revenir. Il fait la même manœuvre dans les pipées et dans les hoquetaux, où l'on prend les grives et les bécasses au lacet: il devance le pipeur, va de très-grand matin, et souvent plus d'une fois par jour, visiter les lacets, les gluaux, emporte successivement les oiseaux qui se sont empêtrés, les dépose tous en différens endroits, surtout au bord des chemins, dans les ornières, sous la mousse, sous un genièvre, les y laisse quelquesois deux ou " trois jours, et sait parfaitement les retrouver au besoin. Il « chasse les jeunes levrauts en plaine, saisit quelquesois les lièvres au gite, ne les manque jamais lorsqu'ils sont blessés, « déterre les lapereaux dans les garennes , découvre les nids « de perdrix, de cailles, prend la mère sur les œufs, et détruit

« une quantité prodigieuse de gibier. Le renard est aussi vorace que carnassier; il mange de tout avec une égale avidité: des œufs, du lait, du fromage, des " fruits, et surtout des raisins : lorsque les levrauts et les perdrix lui manquent, il se rabat sur les rats, les mulots. les serpens, les lézards, les crapauds, etc. Il en détruit un grand nombre : c'est là le seul bien qu'il procure. Il est très-avide de miel; il attaque les abeilles sauvages, les guêpes, les fre-" lons, qui d'abord tachent de le mettre en fuite en le percant de mille coups d'aiguillons; il se retire en effet, mais en se, roulant, pour les écraser, et il revient si souvent à la charge « qu'il les oblige à abandonner le guêpier ; alors il le déterre , et en mange et le miel et la cire. Il preud aussi les hérissons, « les roule avec ses pieds, et les force à s'étendre; enfinilmange « du poisson, des écrevisses, des hannetons, des sauterelles, etc. " il produit en moindre nombre, et une scule fois par an : « les portées sont ordinairement de quatre ou einq, rarement de six, et jamais moins de trois. Lorsque la femelle est pleine, « elle se recèle, sort rarement de son terrier, dans lequel elle " prépare un lit à ses petits. Elle devient en chaleur en hiver, et l'on trouve déjà de petits renards au mois d'avril. Lors-« qu'elle s'aperçoit que sa retraite est découverte, et qu'en son « absence ses petits ont été inquiétés, elle les transporte tous, , les uns après les autres , et va chercher un autre domicile. Ils " naissent les yeux fermés; ils sont, comme les chiens, dix-huit

« mois ou deux ans à croître, et vivent de même treize ou quatorze aus.

" Le reuard glapit, aboie, et pousse un son triste, semblable « au cri du paon; il a des tous différens, selon les sentimens « différens dont il est affecté; il a la voix de la chasse, l'accent " du désir, le son du murmure, le ton plaintif de la tristesse, « le cri de la douleur, qu'il ne fait jamais entendre qu'an mo-" ment où il recott un coup de feu qui lui casse quelque mem-« bre; car il ne crie point pour toute autre blessure, ct il se a laisse tuer à coups de baton, comme le loup, sans se plaindre. " mais toujours en se défendant avec conrage. Il mord dange-« reusement, opiniàtrément, et l'on est obligé de se servir d'un « ferrement ou d'un bâton pour le faire démordre. Son glapis-" sement est une espèce d'aboiement qui se fait par des sons « semblables et précipités. C'est ordinairement à la fin du glapissement qu'il donne un coup de voix plus fort, plus éleve, " et semblable au cri du paon. En hiver surtout, pendant la neige et la gelée, il ne cesse de donner de la voix, et il est au contraire presque muet en été : c'est dans cette saison que son poil tombe et se renouvelle. L'on fait peu de cas de la peau des jeunes renards, ou des renards pris en été. " La chair du renard est moins mauvaise que celle du loup ; les " chiens, et même les hommes en mangent en automne, surtout « lorsqu'il s'est nourri et engraissé de raisins ; et sa peau d'hiver " fait de bonnes fourrures. Il a le sommeil profond : on l'approa che aisément sans l'éveiller. Lorsqu'il dort, il se met en rond « comme les chiens; mais lorsqu'il ne fait que reposer, il étend « les jambes de derrière, et demeure étendu sur le ventre : c'est « dans cette posture qu'il épie les oiseaux le long des haies. Lla « ont pour lui une si grande antipathie, que des qu'ils l'aper-« coivent ils font un petit eri d'avertissement : les geais, les « merles surtout, le conduisent du haut des arbres, répétent « souvent le petit cri d'avis, et le suivent quelquefois à plus « de deux ou trois cents pas. »

Cette espèce, répandue principalement dans les contrées septentrionales de l'ancien et du nouveau continent, a éprouvé des modifications qui ont quelquefois induit les auteurs systématiques en erreur, en les portant à former des espèces nouvellos de ces variétés. Ainsi, le renard, dans le pelage duquel les teintes noires se sont accrues, est devenu le renard charbonnier, canis alopez, Ginel. Celui cher lequel la couleur noire s'est montrée davantage sur le dos et sur les épaules, a pris le nom de renard croisé, canis cassigera, Briss., etc.

Nous ne serions pas étonnes que plusieurs autres espèces de renards ne fussent encore ramenées à l'espèce commune, lorsqu'elles auront été mieux observées.

L'Isaxis, Canis lagopus, Linn. Cette espèce, qui avoit été indiquée depuis long-temps, même sous ce nons, étoit généralement regardée comme une simple variété de renard commun. Cest à Gmelin le jeune qu'on doit de la connoître plus exactement. Il en a publié la description duis les Mêms, de l'Acnd. de l'étersbourg pour les années 1754 et 1755, et notre cabinet en posséed puisseurs individus.

Cet animal est un peu plus petit que le renard coursiun , son pelage est d'un gris cendré ou d'un brun clair, répandu uniformément sur toutés les parties du corps. On dit qu'en hiver il est entièrement blafie, cependant on assure aussi que les isatis blancs forment une varieté constante qui ne tient pas à la saison. Mais un caractère qui lui est particulier, c'est d'avoir la plaute des pieds garnie de polis, coître ce qui se voit communément; la plupart des auimanx ayant des tubes-cules uns aux parties de la plante qui s'appuient sur levisi.

cules nus aux parties de la plante qui s'appuient sur le sol. On trouve l'isatis dans les contrées voisines de là mer glaciale, en Islande, dans le Groënland, vraisemblablement au Spitzberg, suivant le capitaine Phipps, et peut-être en Amérique. Ses poils sont longs, épais et doux; aussi sa fourrure estelle très-estimée, dans ses couleurs d'été surtont. Sa voix est un abuiement intermédiaire entre celui du chien et le glapissement du renard. Il ne se tient pas dans les bois, mais dans les lieux découverts et montueux. L'accouplement de ces animaux a licu au mois de mars, et leur chaleur dure quinze jours. . Ils vivent dans des terriers très-profonds, étroits, qui ont plusieurs issues, qu'ils se creusent eux-mêmes, tapissent de mousse et entretiennent dans une grande propreté. La gestation est d'environ neuf semaines. C'est à la fin de mai que les femelles mettent bas; et les chasseurs assurèrent à Gmelin qu'on trouvoit souvent dans la même portée des isatis gris et des isatis planes. Les premiers sont, en paissant, d'un gris très-foncé!

et les seconds ont une teinte jaunâtre; les poils sontafors trécourts, et ce n'est que vers la fin de l'année qu'ils commencent à croître. A cette époque, on trouve quelquefois des isatis blanes, avec une ligne dorsale branc et une autre transverale aur les épaules. Cette variété a aussi pris le nom de crousé, mais elle n'est pui durable; les individus qui en présentent le caractère finissent par devenir entièrement blanes. L'isatis ne craint point l'eau; il va dans les laesget au bord des rivières dénicher les oiseaux d'eau.

Le REMAND ARGENTÉS Canis argentatur. Geoff. Il est de la grandeur du renard commun; son pelage est noir de suie, légèrement glace de blanc, parce que l'extrémité des poils est blanche, particulièrement à la tête, et vers les parties postérieures. L'extrémité de la queue est blanche. L'individu du cobinet de notre Muséum a une petite tache blanche sous le cou, entre les pattes.

La fourrure de cet animal est la plus précieuse de celles que fournissent les renards; les Orientaux y mettent un trèsgrand prix, à cause de sa finesse et de sa légèreté.

Cette espèce précieuse se trouve, dit-on, dans le nord de l'ancien et du nouveau continent.

Les renards suivans sont exclusivement propres à l'Amérique:

Le RENAMO CROSSÍ Canis decusatur, Geoff. De la taille du renard commun; parties supérieures du corps d'un gris provenant de poils annelés de noir et de blane plus foncé vers les épaules, et de manière à représenter une croix; derrière les épaules, et sur les côtés du cou, le poil prend une teinte fauve; les parties inférieures du corps sont noires, ainsi que les pattes et le museau la queue est blanche au bout.

Cet animal a les plus grands rapports avec le renard argenté. Le ne serois pas éloigné de penser qu'il n'en est qu'une variété, comme beaucoup d'autres renards qu'on a appelés croisés, à cause d'une sorte de croix noire qu'ils avoient aux épaules, et quin'étoient que des variétés du renard commun, ou de l'isatis, ainsi que nous l'avons déjà dit. Il n'est pas inutile de faire remarquer ici comme un trait caractéristique des renards, que la couleur noire tend à se développer le long de l'épine de presque toutes les espèces, et que ectte disposition se remarque même sur les espèces de la famille des chiens.

RENARD CARS, Caris virginianus, Erxleb; Catcaby., Hist. Nat. de Caroline, t. H. ph. 78. Cette espèce a clé chablic sur le renard public par Catesby. Klein et Brisson lui conserverent le nom qui lui avoit été donné par l'auteur anglois; mais Erxleben l'appela renard de Virginie, et c'est sous ce nom que Gmelin l'admit dans son édition du systemé Nature.

Voici ec qu'en dit l'auteur original: « Ces renards sont enetièrement d'un gris argenté, et diffèrent très-peu, par leur « grandeuret par leur forme, de ceux d'Europe. Ils n'habitent » pas dans des trous sous terre, mais dans lei trous dès arbres « où lisser etitent lorsqu'on les poursuit : lisnes e laisent guère « chasser qu'un mille avant d'entrer dans leurs trous, d'où on e les fait ordinairement sortir en les enfumant. Ils sont aussi

e malfaisans que ceux d'Europe. »
Il parofitori que plusieurs natres voyageurs ont enfendu parler de ces renards gris, et entre autres, Lawson, dans soir Voyage en Ceroline; cependant aucun d'eux n'est entre dans des détails asses grands sur ces animants, pour qu'on puisse les

des details asses grands sur ces animaux, pour qu'on puisse les regarder définitivement comme formant une espèce distincte de toutes les autres.

Le Rennan rancolore; Canis cinereo-argentess, Erxleb., Schr., pl. 93, A. Ce renard a environ deux pieds de longueur du'

pl. 93. A. Ce renard a environ deux pieds de longueur du bout du muscua à l'origine de la queue. Les parties supérieures du corps et des cuisses sont d'un gris noir; les poils de est parties ayant leur moitie indérieure blanche, et fieur extrefinité noire; le gris de la tête a une teinte de fauve; les oreilles et les côtes du cou sont d'un fauve vif; la gorge et les joues soin blanches, et la machoire inférieure est noire; le dessous du corps et l'intérieur des membres sont fauves pales, la queue est fauve glacée de noir, et le bout en est noir.

J'ai vu un autre individu de cette espèce dont toutes les parties inférieures sont très-blanches.

M. d'Anna, qui parle de ceremind sous le nom d'agouarachay, dit un mot de son naturel. L'agouara-chay, pirisjeune, s'apprivoise et joue avec son maître, de la méane munière que le chiem. Il reconnott les personnes de la maison, et les l'ête en ce distinguant des étrangers, quoiguit in àbbei jamás contre ces derniers; mais s'il entre dans la maison unchien du dehors, son poil se hériese, et il le menace par ses abioiemens, jusqu'ace qu'il le fasse fuir, mais sans oser le mordre. Il joue et folatre avec les chiens de la maison, il vient lorsqu'on l'appelle aux repuscules du matin et du soir, parce qu'il se couche et dort le reste du jour. Il emploie la muit à courir pour chercher des cufs et des oiseaux, Il n'est pas docile, et si on le vent faire entre ou sortir; il souffre inéme les coups, auxquels il répond en grogant, avant d'obbie, so voix, qui est haute et guturale, fait entendre les sons gons-a-a. Il aime heaucoup les cannes à sucre et les fruits. Le maile et la femelle se ressemblent. En mais-sunt, les petits sont presque noirs, et on les trouve en autonnec. Ces animaux vivent dans des terriers : ils se trouvent dans.

Le Renand fauva de Vinginie. Ce renard, que M. Palisot de Beauvois a décrit, et dont il a donné la tête à notre Museum. a de la ressemblance avec notre renard commun, et plus encore avec le renard tricolore ; il ala taille de ce dernier, mais il n'en a pas les couleurs. De plus, la tête de ce renard, comparée à celle du nôtre, présente des différences assez grandes pour. qu'il ne soit pas possible d'admettre que l'une et l'autre out appartenu à des animaux de la même espèce. Voici la description que M. de Beauvois donne de son renard, que rien n'autorise à confondre avec le renard de Virginic , d'Exrleben : Il a deux pieds deux pouces du bout du museau à l'origine de la queue; tout le dessus du corps est roux, mais cette couleur offre des teintes différentes, dans diverses parties ; sur le museau , le roux est obscur ; sur le front et les jaues, il est plus clair ; les levres sont bordées de blanc ; l'intérieur de la conque des oreilles est couvert de poils d'un blanc jaune, l'extérieur est noir; le dessus, les côtés du cou, les épaules et les jambes de devant sont d'un roux vif; le dos est jaspé de roux et de blanc, parce que dans cet endroit les plus grands poils sont blancs dans leur milieu, et roux à leur base et à leur extremité; les côtés du corps sont d'un roux un peu moins vif que les épaules; le dessous du con est d'un blanc sale ; le ventre est gris, sur et près du thorax ; il est blanc entre les cuisses de derrière ; le devant des jambes de devant et les pieds sont d'un beau noir, le bout des doigts seul est fauve ; les jambes de derrière sont également rouses en-dessus, maisblanches en-dedaus, et cette couleur blanche se prolonge jusque sur le côte interme des pieds, ceux-ei sont noirs en-dessus, prusse n-dessous; l'extrémité des doigts est fauve; la région des quisses, qui avoisine la queue; est d'un roux pâle; la queue est mélangée de noir et de roux; l'extrémité est blanche.

Le trait distinctif de la tête de ce renard consiste dans les cretes auxquelles s'attachent les crotaphites : dans le renard commun, ceserêtes, en partant de l'angle postérieur de l'orbite, tendent à se rapprocher et à se confondre; ce qui arrive dès le bord antérieur des pariétaux, lorsque l'animal est adulto. Dans l'autre, au contraire, ces crétes, au lieu de se rapprocher, suivent des lignes parallèles jusqu'au milieu des parietaux, où elles commenceant à se courder, pour use refunir que vers la créte occipitale, de sorte qu'elles laissent entre elles, au somett de la tête, un intervalle de plus d'un pouce. Du reste, cette tête a exactement les proportions de celle du renard commun.

Telles sont les espèces de renards d'Amérique les mieux connues ; mis les voyageurs et les naturalistes en indiquent encore d'autres ; elles sont espendant trop incomplétement decrites, pour que nous ne nous boraions pas à les indiquer nousmême sujecinterment.

Linnœus a parlé, sous le nom de Thous, d'un chien de Surinam, qui auroit la taille d'un grand chat domestique, et dont le corps en-dessus seroit gris, et en-dessous blanc; sa langue scroit ciliée latéralement. C'est le chien de Surinam, de Pennant,

Molina dit qu'outre son clupeu, on trouve, au Chili, trois especes de renard, que l'on nomme : le premier, Garu; les second, Chilia, et le troisième, Payne; et c'est par erreur san donte qu'il rapporte le garu au renard commun, le chilia au renard charbonnier, et le payne à l'isatis, il ajoute que co dernier est commun dans l'archipel de Chiloë.

Bartram, duns son Voyage dans les parties sud de l'Amérique septentrionale, parle de plusieurs espèces de renard qu'on ne peut caractériser.

L'ayra, dont Bajon parle comme d'un chien, est une espèce de chat, vraisemblahlement l'iaguarondi, ou peut-être la vatiété noire du cougouar. On ne connoît avec précision qu'une scule espèce de renard, exclusivement propre aux régions chaudes de l'Asie:

Le Conne; Canis corsae, Pallas. Cette espèce de renard est un peu plus petite que le renard commun. Aux parties supérieures, elle est d'un fauve chir, aved un gris; la poitrie ct d'un fauve pur; les parties inférieures son blanches; on voit de chaque côté de la tête une raie bruite; qui va de l'œil au muscau; la queue a une teinte plus soucée, et qui va, dil-on, jusqu'au noir à son origine et à son extrémité; en général, les pois ont du fauve et du noir.

On trouve, en très-grand nombre, le corsac dans les vastes plaines de la Tartaric, où il vit dans des terriers qu'il secreuse lui-même. Sa fourrure, quoique commune, fait, pour les peuples nomades qui habitent les contrées centrales de l'Asie, un obiet assez considérable de commercia.

Pallas parle encore d'un renard que les Kirguis appellent baragan, qui a la couleur du loup, et dont les peauxse portent annuellement, en très-grand nombre, à Orembourg.

Pennant dit un mot d'un renard du Bengale, qui est brun en-dessus, avec le dos noir, dont les yeux sont entourés d'un cercle blane, qui a les pieds fauves, et l'extrémité de la queue noire.

Nous ne connoissons encore en Afrique que le renard d'Egypte, et celui du Cap.

Le Russan n'Ectrus; Cains iniloiteus, Geoff. M. Geoffroy a trouvé en Egypté cette espèce de renard, qui abien des rapports avec le renard commun. Voici la description qu'il donne des couleurs de cet mimil : le dessus du corje est couvert de poils fauves, mélangés de cendré et de jauntier sur les lafles; dessus des euisses cendré, avec quelques poils terminés de la hancri desous du corps, depuis l'extrémité de la machoire inférieure jusqu'à l'amus, de couleur cendrée; quelques poils blanes sur les côtés du cou; pattest d'un fauve uniforme oreilles noires postérieurement, la queue est de la coaleur uniforme du corris.

On ne connoît encore rien sur le naturel de cet animal.

Le RENARD DU CAF; Canis mesomelas, Schreber, fig. 95. La taille de cet animal égale au moins celle de nos plus grands

renards. Sa couleur générale est un fauve brunâtre semblable aclui de la plupart des especes de cette famille; mais il se caractérise par une grande tache noire, dans laquelle on voit du blane irrégulièrement répandu, large aux épaules, qui va nes etérécisant graduellement, et qui finit en pointe vers la queue. Le dessous du corps est blanc-jaunâtre; les oreilles, qui sont três-grandes, ont une couleur rousâtre; les pattes sont d'un roux vif; la tête est d'un cendré jaunâtre, et le museau roux. La queue est terminée par des poils noirs. Il exifort commun au cap de Bonne-Espérance, et on le ren-contre dans presque tous les cabinets d'histoire naturelle; par la pais on n'a encor aucun détail sur son naturel et ses mours.

Il paroit qu'il y a plusieurs autres espèces de renard en Afrique, mais elles ne sont point connues; il est peu de woyageurs au Sénégal ou en Guinée qui n'en parlent, mais ils le font si vaguement qu'on ne peut rien conclure de ce qu'ils rapportent.

Crimes rossitas. Les cavernes de Gaylenreuth continement, avec des os d'ours, de tigres, de hyènes, des tétes qui ont appartenu à deux espèces de chiens. Les unes ont de l'ann-logie avec celle du loup, les autres, avec celle du chien. Les prendant, comme l'observe M. G. Cuvier dans ser recherches sur les animaux fossiles, on ne peut pas conclure, dans le genre Chien, de la ressemblance des tétes à l'identité de l'espèce: car il y a généralement entre les têtes des espèces de chiens de la même taille, une si grande ressemblance, qu'il n'est plus possible de les distinguer dès qu'elles sont séparées du sorps, et que, pour les reconnoitre, on ne peut pus s'aidre de la couleur des poils ou des proportions de quelques autres pareties.

M. G. Cuvier a aussi reconnu dans les plâtres de Montmartre, une mâchoire d'une espèce de chien qui, vivant du temps des anoplotherium et des paleotherium, différoit saus doute, comme eux, des espèces connues aujourdhui.

Enfin, une dent tirée des mêmes plâtres, a encore fait soupçonner l'existence d'une autre espèce de chiens dans ces anciens dépôts d'un monde où l'espèce humaine ne paroit point avoir existé...

CHIEN. Ce nom, comme le nom propre de tous les quadru-

pèdes très-comus, a été appliqué à des animus très-différens du chien ordinaire; mais il a en outre été donné à des animaux qui n'avoient que des rapports très-éloigués avec lui. Ainsi, le Causs pas sop ett quelquérois un Rarow; le Causs anassa est, ou une espece de chien, ou un Dibuttus, Le Causs sarans est un phoque. On appelle Causs varans est un phoque. On appelle Causs varans et un phoque. On appelle Causs varans et un phoque. On appelle Causs varans de l'Acto; al sanagouste du Cap est un Causs-art pour les colons de cette partie de l'Afrique; le Causs va trases et ou un chien basset, ou, d'après Razerynski, le Zasar; les roussettes ont quelquefois été appellés Causs vorans, etc. (F. C.)

CHIEN DE MER. (Ishthyol.) On désigne vulgairement sous ce nom les poissons du genre des Squatus. Voyez ce mot. (H. C.) CHIEN DE MER CORNU. (Ishthyol.) L'abbé Bonnaterre appelle ainsi le squalus edentulus de Brunnich. Voyez Aopon.

appelle ainsi le squalus edentulus de Brunnich. Voy (H. C.)

CHIENDENT (Bob.), nom vulgaire donné à trois espèces de graminées, dont l'une est le froment rampant, riviteur represe, Linn.; l'autre la digitaire stolonifère, digitaria stolonifèra, Schrad,; et la troisième le barbon digité, andropagon incheman, Binn. Les racines de deux premières s'emploient de quemment en médecine, comme a spéritives et diurétiques; on fait avec celles de la troisième des vergettes et des balais.

CHIENDBUT AQUATIQUE, nom vulgaire du paturin flottant.

CHIENDENT QUBUS DE-RENARD. On donne vulgairement ce nom au vulpin agreste.

CHIENDENT RUBAN. nom vulgaire d'une variété du roseau

coloré, dont les feuilles sont panachées on marquées de raics blanchâtres.

CHIBNDENT AVERGETTE. C'est la racine du barbon digité. (L. D.) CHIENDENT FOSSILE. (Min.) On a donné quelquefois ce nom à une variété d'Asseste. Voyez ce mot. (B.)

CHIETOTTOTI. (Ornith.) Cet oiseau du Mexique, dont Fernandemparle, chap. 80, paroît être une espèce de grive, de couleur cendrée, et de la taille de la draine. (Ch. D.)

CHIETSE-VISCH (Ichthyol.), un des noms hollandois de l'holacanthe duc. Voyez Holacanthe. (H. C.)

CHIFFONNÉ (Bot.), Corrugatus. Lorsqu'on ouvre une fleue avant son épanouissement, on trouve ordinairement les pétales

disposés avec symétrie; mais quelquefois ils sont chiffonnés, c'est-à-dire, repliés en différens sens, sans symétrie, comme une cétoffe froissée. Il en est de même des cotylédons dans la graine. On a des exemples de cotylédons chiffonnés dans le liseron, la mauve. On a des exemples des pétales chiffonnés dans le pavot, le grenadier, les cistes. (Mass.)

CHIGOMIER (Bot.), Combretum. Quoique três-voisin de la famille des myttacées, ce genre, par le nombre défini de ses étamines, appartient plutôt à celle des onagraires: il est rangé dans l'octandrie monogynie de Linnæys, offrunt pour caractère sesentiel un calice campanulé à quatre ou cinq dents cadiques; quatre ou cinq pétales fort petits; autunt d'étamines, ordinairement très-longues; l'ovaire inférieur; un style; une capsule alongée, uniloculaire, monosperme, munie de quatre à cinq angles, membraneuse.

Borqé d'abord à quatre ou cinq espèces, ce genre est aujourd'hui plus que doublé; les plus remarquables sont :

LE CAIGOMBRA A SIZURA PURPENTÀIS; Combretum coccineum, Lam., Encycl. et III., tab. 282, fig. 2; Combretum purpureum, Vahl., Symbol.; Cristeria coccinea, Sonn., Voyage aux Ind. 2, tab. 160, vulgairement l'aigrette de Madagascar; Pereza, Commers., Mss. Arbrisseau fort elégant, distingué par ses fleurs d'un pourper rouge éclatant, disposées en belleg grappes et terminales, paniculées, dont les étamines, un nombre de dix, sont très-saillantes. Ses tiges sont sarmenteuses; les feuille opposées, glabres, pétiolées, aiguês; les fruits pourrus de cinq ailes mines et membrancuses. Originaire de l'île de Madagascar, cet arbrisseau se cultive à l'Île-de-France comme plante d'ornement.

LE CHIGOMIER A ÉPIS COMPOSÉS: Combretum secundum, Lina.; Jacq. Amer. 103, tab. 176, fig. 30.

Les fleurs, dans cette espèce, sont petites, nombreuses, d'un blanc jaunàtre, unilatérales, placées sur des épis rameux ou paniculés à l'extrémité des rameaux; ses rameaux sont un peussimenteux; ses feuilles opposées, glabres, ovales, entières. Cet arbrisseau croît aux environs de Carthagène, dans l'Amérique méridionale.

Dans le Combretum laxum (Aubl., Guian. 1, tab. 137; et Lam., Ill. gen., tab. 282, fig. 1), arbrisseau de la Guiane et de SaintDomingue, les épis sont simples, lâches, axillaires, chârgés de fleurs d'un blane jaunâtre, remarquables par la longueur de leurs filamens; les feuilles ovales, acuminées; les rameaux cylindriques et grimpans.

Contidonter a dix Examines; Combretum decândeum, Roxh., Gorom., 1, pag. 43, tab. 59. Roxhurg a découvert cet arbrisseau sur les montagnes hoisées des Indes orientales : il est distingué par ses fleurs blanchées à dix étamines alternativement plus courtes, un peu plus longues que la corolle; ces fleurs sont disposées en grappes làches , étalées en panieule, munies de bractées lancéolées, plus longues que les fleurs; les fruit garnis d'ailes crénélées ; les feuilles oblongues, entières, acuminées, elabres à leurs deux faces.

Concousta, a mois resultars; Combretium trifoliatum, Vent, choix des Pl., tab. 58. Cet arbiseae différé du précédeur par ses feuilles réunies trois par trois, ovales, oblongues; par les bractées plus courtes que les fleurs disposées en épis à peine rameux; par le fruit pyramidal, non crèncle sur le bord des ailes. Nous en devons la découverte à M. Delahaye, qui l'arceneilli sur les bauteurs, à l'îtle de Javs.

Cattoottea Pastecué; Combreton panieulatina, Vent., Choix des Pl., pag. 58. Cette espèce un que hait étaminez; ses fleurs sont disposées en un ample panieule hérissé de polls courts, ainsi que les bractées et les ovaires; la corolle d'une belle cou-feur rouge; les tiges ligeuses; les feuilles presque alternes, glabres, oblongues, obtuses. Elle a été, ainsi que la suivante, découverte au Sénégal par M. Roussillon.

CHIGOMIER ÉPINEUX; Combretum aeuleatum, Vent., l. c. Sestrameaux sont charges d'aiguillons, et garfiis de féuilles à peine opposées, petites, ovales, pubescentes; les fleurs disposées en grappes; les fruits munis d'alles membraneuses.

Le Combretum alternifolium de Jacq., Amer., 104, est un arbre d'Amérique, peu connu; il appartient peut-être à un autre genre. Ses vieux rameaux deviennentépineux; ses feuilles soft alternes; le calice et la corolle à cinq divisions; les capsulée pourvace de cinq ailes.

M. Richard en a mentionné dans les Act. soc. nat. Paris, 1, pag. 108, trois autres espèces originaires de Caïenne; savoir le combretum rotundifolium, puberum, obtusifolium: la première,

distinguée par ses grandes fleurs; par ses feuilles presque sessiles, arrondies, nueronées; la secbude, par set épis paniculés, par ses feuilles ovales, acuminées; les rameaux, les pédoncules et les ovaires, chargés d'un duvet roussitre; enfin, la troisième es distingue par ses fleurs paniculées et non en épi, par ses feuilles glabres, en ovale renversé, obtuses à leur sommet. (Pons.)

CHIGOUMA (Bot.), nom galibi du combretum, suivant Aublet, duquel est dérivé celui de chigomier, adopté pour ce genre. (J.)

CIIII. (Ornith.) L'espèce d'alouette du Paraguay à laqu'elle M. d'Azura donne ce nom, n.º 1,46, d'après le cri qu'elle fait entendre en descendant du haut des airs, parott appartenir à la section des farlouses ou pipis, anthus, Bechst. et Cuv. (Cr. D.)

CHIJAR SCHAMBAR. (Bot.) VOYCZ CHAIAR XAMBAR. (J.) CHI-KU. (Bot.) VOYCZ CHICOY. (J.)

CHILBY. (Ichthyol.), nom arabe d'un poisson du Nil. Voyez Schilbr. (H. C.)

CHILCA. (Bot.) Ce nom est donné, dans le Pérou, à plusieurs espèces du genre Molina, de la Flore de ce pays, qui se consondra ayree le baccharis, si l'on sépare de celui-ci toutes les espèces non dioiques, pour les reporter au conyza. (J.)

CHILCANAUTHLI. (Ornith.) Cet oiseau du Mexique, dont Feruandez doune la description, chap. 31, a été rapporté à la sarcelle rousse à longue queue de Buffon, anas dominica, Linn. (Cn. D.)

CHILCOQUIPALTOTOTI. (Ornih.) Fernandez dans son histoire naturelle des Oiscaux de la Nouvelle-Espagne, chap, 185, dit que celui-ci est de la taille du merle; qu'il a le bre d'un noir tirant sur le bleue, la tête noiristre, les piede verdatres, le dessous du corpa pâle, et le dessus mélangé de janne, de vert, de blanc et de noir; qu'il vit dans les contrée les plus chaudes, et que son chant n'a rien de remarquable. Le même auteur parle, au chapitre auivant, d'un autre oiseau semblable à celui-ci, et qui n'en diffère que parce qu'il a la tête écarlate et les pieds jannes; et il désigne ce dernier oiseau par le nom de-chistooti, qu'il danne également à une espèce différente et beaucoup plus petite, qui est décrite au chap, 210. Voyet CHILDOTI. (Cn. D.) CHILDARUM. (Bof.) Mentzel dit qu'Avicenne nommoit ainsi la fougère. (J.)

CHILER. (Erpétol.) Suivant quelques lexicographes, c'est le nom que les Turcs donnent au caméléon. (H. C.)

CHILI (Ichthyol.), nom spécifique de plusieurs poissons de genres différeus, mais se trouvant tous au Chili. Tels sont un spare, un pimélode, un mugiloide, etc. (H. C.)

CHILI. (Ornish.) Molina, en décrivant ect oiseau, qui se nomme aussi thili, turdus plumbeus, Gmet, tilly de Buffon, rapporte que les habitana du Chili attribueut le nom domé à ce pays au cri que ces grives, très-communes, ont fait entendre aux premières hordes d'Indicas qui s'y sont établies. (Ga. D.)

CHILIBUEQUE. (Mamm.) Sonnini dit qu'au Chili on donne ce nom au lama, camelus lamea, Linn. (F.C.)

CHILIODYNAMIS, PRIERTARIUM (Bot.), nome latins anciens, suivant Dodocns, de la plante qui est maintenant connue sous celui de behen blanc, eucabalas behen. Cet auteur indique encore le nom de chiliodynamis, donné par quelques-uns à une gentiane, gentiane crucitats. (1).

CHILIOPHYLLON. (Bot.) Ce nom gree, qui signife mille feuilles, a été donné à l'achillon des anciens ; redgyeun elui des modernes, qui est notre millefeuille, millefolium de Tournefort. Ruellius, dans son édition de Dioscoride, dit que le même nom gree a été donné dans quelques lieux à la renouée, polygonam. (J.)

CHILIOTRICHUM. (Bot.) [Corymbifères, Juss.; Syngénésie polygamie superfilee, Linn.] Ce nouveau genré de plantes, que nous établissons dans la famille des synanthérées, apparient à notre tribu naturelle des astérées.

La calathide est radice, composée d'un disque multiflore, qualiflore, régularillore, androgyniflore, et d'une couronne unisériée, liguliflore, féminiflore. Le péricline est à peu près égal aux fleurs du disque, subcylindracé, formé de squames imbriquées, pausicieriees, apprimées, subloitacées, ovales. Le clinanthe est petit, convexe, garni de squamelles à peu près égales, aux fleurs, linéaires, submembraneuses, nuncervées, frangées et barburs au sommet. L'ovaire est grêle, cylindracé, strié, muni de quelques longs poils, et parsemé de glandes. Les aigrettes du disque et de la couronne sont parfaitement semblables, longues, chiffionnées, rougeatres, compasées de quamelhules très nombreuses, plusériées, très-inégales, flexueuses, filitorues, très-fois) lemrisériées, très-inégales, flexueuses, filitorues, très-fois) lemrisées, plus anthées anche caduques. Les fleurs de disque ont la corolle non glanduleuse, divisée en cius, lobes lougs et hinéaires, les anthéres incluess, le strel divisée en deux branches très-longues, exertes.

Le Cutturste amezione (chiliotrichumumelloideum, H. Casa; Amellas diffauss, Willel) est um arbaste, du detroit de Magellan, dont la tige est très-rameuse, les failles alternes, obovales-lancéolées, tomenteuses en decosous; les calathides solitaires et terminales, à disque jause et à couronne violette.

Les caractères du genre Amellas out, été fort mal décrits, et de la vient sans doute l'erreur des botanistes qui ont réuni à ce genre notre chiliotric. Nous avons étudié avec soin les amellas lychnitis et ananus : leur péricline est hémisphérique, formé de squames linéaires-aiguës, le clipanthe est large, conique, l'ovaire, est obovale, comprimé bilatéralement: l'aigrette double, l'extérieure trés-tourle, coroniforme; membraneuse, irrégulière, interrompue, découpée; l'intérieure formée de quelques squamellajes courtes, distancées, caduques, filiformes, épaises, longuement barbellulées, blanches ; les corolles du disque portent de trés-grosses glandes, leurs lobes sont très-courts, leurs anthères exertes, leur style inclus. (H. Cass.).

CHILLA. (Mamm.) Molina dit que c'est le nom d'un renard du Chili (Essais sur l'Hist. nat. du Chili), qu'il rapporte au canis alopex, par erreur sans doute. Il ne le décrit point. (F. C.)

CHILLI (Bot.), nom mexicain du piment, capsicum, suiyant Hernandez, qui ca indique plusieure sepéces ou variétés, pelles que les guanchiti, chillo costit, italchiti, zenalchili, zenalchili, cecchili, metchili, etc. Il indique ailleurs le giagembre sous le non de chilli des Indes orientales. (I)

CHILOB. (Mamm.) Erxleben dit que les Burstes nomment ainsi le polatonche, sciurus volans, Linn. (F. C.)

.. CHILOCHLOA. (Bot.) M. de Beauvoisa établi, pour quelques expéces de pladaria et le phieura. ce genre de graminées (Agroste, pag. 57, 8ab. 7, fig. 2), dont les fleurs disposées en un épi cylindrique, rauquex, offeren pour calice deux valves millores infégales, sigués, souvent pileures sur leur dos et

à leurs bords, plus longues que la corolle : celle-ci est bivalve. un peu cartilagineuse, la valve supérieure échancrée : le rudiment filiforme, pédicellé, d'une fleur avortée; deux écailles glabres, entières, lancéolées à la base de l'ovaire; nn style court. bifide; une semence libre, non sillonnée. M. de Beanvois ranporte à ee genre le phalaris cuspidata, paniculata; le phleum arenarium, asperum, Boehmerii. (Poin.)

CHILODIE A FEUILLES LINEAIRES (Bot.), Chilodia seutellarioides, Brown, Nov. Holl., pag. 307. Un petit arbuste découvert dans la Nouvelle-Hollande, au port Jackson, par M. Rob. Brown, a donné lieu à la formation de ce genre . de la famille des labiées, appartenant à la didynamie gymnospermie de Linnæus, rapproché des scutellaria et des prostanthera. Son caractère est constitué par un calice à deux lèvres, accompagné de deux bractées; le tube strié; la lèvre supérieure entière : l'inférieure à demi-bifide ; une corolle labiée ; le casque entier et court; la levre inférieure à trois découpures ; celle du milieu plus grande, à deux lobes; quatre étamines didynames ; les anthères échancrées à leur base : quatre semences (ou coques) au fond du calice. Ses tiges sont ligneuses : les feuilles opposées, linéaires, entières, recourbées à leurs bords; les fleurs solitaires, axillaires, pédonculées. (Poin.)

CHILOGLOTTIS A DEUX FEUILLES (Bot.), Chiloglottis diphylla, Brown, Nov. Holl., 1, pag. 312. Ce genre, borné à une seule espèce originaire de la Nouvelle-Hollande, appartient à la famille des orchidées, à la gynandrie diandrie de Linnæus. Il a de grands rapports avec les cyrtostylis et les pterostylis de Rob. Brown. Il se distingue par une corolle ( périanthe simple, M.) presque à deux levres, à six pétales ; les extérieurs et latéraux canaliculés, cylindriques à leur sommet, insérés sous le pétale inférieur; celui-ci onguiculé, glanduleux à son disque . muni à sa base d'un appendice en lanière ; la colonne bifide à son sommet; une anthère à deux lobes rapprochés; deux masses de poussière dans chaque loge.

Ses racines sont pourvues d'une bulbe solitaire ; elles émettent deux feuilles ovales, à plusieurs nervures, rétréeies à leur base, renfermées dans une gaine scarieuse; une hampe pourvue , dans son milieu , d'une bractée ; et terminée par une seule fleur roussatre. (Poin.)

CHILOGNATHES. (Entom.) Ce nom, qui signifie lèvres-màchoires, avoit été employé par M. Latreille pour désigner une famille d'insectes aptères, correspondante à une division des millepieds ou myriapodes, qui comprend les glomérides, les iules, les polyaénes. Voyer MYALATORIS. (C. D.)

CHILOPODES. (Entom.) C'est le noun d'un groupe d'insectes aptères, formé par M. Latreille, dans la famille des my riapodes, pour y ranger les scolopendres, les scutigères et autres genres voisins, dout les première et seconde paires de pattes se trouvent changées en lèvres, comme le mot grec tend à l'exprimer. Voyez Mynarboss. (C. D.)

CHILTOTOTL. (Ornith.) Ce nom est appliqué par Férnandez aux oiseaux qu'il a décrits sous les chapitres 38, 184 et 210. On a déjà fait mention, au mot Caucoquiratori, de celui qui fait l'objet du chapitre 184.

L'oiseau du chapitre 58 est annoncé comme étaut de la taille et de la souleur du moincaw, mais ayant le ber mois fort, plus alongé, recourbé et noir; la tête et le ventre de couleur de feu, la queue noire, et chantant d'une manière asser agréable. Le chiltotoll du chap, 10 est un oiseau qui n'excède pas la taille du chardonneret, et dont tout le plumage est ceratate, à l'exception de alles qui sont en partie noires, et de taches blanches près des yeux. Cette espèce, dont le bec et noir et petif, fait plusét entendre une sorte de bruissement qu'un chast véritable; elle vit d'insectes qu'elle cherche sur les arbress, comme les grimpereaux.

Les deux oiseaux, malgré des rapports dans leurs couleurs, semblent d'ailleurs asset différent l'un de l'autre pour ne pas devoir les associer. C'est le dernier qui est cité dans la Synonymie du tangara scarlate, pl. cnl. de Buffon, n.º 127 et 156. (Cn. D.)

CHIMACHIMA. (Ornith.) Cet oiseau, dont M. d'Azara donne la description dans son Ornithologie du Paraguay, n. 5, est par lui placé à la suite du Caracara. C'est le polyborus chimachima de M. Vieillot. Voyez Caracara. (Cs. D.)

CHIMÆRA. (Malacot.) Poli, Test. des Deux-Siciles, donnece nom de gearc à l'animal des jambonneaux, pinna, et le caractérise ainsi: siphon unique, alongé, mince, sinueux, épais et musculeux à sa base; les branchies un peu réunies à leur partic supérieure; le manteau pourvu d'un musele ramifié, et un peu réuni vers l'extrémité des branchies l'abdomen tréssaillant; le pied aul un appendice en forme de langue à la base d'un byssus toujours simple. Voyer JANBONERAU. (DE B.)

CHIMÆRE (Ichthyol.), nom allemand de la chimère arc-

tique. Voyez Chimento (H. C.:)

CHIMANGO (Ornith.), oiseau rapporté par M. d'Azara, n.º5, au caracara, polyborus chimango, Vieill. Voy. Саласана. (Cu. D.)

CHIMAPHILA. (Bat.) Pursh, dans sa Flore d'Amérique, a présenté, sous ce nom générique, quelques espèces de pyèce, telles que les pyrola macaidata, umbellata, etc., qui différent des autres par leur stigmate sessile, orbitulaire, et par leurs anthères en bec, pretées et s'ouvrant en deux valves.

Les pyroles forment un genre très-naturel; leur principal caractère consiste dans une capsule à inq loges, à cinq valves. Quelques légères différences dans les autres parties de la fructification ne peuvent autoriser à rompre les rapports qui existent entre des respects rapprochées d'ailleurs par tant d'autres caractères. (Pois.)

CHIMARRHIS A, FLEURS EN CIME (Bot.), Chimarrisi cymosta, Jacq., Amer., 61; Grand et bel arbre de la Martique, qui seul constitue un genre particulter de la famille des rabiacéet, de la pestandrie monograie de Linnuus. Il se distingue par un calice inferieur à borde entiers; une corolle en forme d'entomnoir; le tube court; le limbe à cinq ditains étaléet, velues en dehors jusqu'à leur milieu , cinq étamines attachées au sommet du tube; les filimens hérissés à leur base; un style; un stigmate bilide; un cespone bivalve, deux lorges, à deux sorges, à deux sorges au sommet.

Cet abre, vulgairement appelé bois de rivière, supporte une cime élégante et toutlue. Ses rameaux sont glabres, nombreux; les feuilles pétiolées, opposées, glabres, ovales, sigués les fleurs petites, blanchâtres, disposées en grappes axiliaires, touffues, terminales. Les stipoles a lont point été observées. (Poux.)

CHIMERE (Ichthyot.), Chimera. Genre de poissons de la famille des chismoppés de M. Dumérilé, de celle des sélaciens de M. Cuvier. Ses caractères sont les suivans in conference de la faction de derivire les nageoures rectoroles une suale ouverture de

umming Cangle

chaque côté pour les branchies; première dorsale au-dessus des pectorales et armée d'un fort aiguillon; deuxième dorsale, commençant immédiatement derrière la première, sel s'étendant jusque sur le bout de la queve, qui se prolonge en un long flament.

En examinant avec soin la disposition des branchies, on reconnoit qu'elles sont attachées par la plus grande partie de leur hord, et qu'il y a réellement einq ouvertures au fond du trou commun qui aboutit au dehors.

Les os palatins et tympaniques sont de simples vestiges suspendus aux côtés du museau, et la machoire supérieure n'est représentée que par le vomer.

Les machoires paroissent garnies de plaques dures au lieu de dents.

Le museau est saillant et percé d'un grand nombre de pores disposés sur des lignes régulières.

Les males ont, comme ceux des squales, des appendices durs aux eatopes, mais qui sont divisée en trois brainches i ils ont de plus deux lames épineuses, situées en avant de la base des mêmes nageoires : ils portent entre les yeux uné colonne clarauct terminée par un groupe de petits siguillons.

L'intestin est court et droit; il a, à l'intérieur, une valvule, comme celui des squales.

Les œus sont très-grands, carinces, à bords aplatis, et velus.

Le nom de chimère a été donné à ecs animaux, à cause de leur figure bizarre, qui augmente encore quand on les a desséchés avec peu de soin.

La Christar Actrique; Chimarva monstrous, Linn: (Roi des harengs de Nord, Daubenton). Corps comprimé, argenté, tacheté de bruu, très-alongé; écailles presque imperceptibles; tête graude, pyramidale, recouverte d'une peau qui forme un pli à chaque rang de pores mucipares; yeux très-grands; lignes latérales blanches, très-marquées, bordées de brun, réunies sous le milieu de la queue, etse divisant vers la tête en plusieurs branches plus ou moins sinueuses; deux se joignent sur-la nuque; deux matecs attonurent les yeux et se rencontrent à l'extrémité du museau; denx gagnent les commissures de la bouche, et les deux dernières serpentent sur larpartie inférieure du museau.

Les nageoires pectorales sont très-grandes et falciformes.

L'épine de la première dorsale est dentelée par derrière. Il y a deux nageoires anales; la première est très-courte et falciforme.

Les catopes environnent l'anus, et tiennent à un appendice charau.

Il est probable que les chimères ont un véritable accouplement, comme les squales. M. de Lacépède soupçonne même la femelle de présenter une double vulve, pour répondre à l'organe double du mâle.

Le cœur est plat et très-petit; le foie est gros, trilobé; la bile est d'un vert foncé: l'estomac est long et cylindrique.

L'iris des yeux est blanc; ces organes brillent pendant la nuit comme les yeux des chats; ce qui fait que dans quelques pays on appelle les chimères chats de mer.

La chimère vit au milieu de l'Océan septentional. Elle semble s'être partagé les sones glaciales avec le callorhinque qui n'habite que les mers du pôle antarctique. Cesdeux espèces, au reste, ne s'approchent que rarement des régions tempérées; elles ne se plaisent qu'au milieu des montagnes de glaces et des tempétes qui les bouleversent.

La chimère arctique se tient habituellement dans les profondeurs de l'Océan. Elle se nourrii de crahes, de moltesques, de coquillages. Elle se jette également sur les légions de harengs qui couvrent les mers du Nord à certaines époques de l'année.

Les Norwégiens se nourrissent de ses œuss et de son foie. Sa chair est trop dure pour être mangée.

Les Norwégiens sont encore, avec le filet qui termine sa queue, des cure-pipes. Ils retirent du soie une huile qu'ils emploient dans les maladies des yeux et dans les blessures.

On n'a point vu de chimeres ayant plus de trois pieds de longueur. (H. C.)

CHIMERE ANTARCTIQUE. (Ichthyol.) Voyez Callo-RHINQUE. (H. C.) CHIMICHICUNA. (Bot.), nom peruvien du nyoterisitium,

genre nouveau de la Flore du Pérou, qui a beaucoup d'affinité avec le myrsine, et n'en est probablement qu'une espèce. (J.) CHIMIDIDA (Bot.), nom du courbaril, hymenæa, dans la Guiane. (J.)

CHIMIE. (Chim.) Science naturelle qui traite de l'atraption que les molécules des corps exercent au contact auphénomènes, comme la chaleur, le froid ou la lumière, n'approissent que pendant l'action, soit qu'ils persistent après l'action, comme sont toutes les propriétés que l'on observe dans les corps qui ont obél à leur attraction réciproque.

La chimie distingue les corps en simples et en composés: elle caractérise les premiers par un certain nombre de propriétés, après les avoir isolés de toute substance hétérogène; elle caractérise les seconds par la nature et la proportion des élémens qui les constituent, et par les propriétés principales dont ils jouissent.

Toutes les actions moléculaires des corps peuvent être comprises dans trois divisions principales : 1.º l'action qui produit, la cohésion des particules d'un solide, l'adhérence des particules d'un liquide, l'adhésion de deux solides, l'adhésion d'un solide et d'un liquide, l'adhésion d'un solide et d'un gaz : elle est la plus simple de toutes : c'est d'elle que dépend la cause première de l'élévation ou de l'abaissement des liquides autour des solides qui y sont plongés ; les corps qui ont obéi à cette action peuvent être séparés par des forces de traction ; 2.º l'action qui produit l'union de deux ou plusieurs corps en proportion indéfinie : 3.º enfin, celle qui donne naissance à des unions qui ne peuvent se faire qu'en des proportions définies : c'est la plus énergique de toutes. Le caractère principal del unions produites en vertu des deux dernières actions, c'est l'impossibilité où l'on est de séparer les corps unis autrement que par des forces chimiques, telles que l'électricité, la chaleur, la lumière, l'affinité élective,

Toutes les opérations que le chimiste entreprend pour arriver à son but, se réduisent à des synthèses ou à des analyses, c'est-à-dire, à unir des corps, ou à réduire des composés à leurs composans. (Cs.)

CHIMONICHA. (Bot.) Voyez Corous. (J.)

CHIMPENZÉE ou CHAMPANZÉE. (Mamm.) Voyez ce dernier mot. (F. C.)

III III DANG

CHIN (Ornich.), nom grec de l'oie sauvage, anser des Latins, que les Grecs modernes nomment china, (Cu. D.)

CHINA. (Bot.) Ce nom est donné à des plantes très-différentes. Le china écorrec, olima cortex, est le quiriquina ordimires, cimbonas la china racine, china racine, est la squine l smilar, china, le china cacho est le nom péruvien d'une espèce do byttoere, syltacris ordine. (31)

CHINAOS (Bot.), nom arabe du hêtre, selon Mentzel et Daléchamps, qui le nomme également chiachas, (J.)

CHINA-PAYA (Bot.), nom donné dans le Chili auvermifuga de la Biore du Pérou, qui est la même plante que le flaveria, public austiriurement dans la famille des coryubiferes. Ce deraiter nom provenoit de son emploi; dans le Chili, pour les teinfiares jounes. Ellen été désignée depuis sous celuit de sermifuga, parce que, pilée et mêlée avec du sel, elle est appliquée, dans le même pays, sur les ulcères putrides des animaux, pour une les vers qui sy engedantes, (3).

"CHINGAEIN (Bob.), nom que porte, dam son pays natal, le châtaignier de Virginier, qui donne des fruits beuroup plus le châtaignier de Virginier, qui donne des fruits beuroup plus petits, que ceux de l'espèce ordinnire. On nomme encore chinquaghi, chêne phincapita; l'espèce de chêne d'Amérique qui est les greyeus prince pamida de Bichaux. (3).

CHINCHE (Mamm.), nom donné par Buffon à une espèce du gener Moulette, et rapporté par Feuillé, comme appartenné à un quadrupéde du hérsil, qui répand une rés-ameriaise adeux; qui a cinq doigts à tous les pieds, deux bandes blanches de chaque esté du dos, et qui vit dans les terriers.

Voyez Mouxerm. (F. C.)

CHINCHELCOMA (Bot.), nom péruvien du salvia oppositifolia de la Flore du Pérou. (J.)

ans quelques autours allemands. (F. C.) and a

"CHINCHI. (Bot) fuir mat Hombey, on nomme ains an Pérou une expée désilled d'finile, ou tagéte, tagete ministry qu'i à comme ses conjenères une odeur forte; et dont on se sert pour assaisonne; les ragoists. Dans les l'écoire de Cavanilles, t. 169, on trouve, sous le nom de étinchimali, une autre espèce, qui est le tagete lensificile de cet auteur, et qui a beaucoup de rapport avec la précédente, (J.) ...

CHINCHILLA ou CRINCHILE (Mamm.), nom que l'on donne communément aujourd'hui, dans le commerce, à la fourrure d'uu animal inconnu, qui est nommé chincille au Pérou, suiyant toute vraisemblance. Voyez Crinchille (F.C.)

CHINCHINCULMA. (Bot.) Voyez Chiucampa. (J.)

CHINCILLE. (Mamm.) Acosta, dans son Histoire naturelle des Indes occidentales, dit que « Les chincilles sont petis « animaux, comme escurieux, qui ont un poil merveilleuse- ment doux et lisse, et qui se trouvent en la sierre du Pérou. »

Voyez CHINCHILLA. (F. C.)

CHINCO (Mamm.), nom du chinche, viverra mephitis, Linn., dans quelques auteurs italiens. (F. C.)

CHINCOU. (Ornith.) L'oiseau que M. Levaillant a décrit sous ce nom., tom. 1, pag. 54 de son Ornithologie d'Afrique, et qu'il y a figuré, pl. 12. paroit être le vautour noir, dans sa première année. (Cn. D.)

CHINE-CHINE, ou Sin-sin. (Mamm.) On donne ce nom, à la Chine et en Tartarie, à un singe sans queue, que quelques naturalistes ont regardé, mais à tort sans doute, comme l'orangoutang. (F. C.)

CHINÉE [LA PHALENE]. (Entom.) C'est le nom que Geoffroy a donné à une espèce de bombyce à ailes supérieures en toit, de couleur noire rayée de jaune; les inférieures rouges, à taches noires. C'est le bombyz hera de Lifinæus. (C. D.)

CHINEESCHE BILANG. (lehhlyol.) Dans sa Collection des Poissons d'Amboine, Ruysch dit que les Hollandais donnent ce nom à une sorte de congre corronné des Indes orientales, dont la tête est couverte d'un certain nombre de piquans. Sa chair est grasse, mais pleine d'arêtes: les Européens en mangent rarement; mais les Chinois en font grand cas, et l'assaisonnent avec de l'ail et du poirre. (H. C.)

CHINESISCHER AAL (Ichthyol.), nom allemand du pailleen-cul, trichiurus lepturus. Voyez CEINTURE. (H. C.)

CHINGOLO. (Ornith.) A Buenos-Ayres et à Monte-Video, on donne ce nom et celui de chingolilo, à un oiseau que M. d'Azara place sous le n.º 155, parmi ses chipius, famille composée, en grande partie, d'espèces qui se rapportent aux fringilles. Cet auteur regarde le chingolo comme étant le moineau du Brésil, de Bullon, avis que ne partage pas son traducteur

Sonnini. Les Guaranis l'appellent chesihasi, parce qu'il chante toute l'année d'un son de voix très-clair et assez semblable à celui de l'alouette. Sa longueur totale est de cinq pouces deux tiers. Il a plusieurs traits noiratres sur le devant et les côtés de la tête ; la nuque rougeatre, avec une tache noire au-dessous ; lés plumes dorsales noiratres au centre, et roussatres sur les bords; les pennes des ailes et de la queue de couleur brune ; et les parties inférieures blanchatres. Le male et la femelle ont. en hiver seulement, une huppe sur la tête; les jeunes offrent des différences dans leur couleur avant la première mue. Le nid de ces oiseaux, qu'on trouve tantôt sur des branches d'arbres peu élevées, tantôt à terre, ou dans des trous de murailles, renferme environ quatre œufs blanchatres, avec de nombreux points rougeatres sur le gros bout. (CH. D.)

CHINKA. (Ornith.) Ce nom paroit être donné en Chine à la poule sultane, fulica porphyrio, Linn. (CR. D.)

CHINKAPALONES. (Bot.) On lit dans Garcias que les Portugais du Malabar nommoient la petite espèce de banane cenjories, et la grande chinkapalones. Clusius, qui en parle aussi dans ses Exotica, nomme les premiers cenories, et les secondes chineapalones. C'est probablement de ce dernier nom que dérive celui de cincampalon, donné par Scaliger au même fruit. Rumph, qui émet cette opinion, croit encore que le cadelafon de Scaliger et le cadalini des Portugais sont la même banane. (J.)

CHINOIS. (Ichthyel.) On donne ce nom spécifique à plusieurs poissons, en particulier à un baliste de la division des Monacanthes. Voyez ce mot. (H. C.)

CHINOISE. (Ichthyol.) M. de Lacépède a désigné sous ce nom une raie qu'il a décrite d'après un dessin chinois, et qui paroit se rapprocher des Toapittes ou du Rhina. Voyez ces mots. (H. C.)

CHINONES. (Bot.) Suivant M. Gouan, on nomme ainsi, aux environs de Montpellier, l'oranger ou quelqu'une de ses variétés. (J.)

CHINORODON. (Bot.) Voyez CYNDRRHODOS. (J.)

CHINQUIES. ( Bot. ) Voyez CHITSE. (J.)

CHINQUIS. (Ornith.) Ce nom, formé par Buffon du mot plus composé chin-tchien-khi, désigne l'oiseau que quelques naturalistes ont appelé faisan-paon, paon de la Chine et petit M. Temminck a formé le geure Éperonnier , Polyplectron, Vovez Éperonnier. (CH. D.)

CHINTACH (Bot.), nom hébreu du blé, triticum, suivant Mentzel. (J.)

CHINTA-NAGOU (Erpétol.), nom indien, suivant Russel, d'une variété de la vipère naja des auteurs. Voyez Naja. (H. C.) CHIN-TCHIEN-KHI. (Oraith.) Vovez CHINOUIS. (CH. D.)

CHIOC-BOYA (Bot.), un des noms donnés dans les environs de Smyrne à une espèce de garance que l'on emploie en teinture pour donner un beau rouge. L'auteur du Dictionnaire économique, qui donne cette indication, ajoute qu'elle est encore nommée dans ce canton azula, ekme, que les Grecs modernes l'appellent lizari et ézari, et que c'est le fouoy des Arabes. (J.)

CHIOCOCCA. (Bot.) Vovez Crocoour. (Poin.)

CHIONANTHE (Bot.), Chionanthus, vulgairement arbre de neige. Genre de la famille des jasminées, de la diandrie monogynie de Linnæus, composé d'arbrisseaux assez élégans, la plupart originaires de l'Amérique , dont le caractère consiste dans un calice à quatre divisions profondes; une corolle dont le tube est très-court, le limbe à quatre divisions étroites et longues; deux anthères sessiles : un style très-court : le stigmate obtus et trifide. Le fruit consiste en un drupe contenant une noix striée et monosperme.

On a retranché de ce genre plusieurs espèces qui, d'abord, y avoient été réunies, dont en effet elles offrent le port, mais qui s'en distinguent par une baie seche, à deux loges monospermes; par leur corolle à quatre pétales. (Voyez Linociena.) Les espèces suivantes ont été les seules conservées :

CHIONANTHE DE VIRGINIE: Chionanthus virginica, Linn.; Catesh., Carol., 1, tab. 68; Lam., III., tab. 9, fig. 1. Acbrisseau fort élégant, qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds, chargé d'un grand nombre de rameaux. Les feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, aigues à leurs deux extrémités, pubescentes en-dessons, glabres en-dessus, longues de six à sept pouces. Les fleurs sont très-nombreuses, d'une blancheur de neige, disposées en grappes pendantes, paniculées; les drupes de couleur purpurinc. Originaire de l'Amérique septentrionale, cet arbrisseau occupe une place distinguée dans les bosquets; il fleurit vers la fin du printemps. On prétend que l'écorce desa racinc, broyée etappliquéesur les plaies récentes, les guérit en peu de temps.

CHONANTIE DE ANTIELES, Chionanhus caribea, Jacet, Coll.
2, pag. 110, tab. 6, fig. 17 Chionanhus compacta, Vahl., Ebams,
Cerandus, Schreb., Gem. Ses Fuilles sont elliptiques, lanccolese,
nerveuses, acuminées, longues de trois ou quatre pouces; les
grappes ramifices; les pédoncules communs souvent géninés,
les particles opposés, lessupérieurs ternés, à trois fleurs sessites;
les bractées petites, subulées; les pédicelles blanchâtres, velus,
ainsi que les calices; le s pédales très-étroits; presque subulées;

GHIORATHEA COROLEÉRIAISE, Chionanthus increasata, Sweet.
Arbre d'une belle élévation, qui crost dans les fortés de la 3ramârque : ses feuilles sont pétiolées, alongées, glubres, entières,
la panicule droite, éculier, les pédoncults fastigiés, simples
ou rafineux; les supéricurs à trois fleurs pédicellées; la crooile
blanche; ses divisions épaises, cylindriques; les unthérés sessites, hifides à leur base.

CHONATHE ANGUEUX; Clionanhus Ghari, Gerth. Bapée de Ceilan, dont on ne connott encore que le fruit. Il conisite en un drupe ovale, sigu à ses deux extrémités; cannelé, anguleux; d'un jaune ocreux; revêtu d'un écorre fongueus; à six ou dix angles conte- ant un noyau osseux; à une seule loge.

CRIDANTER AKILATA; Chionanhuw azillaris; Rob. Brown, Nov. Holl., 553. Cette plante a été découverte par M. Robert Brown sur les côtes de la Nouvelle-Hollande. Ses feuilles sont alongées, elliptiques, nigués à leur sommet; les fleurs disposées en épis très-courts, placés dans l'aisselle des feuilles.

Les autres espèces de chionanthus seront mentionnées à l'article Linociena. (Poir.)

CHIONE. (Conch.) Mégerle (Noiveau Système de Conchyliologie) établit sous ce non un petit gene de copulles démemhré de celui des Vénus de Linneus, et qu'il caractérise ainsicoquille presque équivalve, un peu cordiforme, dentelée sur as bords, la vulve et l'anus manifestes; les lèvres inclinées en avant; la charnière presque médiane, à quatre dents, sais nueune autre latérale.

L'animal est un calliste de Poli.

Ce genre contient, suivant M. Mégerle, vingt et une espèces, qu'il divise en deux sections.

Section 1. Espèces dont la coquille est épineuse ou siguillonnée en avant. Exemple: Chiona dysers, Venus dysers, Linn., Gm., Chemn., Conch., 6, tab., 93, iig. 297-290. C'est une coquille presque cordiforme, un peu bombée, et traversée par des feuillets distans, peu nombreux, en ceinture, dont le bord est réfléchi et crénclé; sa couleur est variable : elle vient d'Amérique.

Dans la seconde acetion qui comprend les espèces qui ne son point épineuses, nous citerons la Chione gallina; Venus gallina, Linn., Gun., Chemn., Conchyl., 6, tab. 30, flg. 508-510: c'ext encore une coquille presque cordiforme, un peu comprimetinégalement bombée, et foiblement camelée; cile est blanche, les côtes ponctués d'un rouge jaunâtre, la vulve et l'anus sont cordiformes.

Elle se trouve dans les mers d'Europe et d'Amérique. (D.E.) CHIONILE. (Min.) M. Finkerton, dans sa Classification minéralogique, a donné ce nom à la variété de calcaire concrétionné qu'on nomme vulgairement flos ferri. Voyez Chaux

CARBONATÉE CONCRÉTIONÉE. (B.)
CHIONIS. (Ornith.) Voyez Coléoramphe. (Ch. D.)

CHIOZZO. (Ichthyol.) Les Italiens appellent ainsi le Gouson. Voyez ce mol. (H. C.)

CHIPA (Bot.), nom galibi d'un iciquier de la Guiane, icica decandra, décrit par Aublet. (J.)

CHIPEAU.\* (Ornith.) Le canard auquel on donne ce nom et celui de ridenne ou ridelle, est l'anas strepera, Linn. Voyez CANARD. (CH. D.)

CHIPITIBA (Bot.), nom caraïbe d'une espèce de savonnier, que Surian a trouvée dans les Antilles, et que M. Richard nomme sapindus venosus. (J.)

CHIPIU. (Ornith.) Les Guaranis embrassent, sous cette denomination, les petits oiseaux granivores, dont les attributs sont, suivant M. d'Azara, d'avoir le corps un peu alongé, les dix-huit peanes de l'aile tendues et fermes, les douze de la queue étroites, fortex, terminées en pointe; le bec droit, fort, pyramidal, très acéré et à mandibules égales; la langue triangulaire; les plumes de la têue et ul dos assez courtes. Ces oiseaux, dont le vol est rapide, quoique încertain, et quelquefois assec elévé, se nourrissent de petite graines et d'insectes que presque tous cherchent à terre. Comme îl est souvent difficile de rapporter avec certitude à d'autres oiseaux déja connus, petix que M. d'Azara décrit sous des noms différens, ou de classer convenablement, et sans se permettre des réunious arbitraires, les oiseaux encore inédits, l'on croit, pour moins s'exposer à des lacunes, et au risque de revenir sur les mêmes oiseaux, devoir donner ici une notice de ceux que l'auteur espagnol comprend parmi ses chipits.

Le Caissu a vites a avisa, n.º 150, que Somini croit étre une espéce différente de la soulicie, fringilla péronia, Liun,, et du soulicie, fringilla canadensia, auxquels M. d'Avara le rapporte, a le vol elevé; et son cri, asser foible, peut s'esprimer par chachacha ou cherèché. Sa longueur totale est de six ponces et demi. La tête offre, sur un fond noiratre, des raies junnes; le devant du con et une partie de la potitive sont d'un blanc doré; lagorge, plus blanche, est parsemée de taches noiratres, les plunes du dessus du corps sont noiratres, bordées de blanc doré; la queue, brunc en-dessus, argentée en-dessous, est terminée de hrun ; les pieds sont noiratres.

Le Chirtu a têtr. Lauxs. n., 151, est de la même taille que le précédent. l'occipiute le de critère du cou sont d'un jaune-serin, tandis que le devant, le sommet de la tête et le haut du dos sont noirs; les autres plumes dorailes et les plumes uropygiales sont blanches, avec une bordure d'un brun jaunatre. Cet ofsean paroit être l'agripenne ou ortolan de riz, emberiza oryzivora, Linn.

Le Chiru proprement dit, n.º 152, ou l'espèce dont le cri a fui donner le nom à la famille, se perche co troupes serrées aur les arbres ou les buissons, chante agréablement, et a le vol rapide. M. d'Anara regarde cet oiseau comme identique avec le verdier, lozia chioris; mais Sounini élève à cet égard des doutes que fortife la description qu'il donne de cetoiseau, et qui est peu d'accord avec le fond du plumage du verdier, che lequel dominent le vert et l'Olivâtre, couleurs qui semblent étrangéres à l'oiseau du Paraguay.

Le Chug, n.º 135; le Gafarron, n.º 134; le Chingolo, n.º 135; l'Araguira, n.º 136; le Capita, n.º 137; le Sauteur, n.º 138;

le Balanceur, n.º 159; l'Oreille blancee, n.º 140; le Manimeé, n.º 141. Voyez ces mots dans leur ordre alphabétique.

Les trois autres espèces que M. d'Azara décrit à la suite de sex hipius den n' 30 à 141, ne sembleat pas devoir appartenir à la même famille, puisque, de son aveu, i ju ont le bee plus pointu, plus long et plus rapproché de celui des beer en poinçon; que leurs mandibules sont de lougueur égale, très-peu comprimées sur les côtés, et qu'ils peuvent briser de petites graince. Leur principale nourriture consiste en insectes, que plusieurs même ne cherchent pas ura la terre, mais sur les arbres.

Le premier de ces trois oiseaux est le chipiu noir et rougeâtre, n.º 142, dont le plumage est noir sur le corps, rougeâtre en-dessous, à l'exception d'un trait blanc qui part des narines, d'une portion du ventre, de la poittine et de l'extrémité de la queue, également blanches, et des couverties inférieures des ailes, qui sont jaspées de blanc et de noirâtre. L'auteur trouve des rapports entre cet oiseau et la fauvette tachetée de la Cousiane, ou de demi-fin noir et rouge de Buffon.

Le Cuirto aux en noux, n.º 145, que M. d'Atara n'a trouvé qu'au Paraguay, et dont le chant lui a paru plus mélodieux que celui du chardonneret et du serin de Canarie. L'eit de cet oiseau est surmonté d'un trait blanc en forme de soureil, la tête d'un bleu azuré; le dos et le croupion sont d'un brun roussàtre; les pennes des ailes et de la queue blanchâtres, avec une bordure d'un brun clair; les parties inférieures rousâtres; le bec est noir.

Le Critto Note et al. Anc., n.º 144, qui monte plus haut sur les arbres, où il cherche les insecters, qui ne voile que pour passer d'un arbre à una autre, en jetant un petit eri; dont le bec est courbé, la queue étagée, et qui, par ces diverses circonstances, se rapproche des grimpereaux, mais qui, comme la guirahuso, suspend à une fourche son nid, dans lequel il poud des œuis blancs, pointilles de noir au gros hout: ils quatre pouces neuf lignes de longueur; son bec et sa tête sont noirs; les parties supérieures sont d'une couleur plombée, mélangée de bleus, les grandes couvertures des ailes, leurs pennes et celles de la queue, noiràtres, avec des portions blanches, et le desseus du corps blanchèter. (Cr. D.)

CHIQUATLI. (Ornith.) Suivant Fernandez, chap. 29, ce

nom et celui de Chiqualoil sont donnés à un oiseau du Mexique, qui ressemble à notre bécasse, et que l'on appelle aussi noclua. (Ch. D.)

CHIQUATOTOTI. (Ornith.) Fernandes, chap. 168, parle sous ce nom d'un oiseau que, par erreur, on a écrit dans certains ouvrages. Chiquahoholt: est une espéce de burge, qui a des raies jaunes aux côtés de la tête, des taches noires sur le cou ct la poitrine, et le corps varié de blanc, de jaune et de brun. (Cu. D.)

CHIQUE. (Entom.) On donne ce nom, en Amérique, à un insecte aptère qui pénètre sous la peau des pieds, principalement sur les nègres, et qui produit des ulcères très-facheux. Voyez Pucs Púnéraante. (C. D.)

CHIQUEIS. (Bot.) Voyez CRICOY. (J.)

CHIQUERA. (Ornith.) Voyez CHICQUERA. (CH. D.)

CHIQUES. (Bot.) Voyer HERBE A CHIQUES. (J.)

CHIQUICHIKITI (Bot.), nom caraine du cacalia porophyllum, cité dans l'Herbier de Surian. (J.) CHIR (Bot.), nom gree du chardon à foulon, dipsacus, selon

Mentzel. (J.)

CHIRADOLETRON (Bot.), ancien nom du xanthium, cité
par Dioscoride. (H. CASS.)

CHIRANTHODENDRON. (Bot.) C'est sous ce nom que M. Lescalier, dans une dissertation spéciale, a désigné une plante malvacée, connue dans le Mexique sous celui de macpulzochi quabuiti, et figurée par Hernandez, p. 583. Elle est remarquable par la dispersion de ses étamines, dont la réunion présente la forme d'un pied d'oiseau de proie. Elle est bien figurée dans l'ouvrage de MM. de Humboldé et Boupland, sous le nom de chairostevron, qui paroît mieux convenir à son caractère principal. (J.)

CHIRBAZ. (Bot.) Voyez Corous. (J.)

CHIRL (Mamm.) Le P. Vincent Marie parle, sous ce nom, d'un animal de l'Inde, grand ennemi des serpens, qu'on croit reconnoitre pour une mangouste, à la description qu'il en donne; maisil paroutroit, d'apres Sonnini, que ce nom n'est point celui de cet animal dans l'Inde, et qu'il ne l'auvoir reçu du P. Vincent Marie que par l'effet d'une erreur causée par l'ignorance où ce vorgaguré étoit de la lingue des Jadous (F. C.)



CHIRICOTE. (Ornith.) L'oiseau que, suivant M. d'Azara, les Guaranis nomment ainsi , d'après son cri , paroit être une espèce de râle. (Cn. D.)

CHIRIMOYA, (Bot.) Vovez CHERIMOLIA, (J.)

CHIRIPEDE. (Ornith.) Ce nom paroit être donné à une perruche au Paraguay. (Cn. D.)

CHIRIPIBA (Bot.), nom caraïbe d'un eroton de l'Herbier de Surian, dont l'espèce n'est pas déterminée. (J.)

CHIRIRI. (Ornith.) M. d'Azara a donné ce nom, d'après le cri qu'elle prononce sans cesse, à une espèce de coucou qui appartient à la section des couas de M. Levaillant, et au genre Coulicou de M. Vieillot. (CH. D.)

CHIRIVIA. (Ornith.) Ce nom espagnol, synonyme de motacilla, s'applique aux bergeronnettes. (CH. D.)

CHIROCENTRE. ( Ichthyol.) M. de Lacepède a donné cenom à une espèce de poisson observée par Commerson, et qu'il place dans son genre Esoce. M. Cuvier vient de l'en retirer pour en former un genre particulier.

Les caractères de ce genre sont les suivans :

Mâchoires garnies d'une rangée de fortes dents coniques . dont les deux moyennes supérieures et toutes les inférieures sont fort longues; langue et arcs des branchies hérissés de dents en cardes; longue écaille pointue au-dessus de chaque nageoire pectorale\_ dont les rayons sont très-durs ; corps alongé, comprimé, tranchant en-dessous; catopes petits.

Le mot Chirocentre indique le caractère spécial de ce genre . celui qui peut servir à le séparer, au premier aspect, des brochets, la présence d'une sorte d'épine auprès des nageoires pectorales , zeip , manus , névlpor , aculeus.

Le genre Chirocentre appartient à la famille des Siagonores de M. Duméril. Voyez ce mot et Esoca.

CHIROCENTRE SABRAN : Chirocentrus dentex; Esoce chirocentre ... Lacén.; Clupea dentex, Schn.; Clupea dorab, Gmelin; Sabran, Commerson. Màchoire inférieure avancée; nageoire du dos plus courte que celle de l'anus ; ces deux nageoires falciformes : tête ct opercules non écailleuses ; nageoire caudale fourchue . à lobes très-grands, l'inférieur plus long que le supérieur; teinte générale argentée; une sorte de loupe arrondie au-dessus des pectorales; pas de cœcums; vessie à air longue et étroite.

Ce poisson vit dans la mer des Indes. (H. C.)

CHINOCERE. (Entom.) M. Latreille a designé sous ce nom une espèce d'inscete hyménoptère, voisine des chalcides, dont cile diffère par les antennes, qui sont pectinées. (C.D.) «CHINONE (Boh.), Chironia, Linin. Genre de plantes diocyticdones, monopétales hypogynes, de la famille des gentianees, Jusae, et de la pentandrie monogynie, Linn., dont les principaux caractères sont d'avoir un calice monophylle, à cinq divisions; une corrolle infundibuliforme ou en roue, à inabe partagé en cinq divisions; cinq étamines à anthères roulées en spirale après la fécondation; un ovaire supérieur surmonté d'un style, terminé par un ou deux stignates; une capsule à une loge, ou à quatre loges, contenant des graines nombreuses; quelquefois une baix.

Les chirones sont des plantes herbacées ou des arbustes à feuilles opposées, simples, et à fleurs axillaires ou terminales. Ce genre, tel qu'on le connoît aujourd'hui, renferme environ vingt-quatre espèces; mais, hors le caractère commun des anthères roulées en spirale après la floraison, plusieurs d'entre elles offrent des différences remarquables dans la forme de la corolle, dans le nombre des étamines, et dans la nature du fruit. Ces considérations ont engagé MM. Richard et Persoon à établir le genre Erythræa, formé des espèces qui ont le calice presque pentagone, appliqué, et à cinq dents; la corolle infundibuliforme, à tube alongé; ordinairement deux stigmates; une capsule à une loge, à deux valves, dont les bords rentrans paroissent former deux loges. Presque toutes les espèces comprises dans cette division, sont indigence de l'Europe, et le genre Chironia, ne renfermant que des plantes exotiques, est alors borné aux espèces à calice presque campanulé, partagé en cinq divisions; à corolle presque en roue; à stigmate simple, et à fruit quadriloculaire. Sans doute que par la suite on séparera les plantes qui ont une baie pour fruit. Quoi qu'il en soit, nous allons faire connoître les espèces les plus remarquables de chacune de ces divisions.

\* Corolle presque en roue ; péricarpe 4-loculaire. CHERONES.

CHIRONE VELUE; Chironia frutescens, Linn., Spec. 273. Cette espèce est un joli arbuste dont la tige, haute de deux à trois

pieds, se divise en plusicurs rameaux rylindriques, pubescens, garnis de feuilles opposées, linéarier-laucólées, un peu channues, couvertes d'un léger duvet blanchâtre. Ses fleurs sont grandes, d'un beau rose foncé, blauches dans une vagiété, disposées au sommet des rameaux; elles se fermeut pendant la nuit, et durent long-temps, commençant à paroitre, dès le mois de juin, et se succédaut les unes aux autres jusqu'en octobre. Cette espéce est originaire du cap de Bonne-Espérance. La beauté de ses fleurs fait q'un la cutilve dans beaucoup de jardins. On la plante en poi, dans la terre de bruyère, et on la rentre pendant l'hiver dans une serre tempérée. En été il faut l'exposer au grand soleil, et l'arroser frequemment. On la multiplie de graines, de boutters on de narrottes.

CHINOSE A FEILLES DE LIN; Chironia linoïdes, Linn., Spez-272. Arbuste de deux à trois pieda de haut, dont la tige se divise cu plusicurs rameaux, garnis de feuilles nombreuses, persistantes, linéaires, étroites, aigués, sessiles, longues d'un pouce, de coulcur glauque, et dont les fleurs, d'un rouge teint de pourpre, sout solitaires à l'extrémité des rameaux. Cette plante est, comme la précédente, originaire du cap de Bonne-Expérance. On la cultive aussi dans les jardins, et on la gouverns de la même manière.

CHINDRE A FEILLES EN CADIX; Chironia decussala, Vent., Hort. Céda., p. ett. 5.1. Arbuste de drux à trois pieds de hauteur, dont la tige est droite, presque simple, divisée à son sommet en rameaux courts, axillaires, garnis de feuilles opposées en croix, réunies à leur haue, persistantes, oblongues, très-obtuses, couvertes d'un duvet épais, et relevées de trois nervures en-dessous. Ses fients sont grandes, larges au moins de deux pouces, d'une helle couleur pourpre, visqueuses, pédonculées, soltaires dans les aisselles des feuilles uupérieux. Cette espèce est, comme les deux précédentes, originaire du cap de Bonne-Eapérance. On la cultive et on la propage do même. Elle fleurit en août et septembre.

## \*\* Une baie pour fruit.

Chinone baccifére; Chironia baccifere, Linn., Spec. 275. La tige de cette espèce est ligneuse, haute de deux à troix pieds, divinée en rameaux nombreux, tétragones, garnis de, feuilles opposées, linéaires, étroites, glabres, un peu décurrentes à leur base. Ses fleurs sont rouges, petites, disposées sur de courts pédoneules au sommet des ranneaux : leur calice est égurt, à cinq divisions presque obtuses; leur corolle a son tube plus court que le calice, et les anthères ne sont point ronlées en spirale. Le fruit est une baie ovale, pulpeuse, contenant plusieurs graines. Cette plante croît en Ethiopie et au cap de Bonne-Espérance.

\*\*\* Corolle infundibuliforme, capsule à une loge. Exytunes.

Cuinose centratafa, vulgairement sertire Castaunés: Chironia contaurium, Viilld., Spec. 1, pag. 1068, Gentinan centaurium,
prinan, Spec. 35a. Toute cette plante est parfaitement
glabre, ses feuilles radicales aon oblongues est disposées en
racette; celles de la tige sont sessiles, opposées, et les supérieures étroites-lancéolées : sa tige est branchue, surtout en
sa partie supérieure, haute d'un pied ou un peu plus, partagée en rameaux opposés; ses fleurs sont d'un rose foncé, rarement blanches, disposées au sommet de la tige et des rumeaux
en corymbes d'un très-joil sapect. Cette espéce est annuelle, et
croit dans les pâturages sees et dans les bôis. Elle est tonique,
stomachique, vermituge et fébringe. On l'emploie très-souvent en médecine, surtout dans les Gêvres intermittentes:
c'est de ses sommités fleuries que l'on fait principalement
tauge.

Chinore Maritine, Chironia maritima, Willd., Spec. 1, pag. 2065 Gentiana maritima, Linn., Mant., 55 Cette plante à que trois à quatre pouces de haut; sa tige est simple ou presque simple, et ne porte à son sommet qu'une à trois fleurs de couleur jaune, rarement davantage. Elle croît dans les prairies maritimes du midi de la France et de l'Europe. Cuinors ex feir; Chironia spicia, Willd., Spec. 1, pag. 1063.

CHIMONE EN ENT; CAITONAI SPICAGA, VILLE, 1982 1009; Centiana spieata, VILLE, 1982 1009; Centiana spieata, Linn., 8pec. 355. La tige de celle-ci est herbacée, tétragone, haute de six pouces à un pied, souvent divisée dans sa partie supécieure en rameaux opposés et simples; ses feuilles sont ovales oblongues ou lancéolées, trè-glabres eomme toute la plante; ses fleurs de couleur roce, sontacssiles, salternos le long des rameaux, et disposées en épis longs, gréles et peu garnis. Cette espèce croft dans les pâturêges hunides

des bords de la mer, dans le midi de la France et de l'Europe (L.D.)

CHIRONECTE (Ichthyol.), Chironectes. Commerson avoit donné ce nom à une espèce de poissou que M. de Lacépède a rangée dans le garet Lophie. M. Cuvier vient de l'adopter aussi pour remplacer cette dernièrg expression, et en former un genre qui appartientà la famille des chismopnés, et dont les caractères peuvent être aissi exposés:

Des rayons libres sur la tête, le premier grêle, terminé soueent par une houppe; les deux suivans augmentés d'une membranc, ou très-renflés, ou réunis en une nageoire; corps el tête comprimés; bouche verticale; ouverture des branchies petile et silve d'errière la nageoire pectorale; la nageoire dorsale étenda dun presque toute la longueur du dos; catopes jugulaires; peau sans écailles.

Tout le corps est souvent garni d'appendices charnus; la vessie natatoire est grande; l'intestin sans cœcums; l'estomac est énorme, et l'animal, en le remplissant d'air, peut, à la manière des tétraodons, gonfler son ventre comme un ballon.

Les nageoires pectorales sont supportées comme par deux bras, soutenus chacun par les deux os, comparables au radius et au cubitus, qui dans ce genre sont plus alongés qu'en aucun autre.

A terre, les chironectes, à l'aide de leurs nageoires paires, rampent presque comme de petits quadrupèdes; les pectorales, en raison de leur position, font l'office des picds de derrière. Ces poissons peuvent vivre hors de l'eau pendant deux ou trois jours.

lls habitent les mers des pays chauds.

Le genre Chironecte est très-distinct de celui des Baudroise (Batrachus, Klein), qui ont le corps déprimé, et de celui des Malthées, qui n'ont qu'une petite nagcoire dorsale molle, et qui manquent de vessie natsoire. Il correspond à peu pré au véritable genre Lophie de M. Duméril, au genre Astennarius de Commerson, et en grande partie aux lophies de MM. de Lacépède et Schneider.

Le mot chironecte est grec, et indique que l'animal nage surtout à l'aide de ses nageoires pecterales (zeig, manus, ct ra, uato).

L'HISTRION, Chironectes histrio. (Lophius histrio, Linn.; Lophius tumidus, Osbek, Un long filament terminé paradeux appendices charpus au-dessus de la lèvre supérieure; peau rugueuse : mâchoire inférieure plus longue que la supérieure : dents très-déliées; tête petite; des barbillons autour des lèvres; catopes ayant une assez grande ressemblance avec des pieds de mammiferes : corps hérisse, en beaucoup d'endroits , de petits aiguillons et de courts filamens. Dos doré : ventre brun: des bandes, des raies et des taches irrégulières brunes.

Le nom de ce poisson lui vient des mouvemens prompts et variés qu'il imprime à ses nageoires et à ses filamens, et qu'on a comparés à des gestes scéniques. Peut-être aussi l'at-on ainsi appelé parce qu'il gonfle rapidement son abdomen,

et change de figure pour ainsi dire à volonté.

L'histrion parvient à la longueur de neuf ou dix pouces. On le rencontre dans les mers du Brésil et de la Chine.

A Ceilan, suivant Thunberg, il est rare que sa taille dépasse la longueur du doigt, Autrefois on tàchoit d'en transporter desindividus vivans en Hollande, où on les vendoit jusqu'à douze ducats.

Il se cache dans les herbes marines et entre les pierres, pour épier et surprendre sa proie, et se nourrit spécialement de petits crustacés. Sa chair ne peut point être mangée.

Le Chironecte uni, Chironectes lævigatus. (Lophie unie, Bosc, ) Point de filament au-dessus de la lèvre supérieure , mais deux cornes cartilagineuses articulées. Nageoires pectorales et anale pédonculées, de même que les catopes, qui ressemblent à une main de taupe.

Longueur d'un demi-pouce, largeur de trois, et épaisseur de deux lignes.

Ce poisson habite la haute mer entre l'Europe et l'Amérique. Il a été décrit pour la première fois par M. Bose, qui l'a pris plusieurs fois parmi les varecs flottans (fucus natans). Le RIQUET A LA HOUPE, Chironectes tricornis, (Antennarius antenna tricorni, Commers.) Extrémité du filament de la

lèvre supérieure trilobée.

Ce poisson a été trouvé par Commerson sur les côtes orientales de l'Afrique. L'individu qu'il a décrit, avoit près de cinq pouces de longueur sur environ deux pouces de largeur.  M. de Lacépède pense que ce n'est qu'une variété de l'histrion; M. Cuvier, que c'est le même animal que le lophius hispidus de M. Schneider.

Le Chiaowere consessonin, Chironecte Commersonii, (Lophic Commerson, Lacephelo.) Un long filament ternine par une très-petite masse charnue au-dessus de la lèvre su-périeure; le corps noir; un point blane de chaque coté; peau grenue et rude au toucher; langue et palais hérissé de-dents deux bosses derrière l'ouverture de la gueule, la postérieure plus grande, non courbée en crochet.

Commerson a disséqué ce poisson, qui a l'estomac trèsgrand; le péritoine noirâtre, la vessie natatoire ovoïde, blanche et adhérente au dos.

Des mers de l'Inde.

Le Chronerer, Chironeetes serus. (Lophius variegatus, Shawe, Antenarius chironeete, Comm.; Lophie chironeete, Lacép.) Un filament terminé par une petite masse charmue, plus long et plus délié que dans l'histrion, au-dessus de la lèvre supérieure; le corps rougeâtre avec des taches noires; deux bosses sur la tête, à la place des filamens de l'histrion; la postérieure plus grande et plus haute.

Le Chironecte double-nosse, Chironectes bigibbus. Caractères du précédent; seulement le corps est varié de noir et de gris.

Il vient, comme lui, des mers des Indes; tous deux ont été décrits par Commerson pour la première fois.

Le Prescadon, Chironectes occiltatus. Corps comprimé, jaunâtre, avec des points noirs; une tache noire arrondie, à centreblanc sur les nageoires dorsale et caudale, et près de l'anale.

De la mer de la Havane. D'après Parra, on l'y appelle pescador. Voyez Baudroie, Batrachus, Lophie, Chismopnés. (H. C.)

CHIRONECTE (Mamm.), nom tiré du grec, et qui signifie nageant avec les mains. Illiger l'a donné au genre qu'il a formé de la petite loutre de la Guiane. Didelphis palmata, Geoff. Voyez Didbarre. (F. C.)

CHIRONIA. (Bot.) Chez les anciens, on a donné le nom de vitis nigra, chironia vitis, au taminier, tamnus communis, qui grimpe sur les arbres comme la vigne ou comme la bryone; ce qui l'avoit encore fait nommer bryonia racemosa par C. Bauhin.

CHIRONIA (Bot.), ancien nom de la grande centaurée, centaurea centaureum, Linn. (H. Cass.)

CIIIRONIUM. (Bot.) Ce nom a été donné à plusieurs plantes : celle que Théophraste nomme panax chironium est , suivant Daléchamps et C. Bauhin, le senecio doria des modernes. On a aussi appelé tantôt centaurea, tantôt chironium, la petite centaurée, que le centaure Chiron employa pour guérir la blessure que lui avoient faite les flèches d'Hercule. Le panax chironium d'Anguillara et de Cordus étoit l'aunée, inula helenium; celui de Matthiole, nommé aussi par lui flos solis, et par Césalpin chironia, est l'hélianthème ordinaire, helianthemum vulgare: on retrouve sous le même nom, d'après Camérarius, l'helianthemum glutinosum. Parmi les panax de C. Bauhin, qui sont des ombellifères, on en compte deux avec la synonymie de panax chironium : l'une d'elles, nommée aussi panax costinum, est le pastinaca opopanax des modernes; l'autre, que Morison nommoit panax heracleum, est le laserpitium chironium de Linnæus. Au milieu de toutes ces diverses citations il est assez difficile de déterminer quel est le vrai chironium des anciens. ( J.)

CHIRONOME. (Entom.) C'est le nom d'un genre de diptéres établi par Meigen dans la famille des tipules ou hydromyes, pour y ranger quelques petites espéces de celles dites culieiformes. Ce nom de genre a été adopté par Fabricius, maisail y a réuni les cératopogons, les tanypes et les corrèthres du même M. Meigen. Il paroit que les larves de ces diptères se développent dans Feau. Réaumur, qui en a observé plusieurs, les nonine vers-polypes. Elles se forment des espéces de fourreaux on étuis terreux. Voyer Tuves. (C. D.)

CHIRONS-NATTER, COULEUVRE CHIRON. (Erpétol.) Merrem nomme ainsi le coluber fuscus, de Linnæus, ou la couleuvre sombre à deux raies, de Daudin. Voyez Couleuvre. (H. C.)

CHHROSCÉLE. (Entom.) M. de Lamarck a publié sous ce nom, dans les Annales du Muséum, t. 111, pag. 261, une espèce d'insecte coléoptère de la famille des ténébrions, envoyé de la Nouvelle-Hollsinde par feu Péron. Les taches que M. de Lamarck regarde comme phosphoriques, sont peut-étre analogues designe qu'on observe dans quelques femelles de blaps, et servent peutètre aussi aux mêmes usages, c'est-à-dire, à attirer le mâle. Voyez BLAPS. (C. D.)

CHIROTE (Erpétol.), Cheirotes. M. Dumeril a formé sous ce nom un genre de reptiles dans la famille des sauriens urobènes. Voyez Bimane, dans le Supplément du 4.º volume. (H. C.)

CHIROUINCHUM, ou CIRQUINCHUM, ou CIRQUINCON (Mamm.), nom des tatous à la Nouvelle-Espagne. Ruisch les nomme chirquineus. (F. C.)

CHIRRI. (Ornith.) Voyez CHIRIRI. (CH. D.)

CHIRURGIEN. (Ornith.) Brisson a décrit sous ce nom plusicurs espèces de jacanas armés à la partie antéricure de l'aile d'un éperon très-pointu, faisant l'office d'une lancette quand l'oiseau s'en sert pour sa défense. (CH. D.)

CHIRURGIEN. (Ichthyol.) Voyez Acanthure. (H. C.)

CHISMOBRANCHES. (Malacoz.) M. de Blainville désigne sous ce nom un ordre de ses mollusques céphalophores, dont la cavité respiratoire, contenant des organes de la respiration non symétriques, communique avec le fluide ambiant par une simple fente placée entre le bord antérieur du manteau et la partie supérieure du dos de l'animal; ce qui se trouve concorder avec la forme de la coquille dont l'ouverture est grande et entière. Les genres qu'il y range composent les familles des MÉGASTOMES, HÉMICYCLOSTOMES, CYCLOSTOMES et GONIOCTOMES. Voyez ces mots et Conchyllologie. (De B.)

CHISMOPNÉS. (Ichthyol.) Nom du second ordre et de la troisième famille des poissons cartilagineux dans le système ichthyologique de M. Duméril. Les poissons qui les composent, constituent le second ordre du système de M. de Lacepede, et rentrent en partie dans les plectognathes sciérodermes, et dans les acanthopterygiens de M. Cuvier. Voyez ocs divers mots et Ichthyologie.

Le caractère essentiel des chismopnés peut être ainsi exprime :

Poissons cartilagineux, sans opercules, mais à membrane rayonnée; ouvertures des branchies formant une simple fente sur

les côtés du cou; quatre nageoires paires. Le mot chismopné est grec ; il signifie animal qui respire par une fente (χίτμπ, fissura, et πνεώ, respiro.)

Nous allons offrir le tableau des geures qui composent la 8.

30

famille des chismopnés ; ils sont peu nombreux , et sont basés sur la position des catopes.

Famille des Chismopnés.

Voyez, à leurs places respectives, l'histoire de ces différens genres. Voyez aussi Cartilagineux. (H. C.)

CHISSIPHUINAC. (Bot.) Ce nom péruvien, qui signific roissant pendant la unit, a été donné au monnins salicifolia, espèce d'un genre de la Flore du Pérou, , ui est voisin du polygala. On lui attribue la propriété détersive, : t celle de faire roitre les cheveux. Les femmes du Pérou emploient fréquemment à cet usage son infusion à froid. La même plante porte aussi le nom de hacchiquis, dans ce pays. (1.) CHITINI. (Bot.) Voyez CANTRIS. (J.)

CHITISA. (Bot.) Voyez CHATHATH. (J.)

CHITNIK. (Mamm.) Voyez Shitnik. (F. C.)

CHITOTE. (Mamm.) John Barbot, dans sa description de la côte d'Angole, parle, sous ce nom, d'un quadrumane dont il donne une mauvaise figure, et qu'on a rapporté au genre Makis. (F. C.)

CHITRACULIA, CHITRALIA. (Bot.) Brown, dans son Histoire de la Jamaique, et après lui Adanson, ont désigné sous ce nom des aprères de la famille des myrtées, rapportés maintenant au genre Calyptranthes. (J.)

CHIT-SÉ. ( Bot.) Voyez CRICORYS. (J.)

CHTITÉE. (Erpétol.) Russel décrit sous ce nom la couleuvre ardoisée de Daudin. C'est un mot de la langue des Indiens. Voyez Couleuvre. (H. C.)

CHITTUL. (Erpétol.) Les Indiens du Bengale appellentainsi, suivant Russel, l'hydrophis à bandes bleues, de Daudin. Voyez Hydrophis. (H. C.)

CHIU. (Ornith.) Voyez CHUY. (CH. D.)

CHIUCUMPA, Huncus (Bot.), noms péruviens du mutisia

acuminata de la Flore du Pérou, qui cite encore pour la même plante ceux de chinchinculma et chinchileulma. (J.)

CHIVEF. (Bot.) Jean et Caspar Baubin citent sous ce nom, qui signifie figuier en langue syriaque, un arbre qu'ils disent semblable au figuier, des nègres, et dont le fruit, gros comme un melon, a une pulpe très-suave, qui fond dans la bouche, et des graines approchant de celles du concombre. On sait que ce figuier des negres n'est autre chose que le papayer, carica papaya, qui, dans plusieun lieux, porte le nom de figuier, et auquel, pour cette raison, Linneus a donné celui de carica. Il est plus que probable que le chivér est le même arbre. (J.)

CHIVIN. (Ornith.) On appelle ainsi, dans le Boulonnois, la fauvette passerinette, motacilla passerina, Linn. (CH. D.)

CHIVINO (Ornith.), nom italien du scops ou petit duc, strix scops, Linn. (Cs. D.)

FIN DU HUITIÈME VOLUME.



048140







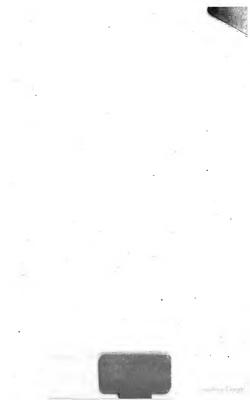

